

5,1235.38



Darbard College Library

FROM THE BROWNST OF

EDWIN CONANT,

(Claus of alog):

This found is \$16,000, and of its income one quarter shall be open for books and three quarters be used for the general purposes of the Library - Vate of the President and Follows,

May 25, 1802.

Received / Aug. , / 578.

Digitized by Gools

Ortonal from HARVARD UNIVERSITY

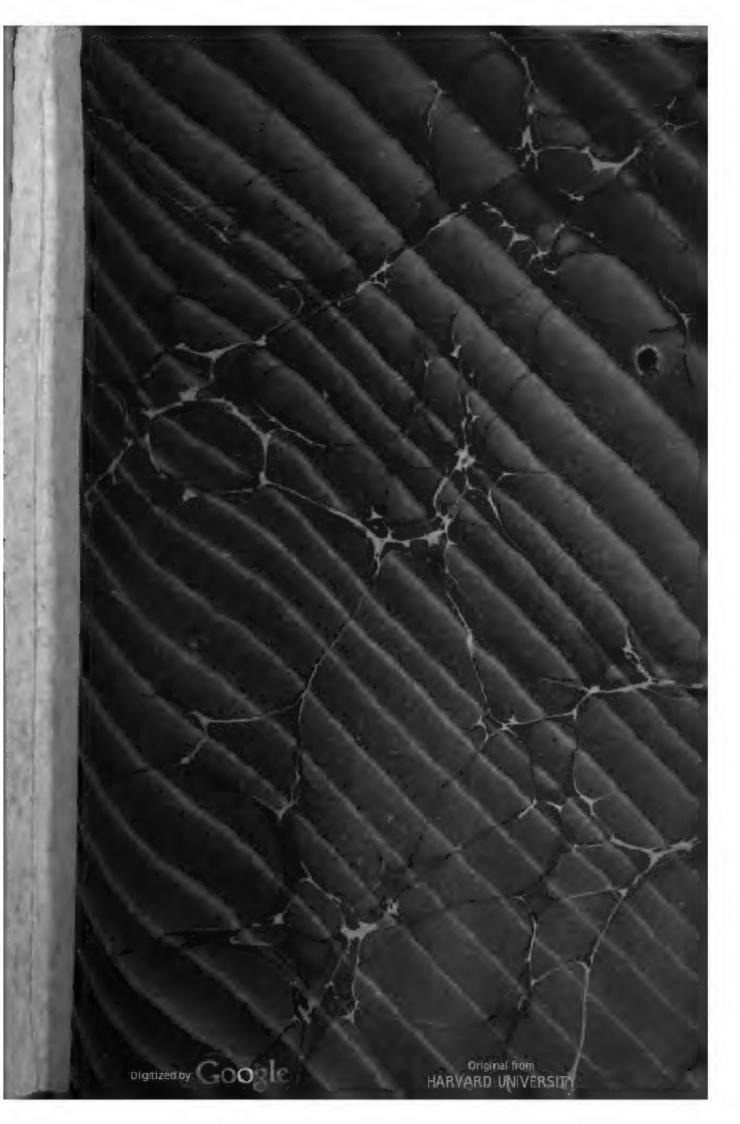

1

1

# JEANNE D'ALBRET

ВŢ

LA GUERRE CIVILE



MPRIMERIE DAUPELET-GOUVERNEUR, A NOGENT-LE-ROTROU.



# , JEANNE D'ALBRET

# LA GUERRE CIVILE,

STITE DE

#### ANTOINE DE BOURBON ET JEANNE D'ALBRET

PAR

LE BARON DE RUBLE

TOME PROBLEM



### **PARIS**

EM. PAUL ET FILS ET GUILLEMIN 1. IBRAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE MATIONALE 28, noe des bons-envants

1897

3/235.38

AUG 1 1898
Cona ( for d)

Google

Origina from HARVARD ON VERS ...

#### PRÉFACE.

Dans la première partie de cette étude. Le mariage de Jeanne d'Albret, nous avons présenté l'histoire de la princesse de Navarre. Dans la seconde, Antoire de Bourbon et Jeanne d'Albret, nous avons peint la femme, l'épouse, s'armant, au milieu de commotions inattendues, de la fermeté précoce qui présageait un grand caractère, et raconté les événements auxquels elle avait été mêlée avec son mari, souvent dans des camps opposés. Dans la troisième, Jeanne d'Albret et la guerre civile, nous montrerons la mère, développant au profit de son fils les qualités dont elle avait le germe; nous montrerons la reine, le chef de parti, la « princesse, n'ayant de femme que le sexe, « l'âme entière ès choses viriles, l'esprit puissant aux ■ grandes affaires, le œur invincible aux adversités » (Aubigné, Hist universelle, édit de la Soc. de l'Hist. de France, t. III, p. 291). L'étude des sources nous a prouvé que, pendant les dix années qui s'écoulent depuis Le commencement de la guerre civile (1º avril 1562) juegu'à la mort de la reine de Navarre (9 juin 1572), l'histoire de la Réforme en France gravite autour

d'elle. Dans les grandes déterminations de ses coreligionnaires, on reconnait son inspiration ribrante, sa décision, sa constance inébrantable. Condé, Coligny sont de braves capitaines, des instruments utiles, des conseillers écoutés à leur heure. Jeanne d'Albret est l'âme du parti. C'est elle qui prépare la guerre, qui exalte les courages, qui donne le signal de la reprise des armes. Les catholiques les plus avisés pressentent son influence. Pendant la première période (1562), ils crosent se débarrasser d'elle en la chassant de la cour: les Guises, l'ambassadeur d'Espagne obtiennent l'exil de la princette. Elle reprend par la flate sa liberté d'action; aussité l'armée protestante se met en campagne. Accablée par la mort d'Antoine de Bourbon (17 novembre 1562) qui lui étoit resté cher, vaincue à Dreux (19 décembre 1562) dans la personne de ses plus chers lieutenants, Jeanne d'Albret concentre sur son petit royaume de Béarn son énergie et son activite infatigable La seconde guerre civile commence sans son aveu (27 septembre 1567); aussi ne dure-t-elle pas. Mais la rane de Navarre ne signe pas la para de Longjumeau (22 mars 1668). Bioniói les cetholiques s'apercorvent qu'elle est aussi puissante de loin que de près. Ils changent de tactique, et Catherine de Médicis commande à La Mothe-Féneton d'attirer de gré ou de force la mère et le fils auprès du ros de Françe, apec la peniée de les paralyser, de les enlecer tous deux dans les fliets de la cour. Jeanne d'Albrei se réfugie à la Rochelle (septembre 1568). Elle ressaint la direction du parti réformé et la troixième guerre civile éclate dans les provinces de l'Ouest (octobre 1568). Le prince



de Condéest tué; la cornette blanche est mise en déroute à Jarnac et à Moncontour. Seule, la princesse ne se laisse pas abattre. Un grand oœur impose toujours son empire aux âmes faibles et indécises. Elle relève les vaincus, met son fils à leur tête et prolonge la guerre jusqu'au 8 août 1570. Loin de notre pensée d'excuser cet acharnement. Que de sang répandu, que de crimes commis au nom de la liberté de conscience, que de désastres essuyés par des villes inoffensives eussent été épargnés au royaume de France si le parti réformé eût été dirigé par une volenté moins passionnée!

La puissance d'impulsion de Jeanne d'Albret élargit tellement son rôle et sa responsabilité que nous
devons donner un grand développement à nos récits.
Au lieu d'une simple biographie, nous retraçons le
tableau du mouvement qui est son œuvre, nous racontons les événements sur lesquels elle exerce une action
souveraine. Nous aurons des éclaircissements, des
révétations à présenter sur les convulsions d'une
période de notre histoire, d'autant plus digne à noire
avis de captiver l'attention que la Réforme est, sans
pouvoir soutenir le parallèle, le plus grand fait
survenu en Europe depuis l'avènement du Christianisme.

Nous ne dissimulerons pas les ombres que la passion religieuse à jetées sur la noble figure de la mère de Henri IV. L'historien est un juge et ne doit voiler aucun des actes à la charge ou à la décharge de l'accusé. Un chef de parts voué à une lutte implacable pouvait-il échapper au danger de perdre son sang-froid, aux tentations de l'exemple, à la passion

de la vengeance, à l'ardeur des représaillest Avant de juser les rois, evant de condamner eu d'absoudre lour mémoire, il faut les replacer dans leur cadre, dans leur mècle et teur multeu. Comparons la reine de Navarra à tous les souverains de l'Europe, ses contemperains: Charles IX en France, Philippe II en Espagne, Éligabeth en Angleterre, tous les princes régnant en Italie et en Allemagne, les gouvernements républicams de Suisse ou des Pays-Bas. Que d'échafauds élevés par la Reforme triomphante ou contre élie! Rien de parell en Béarn, Jameis Jeanne d'Albret n'a ordonné le supplice d'un dusident. Nous avons fait de longues recherches ; d'intrépides travailleurs béarnais. dont nous prisons been haut les sorits, ent pu compulter juiqu'au dermer femilet le recueil des actes de la princesse: personne n'a trouvé de condamnation à mort. Restent certaines décisions administratives, des abus de pouvoir, quoiques échts d'intirméation. On ne prendrast pas la peme de les relever dans l'histoire des autres princes, tant leur dospier est charge d'incuipations plus graves, on ne les reproche qu'à la reine de Navarre. Nous tácherons de les juger impartialement à mesure qu'ils passeront sous les yeux du lecleur.

Il nous reste à dire quelques mots de notre méthode.

\* Peur bien savoir les choece, dit La Rochefoucault

\* (Maxime, n° 106), il en faut savoir le délait; et,

\* comme il est presque infini, nes connaissences sont

\* presque toujeure superficielles et imparfaitet. »

Cette maxime ne doit pas décourager l'historien; mais
elle lui commande, sans perdre de une les grandes
inpres de l'ensemble, de se rapprocher de la vérité
par l'enamen du détait, du menu détait que ren-

ferment quelquefois les témoignages contemporauns.
C'est ce que nous avons essayé de faire, depuis le commencement de nos travaux, au prix d'un labeur dont la bienveillance du lecteur nous a deja récompensé. Nous n'avons négligé aucune recherche, dans les dépôts publics et particuliers, en France et à l'étranger, pour decouvrir les documents originaux. Nous les confrontons, nous les pesons avec d'autant plus de conscience que le grand rôle de Jeanne d'Albret est plus discutable et plus discuté. Quand ils sont contradictoires, nous suivons l'exemple d'un ancien « Nos, consensum auctorum secuts, que diversa « producerint sub nominibus apsorum trademus. » (Annales, liv XIII, cap. 20)

## JEANNE D'ALBRET

FP

#### LA GUERRE CIVILE

#### CHAPITRE PREMIER.

Jennne d'Albret et la Réforme en Guyenne pendant lannée 1561

Etendue du gouvernement de Guyenne. — Couses des progrès de la Réforme.

- Béarn. Jeanne d'Albret embrasse le calvinueme (25 décembre 1560). Elle établit la religion nouvelle en Béarn.
- Landes et vicomié de Labour. Bayonne, Dax. Mont-de-Marsan, Aire.
- III. Grande-Guyenne. Bordeaux en 1561. Charles de Coucie, s. de Burse. Les religieuses de l'Annonciade. États provinciaux de Guyenne. Le syndicat catholique. Antoine de Nouilles, maire de Bordeaux. La Réforme dans la sénéchaussée de Bordeaux.
- IV. Agenais. Synode de Clairac (19 novembre 1560). — Agen en 1561. — Burie à Agen (3 octobre 1561). — Soulèvement d'Agen, nuit du 16

1



au 17 avril 1562. — Villeneuve d'Agen, Montflanquin, Marmande, Clairac, Montelar, Sainte-Foy. — Condomois, Nérac et Condom. — Armagnac. — Lectoure aux réformés (juin 1561). — Massacre de Grenade (26 octobre 1561).

V. — Quercy. — Montauban et le parlement de Toulouse. — Massacre de Cahors (16 novembre 1561).

VI. — Périgord. — Périgueux, Eymet, Sarlat, Bergerac.

VII. — Saintonge, Marennes, Angoumois, Poitou.

VIII. — Propres de Jeanne d'Albret; Lamousin, Rouerque, Foix.

Conclusion du chapitre : Imminence de la guerre civile.

— Assassinat du baron François de Fumel (24 novembre 1561).

Nous devons revenir en arrière pour décrire l'état du royaume de Béarn et du gouvernement de Guyenne, pendant que le gouverneur. Antoine de Bourbon, roi de Navarre, endoyant et divers i comme sa fortune, montait, le jour de la mort de François II (5 décembre 1560), du hanc des accusés au faite du pouvoir. Battu, écrasé par les Guises pendant le règne de l'époux de Narie Stuart, il s'était fait huguenot; lieutenant général du royaume, il se refit catholique et mit à poursaivre ses anciens partisans autant de zèle qu'autrefois à les soutenir. Telle ne fut pas sa femme, l'héroïque Jeanne d'Albret. Elle avait longtemps hésité à embrasser la Réforme, mais elle s'y était résolument fixée i.

<sup>1.</sup> Mot de Montaigne (Emair, liv. I, chap. 1).

<sup>2.</sup> Voyet les temes III et IV d'Anieins de Bourbon et Jeanne d'Albret.

Dominée par son exaltation naturelle, elle avait passé, presque sans transition, de la religion romaine au fans-tisme protestant. Malheurensement une passion aussi ardente était fatalement destinée à engendrer des violences.

Le gouvernement de Guyenne, tel que l'avait possédé Odet de Foix, vicomte de Lautrec, en vertu de lettres patentes de François I\*, du 7 janvier 1514 (1515), se composait des sénéchaussées de la Grande-Guyenne ou Bordelais, de Bazadois, d'Albret et des Lasnes (Landes)<sup>1</sup>. Le 29 août 4528, à la mort de Lautrec. Francois I" donna l'office de gouverneur à Henri d'Albret, roi de Navarre, son compagnon d'armes à Pavie, et, à titre de cadeau nuptial pour le mariage de ce prince avec Marguerite d'Angoulème, l'administration de l'Angoumous et de la Saintonge<sup>2</sup>. À la mort de Henri d'Albret, la charge passa sans modification à son gendre. Antoine de Bourbon, en même temps que le royaume de Navarre. Des ordonnances ultérieures y ajoutérent le Poitou<sup>3</sup>, le Quercy et les sénéchaussées de Gascogne enclavées dans les propres de Jeanne d'Albret jusqu'à la Garonne. Souverain du Béarn par suite de son mariage, possesseur en fief au même titre du duché d'Albret, des comtes de Foix, d'Armagnac, de Rodez, de Bigorre, de Périgord, des vicomtés de Limoges, de Leutrec, de Ville-

i. F. fr., vol. 22371, f. 270 et 271.

Arch. nat., X<sup>14</sup> 8612, f. 392.

<sup>3.</sup> Une lettre de François II au roi de Navarre, en date éu 19 juin 1560, lui annonce qu'il lui a donné le gouvernement du Postou (Autogr. de Saint-Pétersbourg, copies de la Bibl. nat., f. fr., nouv. nequin., vol. 1234, f. 168).

mur, de Marsan, de Tursan, de Gavardan, de Nebouzan, de Tartas et de Marcanes<sup>1</sup>, Antoine de Bourbon dispossit, à titre de roi, d'apanagiste ou de gouverneur, de tout le littoral de la Rochelle à Bayonne et de la Garonne à l'Océan<sup>2</sup>. Il eut pour successeur son fils, Henri de Béarn. Rien ne fut changé pendant le règne de Henri III. A l'avènement de Henri IV, la Guyenne seule fut donnée au duc d'Épernon<sup>3</sup>. Le Poitou, l'Angoumois, la Saintonge, le Périgord et le Quercy formèrent des gouvernements particuliers.

Le pouvoir royal, représenté par le roi de Navarre. et, nu-dessous de lus, par des capitaines qui portaient le titre de lieutenants de roi, était le plus souvent exercé par les parlements de Bordeaux et de Toulouse. Autorités admanestrative et judiciaire empiétaient sans cesse l'une sur l'autre, troublaient la paix par leurs rivalités, cassaient avec émulation leurs décisions respectives. En cas d'urgence, réelle ou prétendue, les seigneurs du pays asurpaient les pouvoirs et se substituaient aux corps officiels. Au milieu de la confusion. les officiers inférieurs interprétaient les ordres à leur guise, les corps municipaux refusaient de les exécuter. les habitants d'y obéir; l'anarchie l'emportait dans la province et les hommes de parti violent prenuent les armes. C'est ainsi que la guerre civile naquit et se développa en Guyenne.

 Voyez le prélude des ordennances de Jeanne d'Albret. Voyez notamment les lettres patentée du (\* mai 1567 imprimées dans la Reme de Gassegne d'octobre 1876.

2. Le geuvernement de Guyenne est simi signalé dans une plèce autérieure à la mort de Paule de la Barthe, s. de Thermes (vers 1561) (Ve de Colbert, vel. 27, f. 280).

3. Note de Pierre Dupuy (Coll. Dupuy, vol. 826, f. 258).



Nous allons exposer successivement dans ce chapitre l'état du royaume de Béarn et des sénéchaussées que Antoine de Bourbon gouvernant au nom du roi, puis enfin des provinces dont il n'était qu'apanagiste, pendant l'année du règne de Charles IX qui précéda la première guerre civile, c'est-à-dire pendant l'année 4564.

La paix de Cateau-Cambrésis et la mort de Henri II laissaient le champ libre aux prédications de la Réforme. Les frontières de la France, du côté de l'Allemagne et de la Suisse, longtemps closes par la guerre, s'étaient ouvertes devant les novateurs de toutes les écoles. Des ministres, envoyés par Calvin, se répandirent en France. A Nérac, en juillet 1559, préchaient M° Gilles, qui avait paru l'année précédente à Bordeaux, et Jehan Graignon; à Villefranche, en Agenais, un predicant désigné sous ce nom un peu vague, le pédagogue de chez Martin Maillet ; » à Montaigut, à la fin de l'année, Gilles, chassé de Nérac; aux iles de Rhé et d'Oléron, en mai 1560, Germain Chauveton et Bouquin; à Bergerac, en 1561, Bordat; à Miremont, Grateloup, Saint-Antonin, villages de l'Agenais, en 1561, Jean Le Clerc, François Decour et Bastien Louvrier1.

Ces réformateurs, la plupart obscurs, arrivaient de Genève pleins d'ardeur apostolique. Ils trouvaient dans presque toutes les villes des populations préparées à écouter leurs prêches, par amour de la nouveauté plutôt que par goût de leur doctrune, et exploitaient



Le Bulletin de la Société de l'Attetre du Protestantisme francels 2. VIII, p. 72) a publié une liste des prédicants qui furent envoyée en Prance après la paix de Cateau-Cambrésie.

habilement les préjugés, les aspirations populaires. La noblesse, les privilèges féodeux aubiennent les mêmes attaques que le pape et l'Églue; la monarchie était sapée. Certaines sénéchaussées avaient souffert de la guerre; la Guyenne, la Saintonge, de l'augmentation de la gabelle'. Partout se rencontraient des griefs locaux, des rancunes trop légitures, qui, habilement ravivés, faisaient lu force des novateurs.

Les provinces du royaume prenaient une part inégale au mouvement. Les pays de l'Est et du Nord, les plus exposés à la propagande calviniste, restaient cependant en armère. Paris se montrait le boulevard de l'orthodoxie ontholique. Mais le Midi, la Provence, le Languedoc et la Gascogne, habités par une ruce plus vive et plus hardie, obcissaient avec une ardeur imprévue aux excitations de la Réforme. La noblesse des provinces était jalouse de la noblesse de cour; la bourgeoisie, même au prix de son repos, avide de principes indépendants, le peuple attendait, des agitations religieuses, la fin du servage. Le clergé n'était pas alors ce corps irréprochable que nos contemporains, à quelque école qu'ils appartiennent, se plausent à honorer à tous les degrés de la hierarchie ecclesiastique. La plupart des prélats devaient leur mitre à la faveur et vivaient à la cour ou exercment des fonctions diplomatiques. Dans la petite noblesse, dans la bourgeoisse, les ainés succédant au titre et à l'état du père, les cadets, s'ils paraissaient incapables de auffire à leur fortune, entraient dans les ordres, envalussaient les prélatures, les bénefices, les canoni-

<sup>1.</sup> Voyex la Mariago de Jeanne d'Attret, p. 256

cats. Généralement le sentiment de la dignité, l'instruction suffisaient pour contenir des hommes qu'aucune vocation n'appelant au sacerdoce. Il n'en était pas de même dans les classes inférieures. Ici les jeunes gens embrassaient la profession ecclésiastique comme un métier, lorsque des parents ou des amis pouvaient leur ouvrir la porte du sanctuaire. Les curés de campagne attiraient les enfants pauvres et les fils des familles inféodées au presbytère. Les exercices, les études prolongées qui éprouvent les vocations étaient inconque. Après un court noviciat domestique, sans épreuve, sans peser les redoutables devoirs qu'ils s'impossient, les jeunes ciercs obtenaient la prétrise et recevaient la mission de desservir les chapelles répandues en grand nombre dans les paroisses. Ils vivaient de dimes payées en nature, souvent dans la misère, côte à côte avec les serfs attachés à la glèbe, au-dessus desquels ils ne pouvaient s'élever par leur instruction. Aucune direction diocésaine ne centralisait leurs efforts, aucune institution ecclésiastique ne relevant ces pauvres prétres exposés à toutes les tentations de l'ignorance et de l'isolement 1.

L'état du clergé régulier appeleit plus encore une réforme? Les grands ordres, au milieu du relachement universel, gardaient leur règle. Mais les ordres mendiants, les Carmes, les Dominicains, les Franciscains



On conserve à la Babliothèque nationale plumeurs requests d'actes de légitimation accordés par Charles IX pendant son voyage en France (1564-1565). Voyes notamment le vol. 4595 du fouds français. Ces requests donnent une idée de l'état moral du bus clergé.

Bossist, dans l'Histoire des Variations (liv. I), proclame la récessité d'une réforme dans l'Église.

et les Augustins, dont les Minimes, les Récoliets et les Capucins n'étaient qu'une subdivision, instituée au moyen âge pour la prédication, menaient une existence nomade qui favorisait les dérèglements. L'ennui de la vie claustrale, les nécessités de la prédication, la collecte des aumônes les poussaient à de fréquents voyages et les voyages aux aventures de grand chemin. Il y a un fond de vérité dans les antires du xvi' siècle, qui représentent les moines mendiants, hautant les hôtelleries et les coches, pêle-mêle avec des gens d'armes et des riboudes.

Une ardente rivalité divisait ces ordres religieux. Pour se multiplier, ils se montraient peu exigeants sur les qualités des novices. Artisans, habitants des villes et des campagnes, bourgeois, manants, gens de guerre, aventuriers de provenance quelconque, tout parausait bon aux communautés. Un stage de quelques mois dans une maison de l'ordre, presque sans éducation secondotale, suffigut aux prieurs. L'important était de s'accrottre en nombre. L'ignorance de ces religieux ne les éloignait pas trop de leurs auditeurs. Tous ne savaient peut-être pas lire, mais plusieurs étaient doués d'une faconde qui allast droit à l'ame du peuple. Ils jouissaient dans les classes inférieures, dont ils étaient accontamés à parlager les joies et les douleurs, d'une popularité réelle, résultat de la communauté d'origine. Engagés sans vocation par des liens indissolubles, nombre d'entre eux embrassèrent la Réforme, qui les dégageait de vœux abhorrés, pendant que beaucoup de reembres du bes clergé paroussial se livraient au courant calvinute suivant leurs appétits.

La résistance du parti catholique manquait d'unité

et de durée. La , les consuls, les jurades, les officialités toléraient ouvertement les prêches, là, les parlements faisaient asseut d'intolérance. Quelquefois, dans les villes où s'était glissé depuis longtemps l'exercice des deux religions. l'omnipotence catholique manifestait tout à coup son réveil par des rigueurs impitoyables. Les officiers de justice, divisés entre eux, ne savaient auxquels entendre des nombreux édits en matière religieuse, qui s'entussment dans les greffes du parlement. Le gouverneur de la province du Languedoc, Guillaume de Joyeuse, écrit au roi en 4564 : « Les magistrats y sont fort négligens à la pugnition, s'ex- cusant sur la diversité des édits, par lesquelz ne leur. est point donné la loy cière comme ils deivent pro-« céder ; car, lesd. magistrats estans composés de diverses humeurs, chacun les interprète à sa poste<sup>1</sup>. » Le pouvoir royal, qui aurait pu trancher le doute, restait indécis. François II était faible : les Guises se dépensaient en intrigues de cour , les gouverneurs de province, les officiers de justice demandaient en vain une impulsion soutenue. Ce fut bien pis sous Charles IX. Catherine de Médicie craignait de s'attirer l'inimitié du plus fort, et, depuis l'édit du 19 avril 1561, poussée par un aveuglement fatal, elle favorisait secrètement les réformés. Le roi de Navarre n'obéissuit qu'à ses seuls intérêts, les seigneurs à leur ambition, les chefs de partis à leurs passions. Le triumvirat n'était qu'une bravade sans portée, une menace à l'adresse de la reme. Le Trésor obéré ne payant aucun service public. Ce désordre, ces indices de décompo-

<sup>5</sup> Original daté du 10 juin 1581; f. fr., vol. 3186, f. 148.

aition administrative encourageaient les ministres et favorisaient la Réforme aux dépens de l'ancien culte, de l'autorité du roi et de la paix publique<sup>1</sup>.

Dès les premières poursuites, dès le règne de Francois II, les religionnaires inaugurérent un mode d'assemblée qui devuit amener des troubles. Au lieu de se réunir pacifiquement au domicile de l'un d'eux, ils se donnaient rendez-vous en rase campagne. Beaucoup franchiesment de grandes distances pour assister à un prêche. Là se rencontraient, avec quelques calvinistes convaincus, des fugitifs, altérés de vengeance contre les consuls ou les officiers de leurs villes, et des gens sans aveu, toujours disposés à un coup de main. Plusieurs portaient des armes et, s'animant par degrés, onnent amailler, par mode de représsilles, les prieurés et les chapelles isolées. Tandis que les principes de tolérance et la philosophie de la Réforme attaraient les hommes d'étude, les gens de loi et les avants, que la rupture des vueux éteracis plaisait à de pauvres moines, ces courses séduisaient les jeunes gens par leur côté périlleux et les aventuriers par le profit du pillage.

Ce qui fortifia in Réforme à son début en Guyenne fut son principe démocratique et la pureté de sa morale. Dans un siècle où le hasard de la maissance appelait les bommes à toutes les dignités, les consisteures élevaient au rang des Ancient les plus pauvres artisans. Un des grands avocats de Bordeaux, cité un jour devant ces juges ecclésiastiques, y vit sié-

<sup>1.</sup> Lettre de Suriano à la république de Venies, de 14 mai 1561 (Mat. de la Babl. nat., Dépéches vanst., filsa é, f. 297).

cer e maître Amanieu, son cordonnier, qui l'avoit chaussé le matin! > L'austère morale des réformés sédusait encore plus puissamment les âmes offensées par les désordres des vieilles institutions. Les prétres, les moines défroqués, qui reparaissaient devant leurs quailles sous la lévite du ministre, professaient des principes dont ils ne donnaient pas toujours l'exemple, mais, à la moindre faute, ils infligeaient aux néophytes, en plein consistoire, de vertes réprimandes. Les manquements graves étajent punis de la confession publique. Gauffreteau dit qu'elle fut imposée à une dame de Bordeaux « qui avoit pail-« lardé". » Florimond de Ræmond raconte qu'un jeune avocat de Bordeaux fut accusé « d'avoir mis, en passant, la main dans le sein d'une demoiselle. » L'avocat avoua le fait et s'excusa en disant « que c'estoit opour luy ôter un bouquet qu'un jeune ministre luy « avoit donné\* » Partout les prédicants se possient en réformateurs. Aux premiers troubles, après la prise de Gaillac, en Albigeois, les filles publiques furent attachées aux piliers des halles pendant deux heures. « Alors s'en vint un qui pourtoit un bonnet · rouge sur la teste, ayant en sa main un poignard bien affilé, lequel coupa à chacun un oreille et après c les délia4. 3

<sup>1.</sup> Florimond de Rumand, Huloire de la neissance, progrès et éléctiones de l'hérdus de ce siècle, liv. VIII, chap. viii.

<sup>2.</sup> Chronique berdetaise, t. I. p. 100.

<sup>3.</sup> Vistoire de la naissance, progrès et décadence de l'hérésie de ce tièle, liv. VIII, chap. viii.

<sup>4.</sup> Chronique anonyme publiée par M. Compayré, Études hustoriques sur l'Albignote, p. 528.

#### I. BÉARN.

Le Béarn, coupé au sud de montagnes et de vallées, couvert au nord de landes désertes, ne contensit, au milieu du xvi' siècle, que deux villes importantes. Pau, capitale du royaume, et Navarreins, place forte, dont la garnison et les réserves caussient tant d'insomnies au gouverneur de Pampelune<sup>4</sup>. Bien que la Réforme y eût pénétré depuis le mariage de Henri d'Albret avec Marguerite d'Angoulème, le Béarn était, de tous les pays méridionaux, le plus rebelle à la religion nouvelle. Habité par une race de bergers ou de cultivateurs généralement pauvre, il restait fidèle aux anciennes traditions, particulièrement à l'orthodoxie catholique.

Pendant les dernières années du règne de Henri II, Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret avaient timidement favorisé la Réforme<sup>2</sup>; mais, aussitôt après la mort de François II, Jeanne d'Albret ne garda plus de mesures. Restée seule en Béarn (Antoine de Bourbon était à la cour depuis quelques semaines), le jour de Noël de l'année 1560°, elle embrassa solennelle-

d Une lettre de duc d'Albuquerque, gouvernour de a Navarre espagnoie, à Philippe II, en date du mois de novembre 1560, un moment même où commence le récit de ce volume, espace au roi d'Espagne que le duc a envoyé à Navarreine des espaces dégunés en marchande pour connaître la ferce de la garmaca biarraise Orig espagnol; Arch de la secrét d'État d'Espagne, Navarre, leg. 358).

<sup>2.</sup> Vayes Antoine de Sperion et Jestine d'Albret, t. II, p. 229 et eniv.

<sup>3.</sup> Bordonavo, Wist. de Morm et Fotorre, p. 106. C'est par

ment le calvinisme et participa à la cène avec les assistants. Plusieurs de ses coreligionnaires avaient rompu des croix et des saintes images. Jeanne leur reprocha ces dévastations, et. « après avoir déduit telle chose devoir estre faicte par les rois et princes. a non par des particuliers, » les renvoya avec son absolution. Dès ce jour, elle donna son appui aux ministres, sans respect des droits acquis ni des aspirations les plus légitimes de ses sujets. Vexations, abus de pouvoir, contraintes aux personnes, prodigalités onérenses pour le tresor public, elle commit les excès que l'emportement de la toute-puissance peut suggérer aux princes. L'histoire doit être sévère pour une grande reine, supérieure par l'élévation de ses sentiments au plus grand nombre de ses contemporams. Mais les reproches, que aous ne lui éparguerons pas dans le cours de ce récit, appellent un correctif. Jamais Jeanne d'Albret n'a versé le sang en matière religieuse. On ne peut en dire autant d'aucun autre souverain du xyr siècle. Ce sera l'éternel honneur de la mère de Henri IV.

Jeanne d'Albret chercha d'abord à créer des ressources aux ministres et leur attribua les fondations obdunires dont jouissaient les églises catholiques. Le conseil souverain refusa de sanctionner cette injus-

erreur de lecture ou par suite d'une fants d'impression que le taxia porte 1561. A la date du 25 décembre 1561, Jeanne d'Albret était à la cour. D'ailleurs, le récit de Bordenave ne lausse aucun doute sur la date. Enfin une lettre de Calvin à la reine de Navarre, du 16 janvier 1561 (Calvin, suivant la contume suisse, commence teujours l'année au 1 panvier), lé icite la princesse de son « abjuu reison » et prouve ainsi que la date du 25 décembre 1561 est la bonne.



tice et arrêta seulement que, si les ministres « pré« chaient sans scandale, » le clergé seruit obligé de se
couser pour les nouvrer. Cet arrêt conditionnel fut
immédiatement transformé en édit. Le ministre de
Pau reçut 250 livres de gage, dont 50 à la charge de
la reine. Les autres ministres touchaient seulement
†50 livres. Attiré par ces avantages, un réformé béarmis, nommé La Teulade, brigua le poste de pasteur de
la ville de Pau. Le conseil lus refusa l'investiture. La
Teulade se plaignit à la reine, et la reuse écrivit au
conseil une lettre fort vive, datée de Pierrefitte, par
laquelle elle commandait aux magistrats du conteil de
laisser précher La Teulade et d'assister à ses préches :
« Priez Dieu, ajoutait-elle, que vostre ignorance ne
« vous attire de plus grans malheurs. »

Le départ de Jeanne d'Albret pour Saint-Germain (juillet 1561) i ne donne aucun répit aux catholiques du Béarn? La reine n'était jumius absente quand ae présentait l'occasion d'accorder une faveur aux ministres. Quelquefois ses violences trouvaient de l'opposition dans les libertés locales, plus développées en Béarn qu'en France. Poeydavant en cite plusieurs axemples d'après des documents aujourd'hui perdus. Un des prébendés apostats de Salies, Bertrand Bordes, résolu de se maner, avait jete les yeux sur une jeune veuve, appelée Couderane Drascou. Les promesses furent échangées et ratifiées par le consisteure. Cependant la veuve fut prise de remords et choisit un nouvel époux, nommé Armaud Laclotte. Aussitôt, le ministre Bordes

<sup>1.</sup> Voyat Antoine de Souriges of Feature d'Albret, t. III, p. 136.

<sup>2.</sup> Chantonay is constate expressiment (Lettre & Philippe II, du 21 septembre (561, orig. espagnol; Arch. ast., K. 1495, nº 76).

demanda et obtint de la reine un mandement, par lequel elle commandait à d'Audaux de favoriser à tout prix le mariage de la veuve avec l'ex-prébendé et aux parties d'y procéder sans délai. Ce dernier acte fait agnifié à la famille Drascou au milieu d'une fête. Laclotte intimidé renonça à la veuve. Celle-ci fut plus ferme. Elle déclara qu'elle était déjà mariée, ce qui n'était pas exact; mais elle le fut le lendemain.

Le plus souvent, les arguties de la loi, habilement maniées par des juges vendus aux passions de la reine, tournaient à la confusion des plaideurs. Au mois de septembre 1561, Jeanne commanda aux jurats de Salies de maintenir dans la joussance de la prébende trois ecclésiastiques qui avaient jeté le froc aux orties. La compagnie des prébendés protesta. Le 🖁 décembre, elle se réunit dans l'église Saint-Martin et délégua à quatre commissaires la mission de résister légalement. Un procès s'engages devant le conseil privé. Après de coûteuses enquêtes, un arrêt, rendu sous la pression de la reine de Navarre, débogta les prébendés estholiques et les ruins en dépens. Vers le même temps, un habitant d'Orthez, nommé Darradet, voulut faire baptiser un de ses enfants suivant le rite calviniste. Il fit venir le ministre de Salies. Guillaume Rosser, et chercha à forcer les portes de l'église parossiale. Le curé, Bernard Laclau, résista. En vain, Guillaume Rosier exhiba un ordre de la reine. Il fut repoussé de toutes les églises de la ville. Darradet se pourvut alors au conseil de la reine contre le curé Laclau, les officiers royaux et les jurats, qui ne lui avacent porté aucun secours, obtint un arrêt favorable et fit haptiser son fils.

Au mois de janvier 1569, d'après les affirmations de Poeydavant, Jeanne d'Albret aurait préludé à des mesures encore plus graves. Elle aurait commandé à tous les jurats de dresser un inventaire des biens ecclésisatiques, puis des meubles, des vases sacrés et de l'argenterie des églises catholiques\*. L'inventaire achevé, les jurats de Salies regurent l'ordre d'enlever les vases et les ornements d'or et d'argent de leur église. Toutes les autres étaient destinées au même traitement. Quelquefois les catholiques essayaient de résister. A Moneia, le curé ameuta des femmes contre un ministre et le mit en finte. A Nay, le 8 septembre 1561, un moine préche contre les réformateurs. A Pau, le favori de Jeanne d'Albret, La Teulade, fut publiquement insulté dans les rues de la ville par un sœur Berdolerns!. Le duc d'Albuquerque était fondé à écrire de Pampeiune au roi d'Espagne . « La femme de Ven-dôme<sup>‡</sup> donne tant de courage à ses partisans qu'ils

- 1. Penydevant (Sut. de Mera, t. I. p. 127 à 142). Bien que Poeyiavant soit un historien de confiance, estte ordonnance nous paraît douteurs, du meins à cette date. 1° parce que le tente n en set pas représenté, 2° parce que Jeanne d'Albret était alors à le cour et qu etle n aurait pu, sans le augusture de Anteire de Bourbon, édicter une mesure annu générais et aueu agreeuve. Or, au mois de janvier 1562, Autoine de Bourbon fasent la cour se parté autholique. Nous avons det, dans les volumes précèdents, combess il était attentif à me pas se compressent re vis-ères de ses nouveaux partinans. Le reste du récit est certain.
- 2 Lettre de Jeanns d'Albret à Louis d'Albret, évêque de Loueur, estre dans l'Hut du Biern, manuscrit du avers siècle, conservé à la hibitothèque de Pau. M l'abbé Dubaret a prouvé que cette histoire ensore inédite a été composée par le barachite Îmfore Miranan.
- 3. La chancellerie sepagnole, éspuin la conquête de la Navarre engagnole par Ferdinand le Catholique, ne recennaissant pas 4

commettent toute espèce d'insolences. Il constate aigrement les progrès de la Réforme de l'autre côté de la frontière. Ses espions signalent les excès de pouvoir de la reine de Navarre, comptent les ministres et leurs néophytes. L'un d'eux, envoyé à Nay, les nombre, pour faire la cour à son chef, avec des verres grossissants : « Il y a un an, écrit-il, que « dans la ville de Nay une seule personne n'avait « dit un mot d'hérésie. Maintenant, il y a six mille « publics blasphémateurs de Dieu qui foulent aux pieds « tous les sacrements, ordre et état de la sainte « Église?. » Six mille réformés à Nay, deux fois plus que cette petite ville ne contient aujourd'hui d'habitants!

Queiquefois, cependant, l'esprit d'équité l'emportait chez Jeanne d'Albret sur la passion du sectaire. Le 14 décembre 1561, dans un différend survenu entre l'évêque et le chapitre de Lescar d'une part, l'abbé et le chapitre de Pau d'autre part, au sujet de l'impétration de l'abbaye de Pau, dont l'église avait été érigée en collégiale, les commissaires de la reine rendirent une décision qui est louée par les historiens catholiques. Jeanne d'Albret y fait de singulières déclarations. Elle

Antoine de Bourbon la qualité de roi de Navarre et s'ebstimait à le commer *Vendône*, de con nom patronymique. Cette costume irrévérencieuse dura longtempe. Henri IV était monté sur le trônc depuis plusieure années que les Espagaus l'appelaient encore *Vendômillo*.

 Lettre du 22 décembre 1561 (Ong. espagnol; Arch. de la secrét. d'État d'Espagno, Navarre, .eg. 352).

<sup>2.</sup> Rapport d'espion, daté de mare 1562, communiqué à l'évêque de Cuença, confesseur du roi d'Espagne (Arch. nat., K. 1496, nº 47).

proteste que le roi et la reine de Navarre « ne sont pas

- « éloignés de l'obéissance du pape, comme leurs
- enacmis veulent le faire croire, et que, en toutes
- choses qui regardent la direction et le gouvernement
- de l'Église, ils sont absolument dépendants du Saint-
- Siège de Rome<sup>1</sup>. » Il est vrai que cet arrêt porte les deux signatures du roi et de la reine. Celle de la reine avait-elle été librement donnée?

Muis désà Aptoine de Bourbon et Jeanne d'Albret ne s'entendaient plus. Nous avons reconté dans le tome précédent<sup>1</sup> les causes et les progrès de cette désunion qui meneçait Jeanne d'Albret de répudiation. Lears deux signatures ne se rencontrent plus que sur des actes étrangers à la politique et à la religion : une ordonnance sur la recherche des mines de plomb et d'argent dans les montagnes de la Bigorre<sup>a</sup>, un procès avec la ville de Limoges. A cette date, Antoine de Bourbon était lieutenant général du royaume et chef nominal du parti catholique. Jeanne d'Albret était calviniste, la plus ardente adepte du nouveau culte, et, par son énergie et son courage, l'âme de son parti. Chassée de la cour et décidée à fuir au mois de mars 156%, lorsque le prince de Condé prit les armes, Jeanne envoya en Béarn Antoine d'Aure, comte de Gramont, un des plus grands seigneurs de son royaume, et le chargea de lever des troupes. Malgré

<sup>1.</sup> Chapitre de Lesour et de Peu, p. 1.

<sup>2.</sup> Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albrei, t. IV. p. 77 et quiv.

Procés-verbal du communaire député par le rei et par la reine de Navarre sur l'état des mines en Bigorre, 6 février 1561 (1562) (Coll. Doat, vol. 237, f. 263).

<sup>4.</sup> Registres consulaires de la ville de Limages, fin mare 1562.

ses violences, Jeanne d'Albret restait pour les Béarnais la fille de leurs anciens rois. Son appel fut entendu et beaucoup de gentilshommes se mirent en campagne. Nous raconterons plus loin les exploits de cette armée. La levée eut des conséquences inattendues. Quelques mois auparavant, le duc d'Albuquerque avait oru découvrir un complot mené par le chanoine Monréal, Arnault de Orthe et quelques hérétiques obscurs. Il pensa qu'il y avait corrélation entre la levée de Gramont et le complot, et renforça la garnison de Pampelune!. Aussitôt le bruit avait couru qu'il se disposait à envahir le Béarn. Les deux gouverneurs, Louis d'Albret, évêque de Lescar, et Arnault de Saint-Geniez, s. d'Audaux, assemblèrent le tiers état à Lescar, exposèrent le danger da pays et demandèrent une subvention de huit mille écus. Les députés observèrent qu'ils ne pouvaient autoriser de telles dépenses sans l'essentiment des deux autres états. Mais ils proposerent, vu l'argence, d'avancer la somme, sauf à se rembourser sur les prochames donations à leurs rois. L'offre fut signifiée le 22 mai à d'Audaux, qui l'accepta, le 4 juin suivant, à Navarreins\*.

2 Establissements de Béarn, t. IV, f. 82 (Arch. des Basses-Pyrinées, G. 682).



<sup>1.</sup> Le début de cette affure est exposé dans deux lettres du duc d'Albuquerque à Philippe II, des 14 octobre et 22 décembre 1561 (Orig. espaguot, Arch. de la secrét d'État d'Espaguo, Navarre, leg. 356). — Les armements du duc d'Albuquerque sont déja tignales dans une lettre de l'ambassadeur d'Angleterre, Nicolas Throckmorton, à la reune Énsabeth (8 janvier 1562; Calenders, 1564-62, p. 479).

## II. LANDES ET VICORTÉ DE LABOUR.

La vicomté de Labour et les Landes (ou Lannes, comme on écrivait au xvr siècle) étaient séparées du Béern par une ligne capricieusement tracée du nord au sud et enclavaient la basse Navarre ou pays basque. qui appartenait à Jeanne d'Albret. Le Labour renfermut une place d'une grande valeur stratégique, Bayonne, qui commandait les défilés de l'Espagne, le seul passage par lequel une invasion pût s'engager au sud du royaume. Bayonne était gouverné depuis 455% par Admen d'Aspremont, vicomte d'Horthe, capitaine vigilant, principalement chargé de surveiller les armements du duc d'Albaquerque, gouverneur de la Navarre espagnole, comme, de l'autre côté de la frontiere, le duc d'Albuguerque était chargé de surveiller. les siens<sup>1</sup>. La sénéchaussée des Landes, formée de terres et de sables peu à peu conquis sur l'océan, contenait deux villes importantes : Dax, résidence du sénechal, et Mont-de-Marsan, « bourg de mille maisons, « fort riche et de grand commerce<sup>2</sup>. » Dax était gouverné, au commencement du règne de Charles IX, par Prédéric de Poix, comte de Candale, le rival de Burie<sup>1</sup>. aux gages de 300 livres par an, et défendu par le capitaine Jean de Belzunce avec une compagnie

Touchant la garaison de Bayonne, voyes Antoine de Sourdon et Jeenne d'Albret, t. II., p. 290.

<sup>2.</sup> Lettre du nonce, Prosper de Sainte-Groux, du 11 janvier 1562 (Archies curmuses de Gimber et Danjoe, t. VI, p. 204).

Voyez les lettres de Frédéric de Foix-Candale dans les Arch. Met. de la Girende, t. XXIV.

de 200 hommes qui coûtait au roi 1,584 livres par moss\*.

Le voisinage du Béarn exposait le Labour et les Landes à la propagande calvimiste. Cependant la ville de Bayonne, sévèrement tenue par le vicomte d'Horthe, ne fut jamais agitée. La correspondance de ce capitaine, en 1560 et 1561, est remplie de plaintes sur le délabrement des fortifications de la ville, sur le dénuement de la garnison, sur le retard de sa paye, sur sa pauvreté personnelle, mais elle ne mentionne aucune sédition.

Dans les Landes, et notamment à Dax, quelques mouvements avaient eu lieu pendant le règne de François II<sup>3</sup>. L'année 1561 fut relativement plus paisible. Les habitants, ruinés par les armements qu'Antoine de Bourbon avait imposés à la ville, deux ans auparavant, pour l'invasion de la Navarre espagnole<sup>4</sup>, étaient avides de paix intérieure et ne sollicitaient des pouvoirs publics qu'une dimination d'impôts<sup>5</sup>. Le 27 février 1561, le heutenant de la sénéchaussée des Landes convoqua les habitants pour élire leurs députés aux états provinciaux<sup>6</sup>, et les élections se firent pacifiquement, au mieux des intérêts géné-

- État des garmaons de Guyenne (Copie du temps, sans date, 1559 ou 1560, f. fr., vol. 15872, f. 116).
- 2. Voyes notamment la lettre du 21 avril 1561 (Tamisey de Larroque, Lettres inté. du vic. d'Horthe, p. 18).
  - 3. Antoine de Bourton et Jeanne d'Albret, t. II, p. 278 et eulv.
- 4. Cette invasion est connue sous le nom de guerre mouillée. Voyez Antoine de Bourbon et Joanne d'Albres, t. I, p. 305.
- 5. Lettre des habitants de Dax au connétable (Copie du temps, cans date, fin 1560, £ fr., vol. 45871, £ 251).
- Original daté du 27 février 1560 (1561) (V\* de Golbert, vol. 27, f. 293).

raux, toujours meilleurs conseillers que les passions religiouses. A la fin de l'année, la tranquillité de la ville de Dax fut un neu troublée. L'ancien ministre de Pau, La Teulade, arriva du Béarn<sup>t</sup> et fit quelques prosélytes. Le 16 novembre, il commence à prêcher publiquement. « Le loup, » écrit un chanome de Dax à son évêque, e est entré dans vostre parc... Ce « loup est le plus pestilent qui soit en la Guyenne, « faisant faire des protestations de n'entrer en temple, a où il y ayt images, ne ouyr la puante messe et pad-« larde<sup>3</sup>. » Le siège épiscopal de Dax était alors occupé par François de Nouilles, prélat de cour, ambassadeur à Venise, un des horames d'État du xvr siècle. La plainte du chanoine Cashavaly, quelque vive qu'elle fût, risquait de ne pas être écoutée. Mais Burie avait été averti en même temps que l'évêque. Le 21 novembre, il commanda aux officiers de Dax de laisser toute liberté à Teulade dans sa maison, à la condition de ne faire « presches, assemblées ne conventioules. » Faute d'obéir aux édits du roi, ajoute-t-il, « ne failles à luy faire mettre la main sur le collet \*. » Sur cette menace, Teulade disparut probablement, car il n'est. plus fait mention de ce personnage dans les docu-



<sup>1</sup> La lettre de Barie que nous citons dans la note suivente nous apprend que le rot de Navarre avait recommandé Teulade en termes a vifi que les officiers de Dex avaient ora comprendre que le prince tour impossit le devoir de la laisser précher. Ce ministre reçut plus tard un don de Jeanne d'Albret (Insentaire des Archives des Busses-Pyrendes, t. I, B. 2168).

<sup>2</sup> Tamisey de Larroque, Documents inédits sur la ville de Bas, p. 46.

<sup>3</sup> Lettre de Burie, du 21 novembre 1561 (Copie du temps, f. fr., vol. 22319, f. 46).

ments originaux. D'autres séditieux entrèrent en scène et, à la suite de troubles qui nous sont inconnus, les officiers du roi jetèrent quelques religioqmires en prison. Le 6 janvier 4562, au lever du jour, on trouva sur une des portes, dite de la Bouquerie. un placafti menacant, en style apocalyptique, contre le vigner de la ville. Guillaume de la Tour : « Guilc haumet, vigier, tu détiens de nos fraires en prison en grand nombre. Tu fairas bien ton debvoyr de « les sortir, car le temps viendra que le postilhon e perdra le cornet et le chemin sera tout plain de glace, que les chevaux ne pourront plus courir et « le chevacheur aura la teste brisée<sup>4</sup> » La pièce se développait sur ce ton, d'autant plus effrayante pour des magistrats pacifiques qu'elle présentait moins de ciarté.

A Mont-de-Marsan, les officiers du roi et une partie des habitants favorisaient secretement la Réforme. Ils avaient réusai, pendant le carême de 1561, à faire prêcher un ancien augustin, nommé Clément, ennemi de la messe et des prêtres. Clément, « s'estant émancipé, » trouva de l'opposition, et un gentilhomme du pays, Domingo de Mesmes, s. de Ravignan, amena à Mont-de-Marsan un cordelier et le fit prêcher contre les novateurs. À la rivalité des deux moines s'ajoutait la rivalité des deux doctrines. Clément était soutenu par une partie des bourgeois et le cordelier par le menu peuple. Il y eut des rixes. Les partisans de Clément furent battus et leur prédicateur réduit au



Procès-verbal dressé par Simon de la Faugère, lieutenant du viguier de Dan, en date du 6 janvier 1561 (1662) (Orig., V° de Colbert, vol. 27, f. 257).

ailence. Mais bientôt arriva de la cour un ordre du roi de Navarre qui commandant à Ravignan de rentrer dans ses terres et d'éloigner le cordelier. Ravignan obéit. Il revint au mois d'août et, de complicité avec le heutenant du sénéchal, Jean Fouré, il ameuta la populace contre les calvinistes en lui donfant pour mot d'ordre que le nouveau culte était une afficine de débauche, où les néophytes des deux sexes « paillar- « doient entre eux par charité. » Ce bruit rallums les rixes, notamment dans la nuit du 41 octobre. Enfin les catholiques l'emportèrent. Les principaux réformés furent mus en prison, et le sénéchal, Regnault de Flamarens, conseillé par le s. du Junca<sup>1</sup>, catholique zélé, entarm une enquête.

Déja les meneurs du parti catholique avaient demandé à Burie un prévôt des maréchaux pour faire exécuter les coupables, guand la reine de Navarre, le 28 décembre 1981, envoya un capitaine avec des pouvoirs qui centrihament toutes les forces de la ville entre ses mains. Cet acte d'autorité rendit courage aux réformés. Les prêches recommencèrent et les religionnaires, aigris par les poursuites de Flamarens, s'exaltèrent. Les églises de la ville et des environs furent pillées, les autels renversés, les vases sacrés fondus, et l'argent, d'après de Bèse, remis aux magistrats. Suivant un procès-verbal de Ravignan et de Junca, que de Bèze, il est vrai, taxe de faux, vingt-sept outholiques furent assassinés. Quoi qu'il en soit du chaffre des morts, il paratt certain que les séditieux commirent de grands ravages . Prosper de Sainte-Croix,

Monius paris de ce personnage dans ses Commentativo, édit.
 de la Soc. de l'hist. de France, t. III, p. 326.

nonce du pape, raconte au cardinal Borromée que les réformés « ont pris à force d'armes et saccagé un

c bourg appelé le Mont-de-Marsian<sup>1</sup>. »

La ville resta entre les mains des séditieux jusgu'an commencement de mars +56%, sans qu'ancan des magistrats municipaux tentat de secouer le joug. Le 6 mars, l'édit de janvier fut publié. Cet édit était recu comme un progrès par les réformés modérés, mais il était repoussé par les fanatiques. A Mont-de-Marsan, il fut arraché des mains du crieur par le procureur du roi de Navarre et mis en pièces. Le lendemain, 7 mars, à une beure du matin, un riche bourgeois, a des plus grands de la ville, a dit Blaise de Monluc, lut assassiné d'un coup de pistolet. Mais déjà le sénéchal de Flamarens était aux portes de la ville. Pourvu de lettres de commission signées par Monluc et par Burie, il entra, le 10 mars 1562, accompagné de gens d'armes et de gentilshommes du voisinage. Il prit possession du château, chasea les magistrats compromis et rechercha les « briseurs « d'images. » Ses gens avaient « de gros bâtons c cloués, dit de Bèze, qu'ils appeloient leurs épous-« settes, » et obligeaient à grands coups les habitants à révéter le nom des coupables. Le 17 du mois striva la compagnie du roi de Navarre, envoyée par Blaise de Monluc. A cette date, le prince s'était donné au parti catholique et prétait ses gens d'armes à des répressions impitoyables. Le 30 et le 31 mars, six

<sup>1.</sup> Lettre du 15 janvier 1862 (Archives curiouses de Cimber et Danjou, t. VI, p. 24)

<sup>2.</sup> Commentaires et lattres de Binice de Monius, t. IV, p. 424 et 132.

bourgeois eurent la tête tranchée. Les supplices continuèrent pendant les jours suivants. Enfin Flamarens, rappelé par Blaise de Monluc en Guyenne, quitta Mont-de-Marsan. Il y laissa le capitaine Blancastel, c vrai brigand, » dit de Bèze, avec une compagne de gezs de pied, qui se mit à piller et à rançonner la ville et le voisinage avec autant de dureté que les réformés.

A Aire, petit évêché des Landes, voisin de l'Armagnac, les réformés avaient réussi à s'établir en maîtres dès le commencement de l'année 4561. Ils avaient pris certaines églises pour leur usage et dévasté les autres. « Nonobstant qu'ils ayent des temples pour e eux..., ayant plus d'armes que jamais, sont venus e en l'englize principale, de gayetté de cueur et sans e estre en façoa du monde provocquez; ont desmoly e tous les aultelz, desciré les chappes et aultres vesc temens, mys le feu aux sièges, rompu les orgues. » L'organiste avait été si maltraité « qu'est à scavoir s'il perdera la veue du coup. > Le culte catholique avait. été interrompu et les chanoines consignés dans leurs maisons. « Ils tiennent les chanomes en ceste perne qu'ils n'attendent sinon que on leur viegne coupper e la gorge s'ilz entrent en teur esglize. » Les autres prêtres avaient recu l'avis que, s'ils continuaient à exercer leur ministère, on « feroit aultant aux images vives comme aux mortes. » L'auteur de ces plaintes, Christophe de Foix, évêque d'Aire, a'avait pas la fer-

4. Hot. colts. de de Bèse, 1881, t. II, p. 250. — Le manuscrit sur l'histoire du Béarp conservé à la hébiothèque de Pau, que nous avons précédemment cité, reproduit le récit de de Bèse, mais il rectifie les noms propres.



meté nécessaire à un prélat pour tenir tête à des ennemis aussi acharnés. Faible et incapable, il s'était réfugié à Cadillac, auprès de son frère ainé, Frédéric de Foix, comte de Candale, le chef de son illustre maison, et vivait sans grands soucis à l'abri des murs inexpugnables du château<sup>1</sup>. Il avoue naïvement sa faiblesse à la reine : « Il vous plaira, Madame, m'excuser si je ne m'expose à la fureur indiscrète et « brutale de ce peuple<sup>2</sup>. »

## III. BORDEAUX ET LA GRANDE-GUYENNE.

Bordeaux, la principale ville du Bordelais, était le siège du parlement et la résidence habituelle du lieutenant de roi. Le parlement régentant la province et, grâce à la confusion des pouvoirs, s'était arrogé la mission de faire exécuter les lois. Il était présidé par un magistrat, Jacques Benoist de Lagebaston, peu enclin aux mesures extrêmes et, par cela même, suspect aux plus ardents. C'est à la cour de Bordeaux que l'expression de prétendu réformé avait été mise en usage. Un avocat ayant qualifié sa partie de réformé, le procureur général protesta, et l'usage s'établit d'ajouter à ce mot le mot de prétendu\*. Le parlement était très fidèle, et, lorsque les Guises, dans les derniers jours du règne de François II, confondant leur cause

M. Tamizey de Larroque a consacré une notice hographique à ce personnage dans la Revue de Gascogne, févrieravril 1867.

<sup>2</sup> Lettre de Christophe de Poix à la reine, du 6 janvier 1561 (1562) (Orig., £ fr., vol. 8186, £ 14).

<sup>3.</sup> Gandireteau, Chronique bordetales, t. 1, p. 112.

avec la cause royale, s'étaient armés en guerre contre les princes du sang, il avait offert une forte subvention au roi<sup>4</sup>.

Le lieutenant de roi, Charles de Coucis\*, a. de Borie, gentilhorame saintongeaus, vieux capitaine des guerres d'Italie, avait succédé en 1558 au s. d'Estissac\*. Burie était aumi modéré que Lagebaston et aussi peu disposé aux violences. Il avait épousé une damoiselle de Belleville, personne simple dont Brantôme cite les naïvetés\*, et subissuit son empure en vieux soldat\*. Burie touchait 500 livres par mois comme lieutenant de roi. Il avait sous ses ordres Antoine de Noulles, gouverneur de Bordeaux, aux gages de 50 livres, capitaine antelligent et dévoué, qui avait mérité de suppléer Burie\*, et Louis de Genouillac, a. de Vaillac, le premier au château du Ba, avec 170 bommes, le second au château Trompette,

- Lettre de François II au parlement de Bordeaux, du 28 septembre 1560 (Bibl. de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg; copies de la Bibl. pat., f. fr., nouv. acquis., vol. 4234, f. 252).
- 2. Il y a doute sur l'orthographe du nom de Burse. Il signast ordinairement Coucy et quelquefets flury. Mais à la suite de l'Y es trouve, dans les esguatures autographes, une sorte de paraphe, toujoure le même, que l'en peut prendre pour une fi ou pour un fi. Voyes ses lettres originales dans les vol. 15875 et suiv. du foads français. Les documents de temps le nomment Cherles de Coucy, s. de Burye. Aujourd'hus, tous les historieus écrivent fluris.
- 3 M. Denys Joly d'Aussya publié en 1880, dans la Satistic de la Société des Archives historiques de la Saintenge et de l'Aunée, la biographie de Burie.
  - 4. Brantôme, t. III, p. 401, édit. ée la floc. ée l'hist. ée France.
  - 5. De Bazo, Hist. eschit., 1481, t. II, p. 226.
- 6 Lettre de Prançois II au s. de Vallac, du 16 novembre 1566 (Bibl de l'Ermitage à Saint-Pétershourg; copies de la Bibl mat , f. fr., meuv. noques, vol. 1234, f. 286).

avec 50. Plus tard, le roi lui envoya deux enseignes de gens de pied et 40 arquebusiers sous la charge des capitaines Sendat et Montbadon<sup>1</sup>. Enfin les garmsons du château de Blaye (50 hommes), commandées par Pons de Polignac, s. des Royes, et de la ville (100 hommes), par le capitaine Mabrun, complétaient les seules forces dont Buric pût disposer, au commencement du règne de Charles IX, pour maintenir au moins un ordre apparent dans une vaste province presque entière livrée aux séditions<sup>4</sup>.

La ville de Bordeaux étant la plus considérable et la plus riche de la Guyenne<sup>3</sup>. Sa prospérité provenait de l'étendue de son commerce, surtout du commerce des vins, très appréciés en Angleterre depuis le haut moyen àge<sup>4</sup>. Chaque année, après la date des vendanges, rigoureusement fixée par un arrêté de la jurade<sup>3</sup>, de nombreux navires anglais atterrissaient au port de la Guronde. Les acheteurs s'approvisionnaient, non sans protestations, moyennant paiement

- État de comptabilité sans date, mais de la fin de 1550 (F. fr., vol. 15871, f. 157).
- 2. Prèce de comptabilité sans date, mais que nous croyons pouvoir attribuer au mois de janvier 1559 ou 1560 (F. fr., vol. 15872, f. 116). Cos garamons contaient pour doux mois : celle du fla, 2,522 livres ; celle du château Trompette, 510, celle du château da Biaye, 696 ; celle de la ville de Biaye, 1,570 livres.
- 3. Une pièce de finance, datée du 25 juin 1550, par conséquent un peu antérieure à l'époque qui nous occupe, porte que la taille de Bordelais donnait au roi 30,000 avres (F. fr., vot. 3197, f. 84). Le ville de Bordelais, payeit très certainement la plus grosse part de cette somme.
- 4. Voir l'Autoure du commerce à Bordeaux, par M. Francusque Michel, 1867, 2 vol. in-80.
- 5. Revenu amnuel de la maison de ville de Bordseux par estemation (Gopie du temps, sans date, £ fr., vol. 3243, £ 418).

d'un écu par tonnesu au profit du roi<sup>4</sup>. Ce droit fut doublé en 1561 et détermina les Anglais à passer en Espagne. La ville de Bordeaux, menacée de ruine, se plaignit à la reine. Burie l'appaya auprès du roi<sup>2</sup>. Mais le conseil venait de créer l'impôt sur les boissons<sup>3</sup>, et Burie renouvels en vain les plaintes de la jurade<sup>4</sup>.

L'énumération des ressources et des dépenses de Bordesux fait connaître l'administration et les liber-tés municipales de la ville. Le fermage des couturnes locales était estimé \$6,000 livres tournois. Les droits sur les vans, sur le blé, sur le pain, sur la résine, sur la vente du bétail, les amendes, le revenu des terres de la ville, le fermage du château Gaillard, sorte de gynécée où l'on essermit les filles publiques sans leur permettre de se montrer au dehors<sup>5</sup>, montent à \$9,950 livres. Le chapitre des dépenses est très unstructif. Le maire, qualifié de Monseigneur, touchait 1,200 livres de gage, le sous-maire 120 livres, le clerc \$10 livres. Tous trois portment une livrée d'écurlate fourrée que la ville payait 183 livres. Les douie jurats

- Lettre du précident Pauquerelles au cardinal de Lerraine, en date du t<sup>er</sup> décembre 1960 (Orig., V° de Colbert, vol. 27, f. 220).
- 2. Lettre du maire et des jurats de Bordeaux à la reine, en dats du 21 septembre 1561 (Orig. L. fr., vol. 45875, f. 242). Lettre de Burie à la reine, de même date (Did., f. 244).
- 3. Co premier dels me devait frapper les vine que pendant eix ans. Il est publié dans la ficueti des excircuses tots d'inambert, t. XIV, p. 117. Il fut renouvelé en 1568, 1573, etc.
- Lettres de Burie à la reine et au roi, en date du 21 octobre 4564 (Orig., f. fr., vol. 45675, f. 358 et 360).
- 5. Les ressources provenant du formage du chiteau Guillard furent bientés supprimées. Les filles publiques furent chamées sans profit pour le merchié publique, car alles se répandirent dans la ville. Voir la pièce que nous citons dans la note survante.

exercaient gratuitement leurs fonctions, mais étaient également vêtus d'écarlate fourrée aux frais de la ville. Le procureur, le trésorier, le clere des comptes, le contrôleur, le chevaucheur, les inspecteurs du port étaient payés de 120 à 45 livres par an. L'élection des jurats se faisait au mois de juillet et coûtait 600 livres ; les gages d'un avocat au conseil du roi, 420 livres. Le passage des seigneurs, ambassadeurs ou princes à Bordeaux, l'entretien des murailles et du port constituaient la plus forte dépense, 6,000 livres. Certaines contumes pienses ou fêtes locales étaient payées par la ville : la messe de Saint-Sébastien, « pour la santé du roi et de la ville, 37 livres 10 sols; > cinq procesaions annuelles les jours de Noël, de Saint-Joseph. des Rameaux, de l'Ascension et de la Pentecôte, 100 livres: un veilleur « qui va cryant la nuit par la ville pour inciter les gens à prier Dieu pour les trée passés, 45 livres. » L'instruction publique était particulièrement bien dotée. Le principal du collège de Guyenne touchait pour lui et ses régents 4,000 hyres; douze lecteurs ordinaires en droit canon et civil, docteurs et licenciés, 440, 50 et 37 livres 10 sols chacun, suivant leur grade. L'entretien de l'immeuble et du matériel du collège, 300 livres.

Les hôpitaux jouissaient de dotations particulières qui s'accroissaient chaque année par des legs, d'autant que la ville gardait une partie des frais à sa charge. Les quatre sergents chargés d'amener, même de force, les malades à l'hospice coûtaient 108 livres, le soin des malades 1,200, deux médecins 300, l'apothacire 500, l'hospitalier et ses aides chargés d'ensevelir les morts 118 livres. L'ordre public était assuré

par le capitaine du guet et ses archers, 500 livres, et par le guet de la rivière, 240 livres. Les frais de poursuite contre les « brigands, voleurs, guecteurs de « chemin » et la nourriture des prisonniers, 2,000 livres. L'agent « qui conduct et fact turer au collier les channots aux jureurs, blasphémateurs et vagabonds, » 46 livres. Le bourresu, 39 livres. Le compte semble prévoir, similare détail, que son vestiaire devra être renouvelé. « A kiy, pour le drap d'une robe, deux « pourpoints, deux chausses, quatre paires de sou- liers, quatre chemises, ung bonnet rouge, ung chap- « pean, comprins la doublure, thendure (teinture) et « façon, 45 livres\*. »

A la fin de l'année 4560, à la data de l'avénement de Charles IX, la Réforme comptait à Bordeaux 2 environ 7,000 néophytes, recrutés dans toutes les classes et évangéhsés par deux ministres, Philibert Grené, dit La Fromentée, et Jehan Duranson, dit Neufohastel<sup>3</sup>. Les uns se réunissaient dans la masson du président Pierre de Carle<sup>4</sup>, l'un des magistrats les plus estimés du parlement, oncle de la femme d'Étienne de la Boétie, les autres au couvent des Augustins, au cou-

 Revenu annuel de la maison de ville de Bordenux par estimation (Copie du tempe, sans date, f. fr., vel. 3241, f. 116).

2. L'histoire de la Réfurme à Bordeaux et dans le ressort du parlement de Guyenne a été savamment traitée par M. Gaudhour, flutoire de la réformation à flordeaux, 1884, în-84, t. I. Nous ferons de fréquents empreunts à cette étude conscienceuse, mais peut-être un peu apologétique, et nous y ajouterons qualques détails publiée.

3. De Bése, Mist. excite., 1881, t. I., p. 425.

 Le maison du président de Caria, rue Sainte-Colombe, était le première qui se fût ouverte aux prédications (Gauffreton), t. I, p. 94).

vent des Cordeliers ou an collège de Guyenne. Le convent des Augustins, à l'exemple de son prieur, avait embrassé la Réforme et chantait l'office en francas. Bien que la chapelle eût été interdite par le cardinal du Bellay, la curiosité d'entendre des moines prêcher contre eux-mêmes y attirait la foule. Les officiers du roi ne pouvaient ignorer l'existence de ces conciliabules, mais ils les laissaient se développer de crainte d'être désavoués à la cour. Cependant, aux approches de Paques de l'an 4561, le 6 mars, le parlement convoqua secrètement Burie et ordonna, de concert avec lui, des mesures qui ne reçurent aucune exécution. Vingt jours après, les jurats, informés pendant leur séance que les Augustins célébraient une cérémonie calviniste, députent au couvent un de leurs membres en robe rouge. Les moines chantaient les psaumes de Marot. Le magistrat pénètre dans l'église et, malgré les clameurs des fidèles, interdit le chant. Les moines se mettent en rébellion. Le jurat arrête de sa main le plus récalcitrant. Au plus fort du tumulte, il est blessé d'un coup de dague, le prisonnier lui échappe et le jurat est trop heureux de prendre la funite 1.

Dès le commencement de 1561, les pouvoirs civils étaient débordés. Au mois de janvier, Antoine de Noailles invite le maréchal de Thermes à venir à Bordeaux, et le parlement, sans doute pour rappeler aux reformés l'existence des anciens édits, disperse une assemblée. Le 17 mars, l'état de la ville paratt si

<sup>1</sup> Registres du parlement de Bordeaux, f. 489. Arrêt du 25 mars 1561 ; copre conservée à la hibliothèque de Bordeaux.

menacant à Burie qu'il n'ose quitter Bordeaux. Le 23 avril, le parlement se déclare impuissant à rendre la paix à la ville, d'autant qu'il a recu successivement de la reine la mission de traiter les hérétiques avec indulgence et celle de les poursuivre sévèrement. Gependant les fêtes de Paques furent célébrées sans troubles par les fidèles des deux religions. Les uns chantèrent la messe et les autres les psaumes. La Fête-Dieu donnait plus d'inquiétudes. Hurault de Lanta, abbé de Sainte-Croix, proposa de réunir toutes les peroisses en une seule procession. Le perlement, toutes chambres réunies, décida de ne men changer aux coutumes de chaque église, et Burie se porta garant de la paix publique. Les processions suivirent leur cours habituel. Un fanatique « en un coin « de la ville » assaillit l'une d'elles à coups de pierre. mais il fut arrêté aussitôt2.

Dans presque toutes les villes de France, la jeunesse des écoles, attirée par le programme d'émuncipation intellectuelle des novateurs, avait pris parti pour la Réforme. A Bordeaux, les écoliers du collège de Guyenne, divisés en quatre nations, commandés par des capitaines de leur choix, formaient l'armée cal-

<sup>1</sup> Registres du parlement de Bordesux, f. 491. Arrêt du 29 mai 1561.

<sup>2.</sup> Lettre de Noakles, du 34 janvier 1560 (1561) (Tamisey de Larroque, Antous de Roatles à Sordanse, p. 73). — Lettre du parlement à la reine, du 24 janvier 1566 (1561) (Arch. hist. de la Gironde, t. XIII, p. 156) — Lettre de Burie au roi, du 17 mars 1560 (1561) (Ibid., p. 154) — Lettre du parlement, du 23 avril 1561 (Ibid., p. 157) — Lettre de Burie à la reine, du 10 avril 1561 (Ibid., c. X., p. 50). — Lettre de Burie au roi, du 10 juin 1361 (Ibid., t. X., p. 60).

viniste, et, par esprit de contradiction, leurs rivaux. les cierca de la bezoche, corporation puissante, plus nombreuse et aussi bien enrégimentée que les écoliers. s'étaient posés en défenseurs du oulte catholique. Chaque jour, pouvelles rixes. Écoliers et bazochiens marchaient en bandes, se défiaient mutuellement, chantaient des chansons injurieuses, jouaient en public des farces satiriques contre les notables du partiopposé. Le 5 février 1561, les écoliers donnèrent à la ville, en présence des jurats, une représentation, inoffensive sans doute, puisque la pièce avait reçu l'approbation du parlement. Leur succès alluma la jalousie des bazochiens. Le 14, œux-es annoncèrent un spectacle moins innocent peut-être, puisque, le même soir, une dénonciation anonyme, placardée aux murs du collège, apprit aux écoliers qu'ils allaient être publiquement bafoués. Aussitôt les régents protestent auprès des jurats et du parlement ; les écoliers s'enferment dans le collège et menacent de troubler la représentation à coups d'arquebuse. Les bazochiens prennent les armes et se préparent à forcer les portes du collège. Les jurats se jettent entre les deux partis, en attendant l'arrêt de la cour suprême. Le 19, le parlement charge deux présidents et quatre conseillers d'adresser des remontrances aux écoliers pour leurs « assemblées, ports d'armes, tocquesia et autres e excès. » La bazoche fut traitée plus sévèrement. L'arrêt ordonne l'emprisonnement de son roi et de ses suppôts et défend à la corporation, sous peine d'une amende de mille livres, d'en éhre un nouveau .

1. Registres du parlement de Bordeaux (f. 487). M. Gaulheur (t. I. p. 251 à 256) a donné de ces incidents un récit intéressant.



Bordeaux jouissait d'une paix relative! quand un « acandale » moma tragique provoqua les railleries des mal-pensant. > Les religieuses du couvent de l'Annoncinde, pénitentes des Cordeliers, montraient autant de goût pour la Réforme que leurs confesseurs. L'une d'elles. M<sup>as</sup> de Verteuil, avait escaladé les murs du couvent et s'était mariée pubaquement. Plusieurs autres songement à l'imiter. En 4564, une des sours, Françoise Bertrand, fut mordue par la chienne du couvent. On reconnut que la chienne était enragée, et les médecins ordoanèrent les bains de mer aux rehmenses « halei- nées » par l'anamal. Le 19 mai, le parlement les autorisa à « s'aller buigner en la mer salée, » sous la conduite de deux cordeliers?. Le provincial désigna deux moines d'âge mûr, l'un du grand, l'autre du petit couvent. Mais les nonnes possédaient la clef de la clôture. Sans attendre leurs gardiens, elles se sauvèrent du couvent et se rendirent à Soulac. Après diverses aventures, elles rentrèrent le 28 mai au soir, « accompagnées par des gens mal famés du pays de Médoc. » L'une d'elles, M<sup>is</sup> Métadier, alliée au ministre Campaigne, avait été enlevée par deux de ses cousins. Enquête dirigée par l'archevêque de Bordeaux et le provincial des Franciscains; arrêt contre la fugitive et contre ses complices. Deux mois après, le \$4 juillet, les Cordeliers présentèrent requête à la cour, « touchant la serrure et la porte par laquelle on

<sup>1.</sup> Lettre de Burie su roi de Navarre, du 4 junt 1561 (Arch. Mrt. de la Gironde, t. X. p. 50)

<sup>2.</sup> Arrit du parlement, du 19 mai 1561 (Arch. hist. de le Gironde, t. XVIII, p. 353).

<sup>3.</sup> Arrêt du parlement, du 29 mai 1561 (Arch. hist. de la Girende, t. XVIII, p. 334).

e entre en la clottre dudit couvent, de laquelle elles

(les nonnes) ne veulent consentir que les religieux

e ayent les clefs; ains y introduisent toutes personnes

< que bon leur semble ". >

Il importait d'autant plus aux officiers du roi de maintenir la tranquilité à Bordeaux que la ville allait être le siège des états provinciaux. Les états généraux réunis à Orléans le lendemain de la mort de François II s'étaient séparés le 31 janvier 1561 et devaient se réunir à Metun le 4" mai 1. Le 48 février, les trois ordres furent convoqués au siège de chaque sénéchaussée a. Ces comices, qui sont passés mapercus au milieu du terrible retentissement de la guerre civile, manguraient cependant une révolution importante. Jusqu'à ce jour, les villes seules avaient pris part à la nomination des délégués. En février 1561, les campagnes furent pour la première fois appelées au scrutin\*. L'émancipation du peuple rural était encore bien éloignée, mais elle devait nécessairement surgir des droits concédés aux paysans.

Les délégués des trois ordres, après avoir soumis à un nouvel examen les propositions du consoil du roi aux états d'Orléans, de vaient nommer trois députés aux états de Melun. L'assemblée provinciale de



Registres secrete du parlement de Bordeaux (f. 490 et 499).

Z. Les états généraux furent plus tard ajournés au 1 = août, et se timent à Pontoise au lieu de Melun. Nons avons analysé leurs travaux dans Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albrei, t. III., p. 145.

Mandement du roi aux baillis et sénéchaux de Guyenne, du 48 février 1560 (1564) (Copie du temps, Ve de Colbert, vol 27, 5 289).

<sup>4.</sup> Étudo publiée par M. Babeau, en janvier 1883, dans la Reus historique.

Guvenne se réunit à Bordeaux le 20 mars 15511. Mais, au lieu de délibérer pacifiquement our les questions de finance poéces par le roi, les députés se livrèrent aux discussions religieuses. Après des débats orageux, les membres influents du clergé et Frédéric de Foix, comte de Candale, le président de Roffignac, l'avocat Jehan de Lange firent adopter des vœux d'atolérance absolue \*. Le mouvement, devenu général, pouvait entraîner la reine mère bien loin de sa politique d'apaisement, au moment même où, sur les conseils du chancelier de l'Hospital, elle préparait. l'édit de juillet, le colloque de Poissy et la fusion des deux cultes. Avertie du danger par les fougueuses résolutions des assemblées primaires de Paris, elle fit. signer au roi, le 25 mars, l'annulation des vœux exprimés et convoqua de nouveau les électeurs provincasax pour le 25 mai, et les députés élus pour le 40 juan ".

Les états de Guyenne se retardèrent. À la date du 34 mai, Burse se plaint au roi que les convocations

2 Lettre d'Autonom de Noarlies à la reme môre, du 29 mars 1560 (1564) (Arch. hast de la Géronde, t. XVII, p. 253)

<sup>4.</sup> L'assemblée devait se réunir le 20 mars (Lettre du roi de Navarre à Buris, du 28 février ; 560 (1561), publice dans Asserte de Sourton et Jeanus d'Albret, t. III, p. 333 et se réunit en effet ce jour-là (Procés-verbel des états esté dans les notes survantes). Cependant Antoine de Nouilles n'en rendit compte à la reine que le 29 (voyes la note suivante). Sans doute la session dura plusieurs jours. — Les comices de l'Agenais es réunirent à Agen le 13 mars 1561. Blaise de Monluc, dans une curiouse leure (Commentaires et lettre de Monluc, t. IV, p. 110), en rand compte su roi.

Ordonnance du ros vieée dans un rapport de Burie (Colt. Dupuy, vol. 588, f. 19). Cette ordonnance est accompagnée d'enslettre du ros de Navarre à Burse, en date du 30 mars 1561 (Ibid.).

des sénéchaussées n'ont pu avoir lieu en temps utile, faute de lettres de commission<sup>1</sup>. En attendant la réunion officielle, les députés du clergé annonquient l'intention d'imposer au roi la proscription de la Réforme. Le 10 iuin. Burie convoqua, à son de trompe, en son logis, les députés présents à Bordeaux. Comparurent, pour le clergé de Bordeaux, « discrètes perc sonnes » Louis Prévost, archevêque de Bordeaux. Auger Hunault de Lanta, abbé de Sainte-Croix, Jaoques de Pontac, doyen de l'église métropolitaine de Saint-André, François de Salignac, auditeur; pour le clergé d'Agen, Jehan Valier, évêque de Grasse; pour le clergé de Rodez, Louis de Miremont, archidiacre ; pour le clergé d'Armagnac, Jacques Burin, chanoine d'Auch; pour le clergé de Quercy, Antoine Regond, archidiacre de Cahors; pour le clergé de Périgueux, Cantonet de Lorge, chanoine dudit lieu; pour le clergé de Limoges, Pierre Benoist, archidiacre de Limoges; pour le clergé de Dax, Pierre de Bordenave, chanoine dudit lieu. Pour la noblesse du Bordelais, Symphorien de Durfort, baron de Duras, qui devait, l'année suivante, se mettre à la tête des réformés de sa province, et Jeban de Genoilhac, baron de Vaillac, un des capitaines qui commandaient à Bordeaux les compagnies du roi; pour la noblesse d'Armagnac, Bernard de Lescout; pour la noblesse de Cominges, Antoine de Martres, s. de la Fite. Pour le tiers état de Bordeaux, Pierre de Geneste, conseiller du roi, audiencier en la chancellerie et maire de la ville. Jehan

Lettre de Burie au roi de Navarre, en date du 9t mai 1561
 Orig., f. fr., vol. 3166, f. 127). Le même jour, Burie derivit à la reine mère (Ibid., f. 131).

de Sainte-Marie, Pierre du Perier, écuyer, Thomas du Boys, écuyer, Arthur de Favas, tous jurats de la ville; pour le tiers état du Quercy, Antoine de Lagrange, premier consul de Cahors; pour le tiers état du haut Limousin, Martial Deschamps, notaire royal; pour le tiers état du has Limousin, Estienne de Lestang, avocat au parlement de Bordeaux et heutenant général en la sénéchaussée du Limousin au siège de Brives; pour le tiers état d'Armagnac, Claude Ydron, conseiller en la sénéchaussée d'Armagnac au siège de Lectoure; pour le tiers état de Cominges, Antoine Cambournet<sup>4</sup>. L'assemblée n'était pas en nombre, et les députés présents demandèrent à Burie un délai de six jours qui leur fut accordé<sup>3</sup>.

Les jours suivants, Bertrand de Salignac, s. de la Mothe-Fénelon, le futur ambassadeur en Angieterre, député de la noblesse de Périgord, François Morel, contrôleur des demers communs de la ville de Condom, député du tiers état de Condomois, et François Maillard, avocat, député du tiers état du Périgord, arrivèrent à Bordeaux. L'assemblée était presque au complet. Deux jours avant l'ouverture des séances, le 13 juin, un courrier en poste apporta à Burie une lettre du roi, datée du 7 juin, qui contremandait la réunion. Le roi feignait de se déclarer satisfait des décisions du 30 mars et remerciait les députés de

Gotte liste, qu'il nous a paru intéressent de publier in extense, d'autant plus qu'elle est rectée moonue à tous les historiens, est conservée dans le procès-verbal des états previnciaux de Bordeaux (Coll. Dupuy, vol. 583, f. 19).

<sup>2</sup> Lettre du partement de Bordenax au roi, du 7 jain 1544 (Arch. Mrt. de la German, t. XIII, p. 158). — Lottre de Burn en roi, du 16 jain (1966., t. X., p. 60).

leur zèle. En réalité, le conseil du roi, averti des tendances des nouveaux états et redoutant des délibérations plus tumultueuses, plus impérieuses que les premières, entre deux maux choisissait le moindre et se disait suffisamment informé. La tactique était sage, mais elle ne réussit pas.

Le 43 juin, aussitôt après l'arrivée du messager royal, Burie communiqua le contre-ordre aux députés. Grand émoi dans l'assemblée. Le tiers état donna le signal de l'offensive. Le lendemain, 14 juin, il remit à Burse une sévère remontrance, « aux fins de faire cesser les troubles. > Le modéré Burie connaissait la signification de ce langage : prendre les armes, écraser la Réforme, donner le signal de la guerre civile. Le même jour, Bertrand de Salignac, de la Mothe-Fénelon, au nom de la noblesse, signifia au lieutenant de roi son « incroyable désir que, le plus promptement que faire se pourra, il soit pros cédé à ung bon et saint règlement pour meetre l'esglise de son royaulme, son estat et subjects en repoz. » C'était le régime de la tolérance substitué à la violence préconisée par le tiers ordre. La noblesse ajouta « certain dire » encore plus pressant. Elle sommait le roi de ne point entraver l'assemblée de Melun, de réunir annuellement les états généraux, de reconnaître leur compétence en matière de gouvernement, selon les anciens droits et observances du royaume. > On est étonne de trouver chez les gentilsbommes d'une province éloignée de la cour, pauvres et peu instruits, plus occupés de chasse et de combats que d'études constitutionnelles, dont les chefs les plus autorisés n'avaient connu d'autre apprentissage que celui des

guerres d'Italie, des aspirations aussi accentaées vers un idéal de représentation nationale, qui germait à peuse à cette époque dans l'esprit de l'aristocratie anglaise. Les députés en retard confirmèrent ces deux déclarations. Le 15 juin, Louis des Apats, contrôleur délégué du tiers état de Bazadais, signa la remontrance de son ordre. Le 16, Charles de Carhonnères, seigneur de la Chapelle-Byron, au nom de la noblesse d'Agenais, et Antoine de Cardeillac, seigneur de Saint-Servin et de la Chapelle, au nom de la noblesse du Quercy, adhérèrent au manifeste de la Motho-Fénelon. Burie fit dresser le procès-verbal de la session et l'envoya au roi sans observations <sup>1</sup>.

Les membres du ciergé ne prirent aucune part aux travaux de la seconde session des états provinciaux. Ils rappelèrent au roi que, dans leur réumon du 20 mars, ils avaient désigné François de Salignac, archidusere de Bordeaux, Bertrand de Lacombe, abbé de Blazimond et chanoine d'Agen, Antoine Rigord, archidusere de Cahora, Jacques Burin, chanoine de la cathédrale d'Auch, et Louis Prévost de Sansac, archevêque de Bordeaux, pour lui présenter leurs doléances<sup>4</sup>. Leurs lettres paraissent pénétrées d'une grande sou-

<sup>1</sup> Proche-verbal des états provinciaux de Bordeaux, daté du 16 juin 1861 (Orig., cell. Dupuy, vol. 188, f. 19). Le même recisel contient (f. 40) une copie de la rementrance de la nobleme. — Biron avait ééjà écrit à la reine, le 3 mai 1561, une lattre dans le sens de l'extension des pouvoire des états généraux.

<sup>2.</sup> Lettre du clergé de Guyenne au roi, sans date (vers le 19 juin 1561 (Orig., coll. Dupuy, vol. 582, f. 27). — Dans une autre lettre, sans date, mais de la même époque, le clergé de Guyenne supplie le rei de vouloir bian ajourner le palement de la subvention qu'il lui à promisé (Orig., V° de Colbert, vol. 27, f. 324).

mission aux volontés royales, mais surtout, quant aux éventualités du lendemain, d'une résignation évangélique que justifiait malheureusement l'état de la Guyenne. Le parlement et l'archevêque de Bordeaux ajoutèrent leurs plaintes aux plaintes du clergé, sur un tou d'abattement, sans espoir, comme des prophètes de malheur fatigués de clamer leurs prédictions dans le désert<sup>1</sup>.

A la fin de juin, les réformés de Bordeaux osèrent tenir des réumons publiques à Saint-Laurent d'Arce, puis au faubourg des Chartreux, puis enfin dans le voisinage de l'abbaye de Sainte-Croix. Burne y envoya le capitaine du guet, nommé Lebreton. Le capitaine, dit Théodore de Bèze, fut tellement touché du sermon que sur l'heure il embrassa la Réforme\*. A cette date, le parlement et le lieutenant de roi étaient en désaccord; l'un prompt à légiférer à propos du moindre incident. l'autre indifférent à l'exécution des arrêts. La désunion devensit tous les jours plus apparente. Un magistrat, le s. de Valier, fut récusé dans une affaire civile « pource que led. de « Valier hantoit M. de Burie, » et la cour admit cet étrange motif. Burie, offensé, trouvait à chaque requête des prétextes pour ne pas intervenir. Le 7 juillet, sur l'initiative du premier président, Jacques-Benoist de Lagebaston, la cour intima au heutenant de roi l'ordre de désarmer les habitants. La question était hée à

<sup>1.</sup> Lettre du parlement de Bordeaux au roi, du 46 juin 1561 (Orig., f. fr., vol 3159, f. 72). — Deux intires de l'archevêque de Bordeaux au roi et à la reine, du 19 juin (Arch. hést. de le Geronde, t. X., p. 82 et 54).

<sup>2.</sup> Hut. socia., 1881, s. I, p. 425.

celle des privilèges de la mairie et de la jurade. De temps immémorial, le maire avait la police de la ville. Chaque soir il donnait à l'échevin de garde le mot de passe, et l'échevin faissit le ronde au norn du maire avec 200 bourgeois armés. A minuit, échevins et bourgeois étaient remplacés par la compagnie du guet. jusqu'au lever du jour1. Tel était l'umge immémorial que le parlement prétendait déraciner par un simple arrêt. Barie répondit à l'arrêt du 7 juillet que le désarmement était impossible, puisqu'il n'avait pas de troupes, inutile, puisque l'ordre régnest à Bordeaux, et dangereux, puisque, en cas de sédition, il ne retrouverait plus la miliee des bourgeois pour rétablir la paix<sup>a</sup>. Le parlement mécontent se plaignit aigrement au roi. Il lui envoya successivement le conseiller François de Baulon, le procureur général Antoine de Lescure et enfin l'avocat Jehan de Large, catholique fougueux, ligueur anticipé, capable d'allumer la guerre civile dans la province la plus calme. Le parlement avait doublement tort, tort de demander à Burie la suppression d'un des privilèges les plus estimés de la bourgeoisie bordelaise, tort de confier in défense à un fanatique dangereux comme Lange. Mais il est certain que, dès le milieu de l'année 1581, la situation commencuit à devenir interable pour les catholiques les plus modérée. Nous en trouvons le preuve dans le témoi-

Mémoire touchans le gouvernement de la ville de Bordeauz, daté du 21 septembre 1561 (Copie du temps, f. fr., vol. 6610, f. 129). Partie de cette pièce a été publiée par M. Tamizoy de Larroque, Anteine de Facilité à Auréleaux, p. 75

Registres du parlement de Bordeaux, 7 et 11 juillet (f. 494).
 Gaulheux, t. I., p. 286. — Boscheron des Portes, Hist. du per-tement de Sordeaus, t. I., p. 142 et 147.

gnage d'un pauvre moine, le Père Martinesque, provincial des Cordeliers d'Aquitaine, qui, dans une lettre suppliante, demande à la reine, au nom de son ordre, « la protection du roy ou liberté d'aller ailleurs, dit-il, 4 pour sauver noz ames et faire le fruiet de la parole 4 de Dieu 1. »

Les messagers du parlement furent reçus froidement à la cour. Fidèle à sa politique de balance entre les deux cultes. la reine mère venait de faire signer au roi l'édit du 44 juillet et convoquait prélats et ministres au collegue de Poissy, où elle se flattait de les accorder. A tout prix elle voulait éviter un éclat, même à Bordeaux, dont le retentissement eût compromis les négociations qu'elle menait si laborieusement. Elle avait déjà envoyé Pierre d'Ossun en mission temporaire en Guyenne, mais Burie, e ne scachant avoir trop de gens de bien. » l'avait retenu près de lui\*. D'Ossun, un des meilleurs capitaines des guerres d'Italie, était un soldat « d'estoc et de taille, » incapable de garder le moindre ménagement. Catherine reconnut hientôt son imprudence et envoya à Bordeaux, pour suppléer Burie, alors en campagne, le favori du roi de Navarre, François de Peyrusse, s. d'Escars, capitaine et courtisan habile, plus courtisan que capitaine. D'Escars arriva à Bordeaux à la fin d août<sup>3</sup> et donna au parlement le sage conseil de mor-

<sup>1.</sup> Lettre du parlement de Bordeaux au roi, du 1= juillet 1561 (Arch. hist. de le Gironde, 1. K.H., p. 159). — Lettre du même à la reine, du 7 septembre (1864., p. 162). — Lettre du père Martinesque à la reine, du 7 juillet (1864., p. 160).

<sup>2</sup> Lettre du ros i Burie, du 20 juillet 4561 (Minute; f. fr., vol. 45875, f. 52).

<sup>3.</sup> Lettre de François d'Escare au roi, du 6 esptembre 1561 (Orig., f. fr., vol. 25875, f. 221).

trer de l'impartialité, de poursuivre tous les auteurs de scandales, de quelque religion qu'ils soient, tous les compables de « ports d'armes, assemblées publiques « en armes, brisemens de croix, saccaigemens d'es-« glases, forcemens de maisons, murtres, bateryes et « auttres telles violences : . »

L'édit de juillet n'avait pas encore été enregistré au parlement de Bordeaux, probablement par suite de l'humeur de Burie. D'Escara le signafia à la cour le 1" septembre et le fit crier à son de trompe dans les rues de la ville. L'édit déplaisait aux deux partis, aux réformés par la proscription des prêches, aux catholiques par l'adoucissement des peines portées contre les réfractaires?. Mais il était accepté ou plutôt subi comme une nécessité momentanée. Quelques jours auparavant avait ou lieu un prêche de plus de mille essestants, présidé par deux ministres arrivés de Genève<sup>5</sup>. Le parlement, se sentent soutenu par d'Escara, signifia à Burie, le jour même de l'enregistrement de l'édit de juillet, qu'il informerait à l'avenue contre toute réunion armée, et, le 3, Burne épouvanté fit défendre les prêches\*. Les réformés se réunirent en secret et se montrèrent d'autant plus menaçants

<sup>1.</sup> L'instruction du roi remise ou s. d'Escars est conservés (minute sans date) dans le voi 15575, f. 8, du fonde français. Elle est antérioure au 6 septembre, attendu que d'Escars rend compte de m mission au roi dans une lettre de cette date (Ibid., f. 224) Ban pouvoire ne furent enregiairés que le 22 septembre au parlement (Reguéres du parlement de Bordessu, f. 504).

L'édu de jundet a été imprimé dans le écouét du enciences lets d'Isambert, t. XIV., p. 109.

<sup>5.</sup> Lettre rétrospective du parlement de Bordenux au roi, du 2 janvier :561 (1562), dans les Mémeires de Condt, t. II, p. 557.

<sup>4.</sup> Registres du parlement de Bordonax, £ 499 v°; arrêt de 1<sup>st</sup> septembre 1581. — Devienne, *Hist. de Bordona*s, p. 133.

qu'ils étaient persécutés. Le 5 septembre, Burie et d'Escars envoyèrent des soldats qui tombèrent à l'improviste dans une assemblée privée et firent jeter en prison les principaux meneurs!.

Restait la question du désarmement, que le parlement relevait à chaque missive. D'Escars la trancha conformément à l'arrêt de la cour. Les jurats protestèrent, non en vertu de leurs privilèges, dont la reme n'avait cure, mais au nom de la sûreté de la ville. qui, estant ville de frontière et maritime, environ- née pour le présent de peste, habitée de diverses nations et religions, pourroit estre surprise des cemems. > Le fantôme d'une invasion anglaise, depuis plus d'un siècle, revenait sans cesse dans les prévisions des Bordelais. Malgré ce danger, ordre fut crié à son de trompe, à tout manant ou bourgeois, de déposer les armes dans un des châteaux forts de la ville. Ces mesures rendirent d'Escars aussi impopuhire que Burie<sup>†</sup>. Dégoûté de son innuccès, d'Escurs prétexta que sa compagnie d'ordonnance s'était débandée faute de solde et demanda son rappel au roi<sup>2</sup>. Sa misaon n'avait rendu aucun service a la ville, si ce n'est de lui apprendre qu'elle n'avest rien à espérer du roi.

Cependant le parti catholique, l'immense majorité des habitants de Bordeaux, refusait de se laisser battre par une minorité factieuse. Mollement soutenu par le

i Rapport à la reine, sans lieu ni date (copt. 1561) (Copie du tempe, f. fr., vol. 15881, f. 309).

<sup>2.</sup> Les cathouques, victures de la mesure de désarmement comme les réformés, la blamèrant aussi vivement que leurs adversaires (Rapport à la reuse, f. fr., vol. 15881, f. 369).

Lettre de d'Escare au roi, du 6 septembre 1564 (Orig., f. fr., vol. 15875, f. 224).

roi, il essaya de se défendre lui-même. Les chefs se lui manquaient pas. L'avocat Jehan de Lange, qui venait de se faire connaître aux états d'Orléans en portant la parole au nom du tiers état. Thomas de Ram. lieutenant du grand sénéchal, Lusiers, procureur du roi, plusieurs membres du parlement organisèrent, sous le nom de syndicat, une association catholique à la fois défensive et offensive. Le syndicat enrôle en peu de jours plus de 3,000 signataires et se partages en six sections correspondant aux six jurades de la ville<sup>4</sup>. Les associés se réumissaient périodiquement, le plus souvent pour entendre les barangues enflammées de Lange. Les tergiversations de la reine, l'égoisme, la duplicité du roi de Navarre, la pussion de Jennie d'Albret y étaient anathématiséa. Entre tous les énergumènes. Thomas de Ram se distinguait par son exaltation. Il qualifiast Antoine de Bourbon d'apostat, de roi de Néflez, de truttre digne d'être arquebusé, et propossit d'égorger tous les réformés et de donner leurs corps aux chiens\*. Il se rencontrait des fanstiques pour accepter ces exagérations. Le syndicat se fortifiait tous les jours. Le plus difficile était de lui donner une sorte de consécration officielle. Lange eut l'audace de présenter ses statuts au conseil du roi et l'adresse d'arracher aux secrétaires d'État, par importunité ou par congivence, certaines lettres de commission<sup>1</sup>. Dès ce jour, le syndicat n'avait plus qu'à sortir de l'ombre. Il ne tarda pas à se montrer.

1. Devingos, Bist. de Berdeaus, p. 131.

 Risport au roi de Navarre, sans date (novembre 1564) (Copie du tempe; soil. Dupuy, vol. 568, f. 548).

3. Veyes le note i de la page 44. Le 21 novembre 1561, le

Les réformés, n'ayant encore ni églises ni cimetières, ensevelissaient leurs morts en terre sainte. Le jour de la Toussaint (1" novembre 4564), vers dix beures du matin, pendant un sermon, un cortège funèbre, accompagnant le corps d'une petite fille de deux jours, s'arrêta aux portes de l'église Saint-Remy. Le cametière, qui s'étendait autour de l'église, était fermé, et deux calvinistes entrèrent dans la nef pour demander les clefs. La vue de ces hérétiques, peut-être leur insistance hautaine et impérieuse furent prises par les assistants catholiques comme un acte de défi. Un capitaine de navire, nommé Sauvat, bientôt suivi de quelques fideles, quitte sa place, interpelle, insulte les porteurs du cadavre et se rue sur le cortege. Un combat s'engage. Quelques catholiques montent au haut du clocher, sonnent le tocsin et font pleuvoir un déluge de pierres sur les religionnaires. Déjà plusieurs ont été blessés. La lutte allait s'étendre. Les passants se mélaient au combat. Thomas de Ram et l'avocat Lange, par une tactique familière aux meneurs de tous les temps, avaient pris position au château Trompette, quand le président Carle et le capitaine de Vaillac arrivèrent sur le champ de bataille avec les archers du guet. Leur présence mit fin au combat, et quatorze ou quinze des agresseurs catholiques furent jetés en prison. Le parlement entama une instruction, pendant laquelle les instances des catholiques se donnérent libre carrière. Enfin les coupables furent acquittés et remis en liberté 1.

parlement, par un arrêt qui est conservé dans le même recueil (F. fr., vol. 6910, f. 193), ratifis la décision du conseil privé.

i. Lettre de Burie au roi de Navarre, du 7 novembre 1564

Le syndient victorieux devint plus menscant. Au commencement de décembre. Burie, de retour à Bordesux, somme le parlement de le dissoudre. L'affaire fut plaidée à la barre. Lange présenta l'apologie de l'association dont il était l'âme¹. L'avocat des jurats lui répondit. Thomas de Ram et l'auditeur de l'archevêque de Bordeaux prarent ansai la parole. Burie protesta de son dévouement au roi et promit d'assurer la paix publique. Le parlement penchait du côté du syndical, dont physicure de ses membres faisaient partie, mais il n'osa pas reconnaître ouvertement une institution qui était la négation insolente des pouvoirs officiels. Il décida par arrêt que le roi serut informé des requêtes soumises à la cour et que, en attendant, les étrangers serment expulsés de la ville, les habitants désarmés, la garde doublée, les ministres chassés, les cènes, consistoires, collogues et synodes itérativement défendus dans l'intérieur de la ville?.

L'arrêt encouragenit le syndicat au lieu de le condamner. Peu de jours après, Lange prétendit imposer aux jurats une profession de foi par-devant le lieutenant du roi. Burie, vieux capitaine, plus habitué aux coups d'épée qu'aux subtilités d'un avocat, masquait de clairvoyance. Il approuvant les uns, désapprouvait les autres, souvent à contre-droit. Le moindre acte de déférence lus paraissant un acte de soumission. Parce que Lange avait reconnu son autorité, il crut

S. Ibed.

<sup>(</sup>Orig., f. fr., vol. 15875, f. 193). — Racuell d'informations, sans éats (Coll. Dupuy, vol. 588, f. 126). — Bèse, *Bist. socié*s, catés par M. Gautlieur, t. f., p. 342.

<sup>1.</sup> Cotte pièce est publiée Intégralement per Devienne, p. 134

que le syndicat renonçait à régenter la ville. Il écrivit orgueilleusement à la reine, le 18 décembre, que, à son retour de Gascogne, il uvait remis Bordeaux en paix; « et estoict, ainsi que disent les babitants d'icelle, « grand besoin que j'arrivasse. » Il avait si peu pacifié la ville que le syndicat, au mois de décembre, obligea les avocats du parlement à justifier de leur orthodoxie sous peine d'être chassée de la cour.

Les membres de la jurade, honnis par le syndicat comme trop tolérants, par le parti réformé comme intolérants, portaient la peine de leur modération. L'armement de la milice et la garde de la ville leur donnaient à la fois la force et le prestige. Ils avaient perdu l'un et l'autre : ils s'efforcèrent de les reconquérir. Le maire de la ville. Carle de la Roquette, étant mort, les jurats le remplacèrent par Antoine de Noailles, capitaine du château du Ha, gouverneur de Bordeaux, celui même qui avait enlevé au maire le droit de garde (novembre 1561). Ils espéraient que, à l'expiration des pouvoirs du nouveau maire, ils pourraient reseaisir leurs privilèges en soutenant que Noulles les avait exercés à titre de maire. Le calcul ne réussit pas. Aussitôt après l'élection, le parlement rendit un arrêt qui confiait au s. d'Auros, heutenant de Noailles, le commandement de la ronde du soir . Noailles était en congé à la Fage en Limousin. Il fut flatté de son élection,

 Arrêt du partement, du 21 novembre 4561 (Copie auch sur parchemia, f. fr., vol. 6910, f. 133).



<sup>1.</sup> Lettre de Buris à la reine, du 18 décembre 1561 (Orig., L. fr., vol. 15875, f. 415). — Lettre du premier président Lagebuston à la reine, du 26 décembre 1581 (árch. hist. de la Gironde, L. X., p. 320). — Gaulheur, t. I., p. 320.

mais il bésita à l'accepter. Le 24 novembre, il pris son frère, l'évêque de Dax, alors à la cour, de sonder la reine. Le 4 décembre il arriva à Bordeaux, se réconcilia avec Burie, mais ne sortit pas de son irrésolution. L'honneur lui paraissant digne de lui, mais la responsabilité dangereuse. Burie était peu disposé à secourir ses collaborateurs; Vaillac, capitaine du château Trompette, l'ennemi personnel du nouveau maire; le parlement envieux de tous les officiers du roi; les jurats paloux de teur chef. Enfin le sextiment du devoir décida Nouilles à prendre la pénible charge qui lui était offerte. La reine mère, satisfaite de son dévouement, lui envoya, le 12 janvier suivant, le collier de l'ordre Saint-Michel.

Chaque jour un incident nouveau entretenait la guerre dans les esprits en attendant la guerre dans les rues. Au mois de décembre, les croix plantées sur le chemin du faubourg Saint-Séverin furent abattues ou mutilées par des sectures inconnus. En vertu d'une résolution arrêtée au synode de Sainte-Poy<sup>5</sup>, les réformés annonçaient l'inauguration de la cène en public pour le jour de Noël. Le parlement s'y opposa et somma Burne de l'interdire. Burie répondit que la

Lettre de Nouilles, du 24 novembre 1961 (Tammey de Larroque, Anisins de Nouilles à Aordense, p. 77).

<sup>2.</sup> Lettre d'Antonne de Nomilies à l'abbé de l'Isle, un de ses frères, du 15 décembre 4561 (Autogr., f. fr., vol. 6910, f. 138)

<sup>3.</sup> Antoine de Nomilles entre en fonction avant le 5 januar 1561 (1562) (Leure de cette date au roi de Navarre, minute; f. fr., vol. 6908, f. 97).

<sup>4.</sup> Taxastey de Larroque, Antoine de Henilles à Serdenne, p. 78 et muy.

<sup>5.</sup> Lettre de parlement de Bordenne un roi, du 2 janvier 1565 (1562) "Mémoires de Gondé, t. II., p. 557).

cérémonie ne serait autorisée que hors de la ville, au faubourg des Chartreux. Mais il fut l'objet de telles instances de la part de la cour, de telles menaces de la part du syndicat qu'il laissa crier à son de trompe la défense du parlement. Cette concession faite, Burie la regretta et, après avoir conféré avec Noailles, il informa la cour qu'il avait reçu du roi « défense c expresse de toucher à l'une ou l'autre religion. > Nouvel arrêt du parlement; députation au lieutenant du roi de deux présidents, de quatre conseillers et du procureur général. Burie, assailli de reproches, changea encore une fois de decision et rendit force de loi à l'arrêt du parlement. Obligé de signifier le contre-ordre au consistoire, il en adoucit la rigueur en permettant aux réformés de fêter la Noël dans e les maisons et dans les familles!. » Ceux-ci n'acceptèrent pas la restriction. Le 28 décembre, ils se réunirent « à la barbe du lieutenant du roi » et célébrèrent la cène sans armes, conformément aux édits, mais en public, malgré les arrêts du parlement. La cour accusa Burie d'avoir toléré cette infraction et envoya le procureur général porter de nouvelles plaintes au roi?.

Deux mois après, le 22 février 1562, un chirurgien de la ville, M° Jehan de Poulhon, demanda à faire enterrer sa fille dans l'église Saint-Eutrope, voisine de



Registres du parlement de Bordeaux, sous la date des 25 et 26 décembre 1561, f. 520. Cf. Gaullieur, t. I, p. 322.

<sup>2.</sup> Lettre du parlement de Bordeaux au roi, du 2 janvier 1561 (1502, dans les Mimoires de Conds, t. II, p. 557. L'original de cette pièce est conservé dans le fonds français, vol. 3159, f. 22. — Lettre du parlement de Bordeaux à la reine, de même date (F fr., vol. 3159, f. 24)

la cathédrale. Un vicaire s'offrit pour célébrer la cérémonie. Poulhon refuse et appela un ministre protestant. Le clergé ferma les portes de l'église et le parlement défendit aux réformés d'enterrer leurs morts en terre sainte. Cet arrêt, rendu avec précipitation à l'occasion d'un fait mal éclairé, indigna les réformés. Le 25, ils présenterent requête à Burie contre l'arrêt. de la cour<sup>1</sup>. Trois calvinistes, Suint-Cric, Michel Ferry et Sinas protestèrent en leur nom personnel et déclarèrent qu'ils allaient faire embaumer les corps de leurs parents en attendant la décision du lieutenant de roi?. Quelques jours après, par une interprétation encore plus rigoureuse, le parlement prétendit interdire aux réformés l'accès des cimetières sacrés au debors de la ville aussi bien qu'au dedans. Les mesures du parlement, en supposant qu'elles fussent conformes aux édits, parurent si cruelles à Burie qu'il refusa de les ratifier. Il écrivit au premier président que la situation des familles en degil, obligées de garder les corps embaumés de leurs morts dans les maisons, était chose digne de considération et qui pourroit bien e esbranler la patience des bons, s'ils n'estoient pour-veus d'une grande constance et prudence ... » Burie

<sup>1</sup> Déclaration de l'archevêque de Bordeaux, du 23 février 1564 (1562) (Arch. Aist. de 5a Gironde, t. X., p. 42). — Requête du 25 février 1561 (1562) Fbid., p. 44).

Lettre & Burie, du 25 février \$561 (1562) (Copie auth. certifée par le greffier du parlement de Bordeaux. f. fr., vol. 3186, f. 11)

<sup>3.</sup> Lettre des trois réformée à Burie, du 2 mars 1561 (1562) (Copie auth.; f. fr., vol. 3186, f. 11). — Lettre de Burie au parlement de Bordeaux, du 27 février 1561 (1562) (Arch. hist. de la Gironde, t. X, p. 46).

était à Clairec et ne put donner aucune suite à sa lettre. Elle resta dans les archives du parlement comme la protestation d'un catholique modéré, indigné contre un acte impitoyable. La cour maintint sa défense et écrivit au roi, en lui envoyant l'arrêt du \$3 mars, « qu'elle avoit estimé que c'estoit chose de « voz vouloir et intention et qu'il estoit aultant pro« hibé par vostre dernier édict à ceulx de la novelle « religion d'inhumer les mortz ez cimetier comme ez « temples.)

Depuis le commencement des troubles, l'autorité de Burse était sapée par le syndicat à la cour. Les catholiques s'habitument à le traiter en ennemi. L'infatigable Lange colportait à Seint-Germain les plus étranges calomnies contre le lieutenant de roi : désobéissance sux édits, vénalité, accord avec les séditieux, injuttices, excès de pouvoir vis-à-vis des catholiques. En vain Burie demanda au roi l'arrestation de son accusateur!. La reine avait d'autres soucis que l'honneur d'un de ses capitaines. Pour se justifier, Burse s'attacha alors à dresser chaque jour un procès-verbal de ses actes et le soumit au témoignage du premier président Lagebaston. Mais de nouveaux incidents lui firent perdre le bénéfice de sa prudence. Il avait accepté la mission de remettre le collier de l'ordre à Jean de Parthenay, s. de Soubise, un des chefs du parti réformé en Saintonge, sans l'obliger à entendre la messe\*;

<sup>4.</sup> Lettre du parlement de Bordeaux au roi, du 2 mars 1564 (1562), dans les Mémoires de Condi, t. III, p. 150. L'origina. est conservé dans le f. fr., vol. 3159, f. 31.

Lettres de Burie à la reine mère et au roi de Navarre (Arch. Mil. de la Gironde, t. X., p. 35 et 36).

<sup>3.</sup> Lettres de Buris à la reine, du 3 et du 5 janvier 1561 (1562)

autre preuve de se complicité avec les rebelles. La trahison de Burie devenait un fait que les bons serviteurs du roi devaient reconnaître. L'ambassadeur d'Espagne signala ce capitaine comme un traitre et Philippe II demanda su roi de Navarre l'éloignement d'un si dangereux voisin\*. Le bruit des complots de Burie vint susqu'à Pampelune 1. L'ambition du syndicat, au moyen de ces calomnies, était de faire remplacer Burie par Blaise de Monluc, capitaine plus actif, plus ardent et mieux disposé à subir son influence. Celui-ci pe repoussait pas la musion. Au mois de décembre, il était venu à Bordeaux : il avait conféré avec les chefs du parti catholique et continuait à leur adresser ses recommandations\*. Ces intrigues eurent un dénouement insttendu. La reine mère, par l'édit du 17 janvier 1562, publié le 6 février suivant à Bordeaux<sup>3</sup>, accentua son évolution dans le sens de la tolérance. Le syndicat catholique fut cassé par arrêt du conscil du roi sous le prétexte que ses pouvoirs n'avaient pas été enregistrés; Burie lui-même fut chargé de veiller à l'exécution de l'arrêt, et le roi annonce la prochaine arrivée

(Arch. Aus) de la Geronde, t. X, p. 30 et 31) — La lettre de remercioment de Soubses à la raine est datés du 14 janvier 1561 (1562) et conservée dans le fonde français, vol. 3186, f. 21.

 Lettre de Chantonay à Philippe II, du 13 janvier 1562 (Orig. sepagnot; Arch. net., K. 1497, nº 5).

2. Lettre de Philippe II à Chantonay, du 9 février \$562 (Minute espagnose, Arch. nat., K. 1498, nº 49).

3. Lettre du dec d'Albuquerque & Philippe II, du 18 février 1562 Orig. espagnol, Arch. de la secrét. d'État d'Espagna, Navarre, log. 358.

4. Lettre de Baise de Monluc nu président de la Chassaigne, du 17 janvier 1561 (1562) dans Devienne, p. 138.

5. Do Bàne, Bist. sortie., 1881, t. I, p. 427.

du prince de Condé comme gouverneur général. Ce n'était pas dans l'intérêt de la province que la reine mère avait résolu d'envoyer le frère du roi de Navarre en Guyenne. Elle savait qu'il n'était capable que d'y apporter la guerre. Mais elle voulait débarrasser la cour d'un prince remuant, inconsidéré et insocessible à tout accommodement. Les événements se pressèrent si rapidement que le prince fut relevé de sa mission. Burie et Blaise de Monluc furent chargés de le suppléer et reçurent, le premier en Guyenne, le second en Gascogne, l'ordre d'entamer une campagne que nous raconterons dans le chapitre suivant.

Les troubles de Bordeaux eurent un grand retentissement dans les villes de la sénéchaussée. Il y eut des
violences, mais la paux générale ne fut pas encore
troublée. Les grandes cités attirent à elles l'agitation
de leur voisinage. Les prêches armés se développèrent
à Sainte-Foy, dans les terres du s. de Savignac, près
de Libourne, à Blanquefort, chez la dame de Duras.
Plusieurs de ces « assemblées, » fortes de 3 à
4,000 hommes, se terminèrent par le pillage des
églises voisines. Le 28 août 4561, un gentilbomme
catholique, le s. de Cordeloup, fut assailli à Cadillac
dans une hôtellerie et « proditoirement occis. » Vers
le même temps, un seigneur huguenot de l'Entredeux-mers, le s. de Boignat, tua de sa main un prêtre
coupable d'avoir célébré la messe malgré sa défense.

<sup>1.</sup> Les officiers du roi étaient informés de l'arrivée de Condé des le mois de janvier (droit, hést, de la Géronde, X, 35, 36 et 36).

Nous avons reconté la mission manquée de Condé en Guyenne dans Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, t. IV, p. 50.

Avertissement à la reine, sans heu ni date, mais que nout

A la fin de septembre, Burie se transporta à Cadillac, à Langon, à Saint-Macaire, à Bassa, à la Réole, à Monsegur, confisqua les armes et les enferma dans l'aôtel de ville sous double clef. l'une confiée aux officiers du roi et l'autre aux jurats<sup>1</sup>. Burie n'établissait partout qu'una paix momentanée et les réformés se soulevaient le lendemain de son départ. A Bourg, les prêtres furent obligés de fermer les portes de leurs éghses pour les sauver du pillage et d'exercer le culte entholique dans une chapelle isolée au pied des murs du château de Lansac<sup>2</sup>. Malgré le désarmement général, la ville de la Réole fut le théâtre de sanglantes rixes. Bazas fut encore plus maltruité. Un parti de réformés y entra par surprise le 24 décembre 1561 pilla les églises, brisa les autels et vols les vases sacrés\*. Burie signale cet « escundale » au roi e l'ay esté adverti qu'un grand nombre de gens e sont entrez mercredy dernier, de nuict, en la ville « de Bazza, où ile out pillé et saccaigé la grande esglise cathédrale et les autres, ensemble quelques a maisons presbytérales, et ont délibéré de ne lasser pas un prebstre ne moyne en toute la Guyenne, s'ilx ne se veulent défrocquer. » Ces désordres n'étaient que le prélude de la guerre civile. Burie lui-même, le modéré Burie, en avait le pressentiment, car il ajoute : Voillà, Sire, le fruct qu'ent apporté les ministres et

rattachone au mois de septembre 1961; copie du temps; f. fr., vol. [5881, f. 209.

Lettre de Burie au roi, du 23 septembre 1561 (Orig., f. fr., vol. 15875, f. 198).

<sup>2</sup> Lettre de Louis de Saint-Gelaie, s. de Laneae, au roi, de Bourg et du 25 octobre 1561 (F. fr., vol. 6625, f. 25).

<sup>3. 4</sup>rch. hist. de la Girande, t. XIII., p. 164, et XV, p. 57.

vostre royaume et n'est que le commencement du
 mal<sup>1</sup>. »

## IV. AGENAIS, CONDOMOIS ET ARMAGNAC.

Les sénéchaussées d'Agenais, de Condomois et d'Armagnac ne contenaient pas de grandes villes. Lectoure scule devait à sa situation inexpugnable une importance militaire qu'elle avait justifiée pendant la guerre de Cent ans. Condom, Agen étaient des villes ouvertes. Auch n'avait que sa prééminence ecclésiastique. Toutes les cités de la province s'administraient elles-mêmes par des consuls ou des jurats élus avec plus ou moins d'indépendance et suivant des règlements compliqués qui variaient d'une ville à l'autre\*. En Agenais, le roi était représenté par un sénéchal aux gages de 600 livres tournois, Antoine Raffin, dit Poton, capitaine des gardes du roi et ancien gouverneur de François II<sup>3</sup>, presque toujours retenu à la cour<sup>4</sup>, et par des capitaines aux gages de 100 ou de 50 livres, qui occipaient, avec quelques mortes-payes<sup>5</sup>, les chiteaux de Puymirol, de

2. M George Tholin a publié, dans le Recueil des Mémoires de la Societé d'agriculture, sciences et este d'Agen (t. V. 2º ebrie, 1877), un mémoire sur l'élection des consults d'Agen.

Lettre de Burie no roi, du 28 décembre 1561 (F. fr., vol. 25875,
 454). Morcrott dornier étant le 24 décembre. — Lettre du même è la reine, de même date (Ebid., f. 256).

<sup>3.</sup> Voict les nome exects de ce personnage : Antoine Raffin, dit Poton, seigneur de Pecalvary, Beaucaire, Axay-le-Rideau, sénéchal d'Agentsis, gouverneur de Cherbourg, capitaine de Marmande et de la Sauvetat du Dropt (Du Chesne, Hist. généal. de la meisen de Chesteigner, 1634, in-fol.).

<sup>4.</sup> Leitres de Catherine de Médicie, t. I. p. 196.

à. Mortes-payes, vétérans en demi-rotraite.

Penne, de Marmande et de la Sauvetat<sup>1</sup>. Les trois sénéchaussées contensient un grand nombre de seigneuries, dont les plus étendues appartensient au roi, au roi de Navarre, aux maisons de Montpezat, de Caumont et de Lauzun; les autres à des gentilshommes pauvres, habitués à porter les armes et toujours prêts à les prendre<sup>3</sup>. L'impôt foncier ou taille, suivant un état de 1550, rapportant au roi : en Agenais, 31,634 livres, en Armagnac, 35,350 livres<sup>4</sup>. Trois villes seulement avaient une garmison capable d'entrer en campagne : Agen, la compagnie du roi de Navarre, forte de 100 lances; Samathan<sup>4</sup>, celle du maréchal de Thermes, de 50 lances; Grenade, celle de Blaise de Monluc, de 30 lances<sup>5</sup>.

À la fin du règne de François II, le 19 novembre 1560, au synode de Clairac, les réformés de Guyenne avaient divisé la province en 7 colloques, qui euxmêmes devaient se aubdiviser, le colloque d'Agenuis en 21 et celui du Condomois en 14 églises. Vingtministres reçurent l'investiture évangélique et se

État des charges et domaines d'Agenais (Pièce sans date, cell Dupuy, vol. 219, f. 356).

Dénombrement des villes et juridictions d'Agenais et Condomois (Notes autogr de Dupuy prises vers 1580, coll. Dupuy, vol. 220, f. 103).
 Autre pièce our le Condomois (lbid., f. 100).
 Dénombrement du comté d'Armagnac (lbid., vol. 249, f. 204).

<sup>3</sup> État de la taille en Guyenne; pièce datée de 25 juin 4550 (F. fr., vol. 3197, f. 64). Nous additionnons ensemble les diverses sortes de teiller Les chiffres de la taille en Condouses manquent.

<sup>4.</sup> Samethan était dans l'élection de Cominges, mais sur la fregtière de .'Armagnec.

Département des compagnies pour le second trimestre de l'année 1561 (Ong. aigné du counétable de Montmorency, f. fr., vol. 20607, f. 115).

répandirent aussitôt dans les campagnes et dans les villes!. Ils tinrent cà et là des assemblées secrètes. Quelques-uns entrerent à Agen sous des déguisements et se firent entendre par quelques fidèles. Mais la crainte des Guises glacait les plus audacieux. On savait que le maréchal de Thermes arrivait en poste en Agenais pour « purger » la sénéchaussée". La mort subite de François II ayant arrêté le maréchal en Poitou, les ministres se montrèrent plus hardis. L'inauguration des préches publics était réservée à un enfant d'Agen, Odet de Nort, fils d'un riche bourgeois, ancien consul de la ville. Odet de Nort prêcha le 9 janvier 1561 et les jours suivants, en plein jour, dans une maison privée, toutes portes ouvertes. Il réunit bientôt un auditoire de 800 néophytes assez exaltés pour oser résister aux conseils pacifiques des consuls<sup>a</sup>. Burie, qui pessait a Marmande, courut à Agen et cita les deux parties \*. Odet de Nort prouva qu'il préchait en public, mais sans provoquer les catholiques, qu'il avait de nombreux auditeurs, mais sans armes. Burie reconnut que le ministre se conformait aux édits, et, avant de

<sup>1.</sup> Revus de l'Agencie, 1887, p. 489, Agen pendant les guerres de religion, par M. Tholin. Nous feroms de fréquents emprunts à teue savante étude qui a mus au jour une quantité nombreuse de faits et de documents nouveaux, a plupart extraits des archives, encore inexplorées, du département de Lot-at-Garonne.

Lettre du duc d'Albuquerque à Philippe II, du 15 décembre 1660 Arch de la secrét. d'État d'Repagne, Navarre, leg. 258).

Voyes la lettre de Burie à la reine, du 24 janvier 1560 (1561)
 Mreh. Aist. de la Gironde, t. XIII, p. 151).

<sup>4.</sup> Les consuls d'Agan présentérent à Bune un mémoire justilisatif de leur conduite depuis plus d'une année. Ce mémoire, daté du 27 janvier 1560 (1561), est conservé dans le vol. 1567t du fonts français, f. 119.

reprendre sa tournée en Guyenne, « dit aux assemblées « que s'ils avoient accoustumé de prier Dieu une fois, « qu'ils prissent quatre : » Burie, tout modèré qu'il fôt, n'aurait pas osé tenir ce langage du vivant de François II.

Flattés e d'avoir la bride sur le col, » les réformés se crurent tout permis. Ils forcèrent les portes d'une petito église, date de Saint-Fiari, et y installèrent, le 23 mars 1561°, un de leurs manustres, Jean Barrèles. Les prédications devinrent moins innocentes. Le tombeau de saint Phébade, vénéré depuis douze siècles, fut violé, brusé et les cendres du saint jetées au vent. Les chanoines de Saint-Caprais, redoutant le même sort pour la cathédrale, s'armèrent et appelèrent à leur secours le baron de Vaillac, qui se trouvait en Quercy<sup>a</sup>. Vaillec chassa les réformés de l'église Saint-Fiari. Peu de jours après, Burie la leur rendit sous prétexte qu'elle était inutile au culte ontholique. Les violences se succédérent. Le jour de Paques, 6 avril, les auditeurs de Barrèles envahirent l'église de Seinte-Foy, « blessèrent et oultragèrent « deux prehatres\*, » Des ce jour, les réformés agirent en mattres. Les réunions armées, le plus souvent suivies d'un pillage, les prêches publics, les provocations terrifiaient les catholiques. Le (" mai, le roi commanda à Burie de réprimer les séditieux. Burie fit

De Bése, t. I., p. 427. Son récit a été reproduit en substance par tous les historiens socaux.

Rapport au roi sans date (avril 1561) (Coll. Dupuy, vol. 588,
 100). De Bàse fixe au 16 mars la prise de Saint-Fiarl.

<sup>3.</sup> Lettre de Burie en roi, du 20 avril 1561 (Arch. hist. de la Gironde, L. X., p. 52).

<sup>4.</sup> Cod.

crier à Agen à son de trompe, le 14 mai, la défense de prêcher sans donner aux consula les moyens de la faire exécuter. Le 26 avril, les consuls envoyèrent à Bordeaux, au parlement et à Burie, un de leurs collègues, Philippe Bérard, et le juge-mage de la sénéchaussée. Herman de Sévin<sup>2</sup>. Les deux magastrats partirent secrètement, de crainte de représailles. Du parlement, ils obtiment un arrêt qui défendait d'admettre aux charges du consulat « aucuns individus notoirement taxés d'hérésie<sup>3</sup>; » de Burie ils ne regurent que des promesses. Ils le prièrent d'autoriser Blaise de Monluc à s'établir dans leurs mars. La requête fit complétement échouer leur mission. Burie était aussi jaloux de son pouvoir que Moniuc avide de l'exercer. Il permit à Moniuc de se rendre à Agen, mais il lui défendit d'y mener sa compagnie 1. C'était y introduire la guerre civile, car Monluc était le catholique le plus emporté de la Guyenne.

Le 10 juin, Burie signale au roi les « insolences et « malheuretez » commises par les séditieux d'Agen. Le 23, le consul Philippe Bérard est encore une fois expédié à Bordeaux et décide le parlement à s'occu-

Lettras du ros à fiuris, du (\* mas 1561 (F. fr., vol. 3189). —
 Une copie de cette pièce est conservée aux archives d'Agen et nous a été communiquée par M. Tholin.

T. Herman de Sévin, magistrat catholique, se ût plus tarê haguenot. M. Tamizey de Lacroque (Documente Inidite pour servir à l'histoire de l'Agencia, in-8», 1875, p. 91, note) donne des indications qui aident à distinguer les ans des autres les membres de la masson de Sévin.

3. Arrès du 29 mai 1561 Regestres cons. d'Agen).

4. Lettre de Buris su roi de Navarre, du 30 mai 1561 (Arch. hist. de la Gironde, t. X., p. 56).

5. Lettre de Burie au rei, du 10 junt \$581 (4rch. kist. de la

per de l'Agenais. La cour rend un arrêt, formule des menaces à l'adresse des séditieux et députe à Agen un président et un conseiller. Les deux magistrats se mettent courageusement en route, mais, effrayés par les mauvaises rencontres, sans gardes, sans cortège, ils n'arrêtent à moitié chemm\*. Arrive l'édit de juillet qui interdit les prêches. Les officiers d'Agen, comme ceux de Bordeaux, ne se sentent pas assez forts pour le faire exécuter, et se bornent à maintenir la paix publique. Le 8 août, le juge-mage, Herman de Sévia, et le procureur du roi, Gratien de Las<sup>3</sup>, font publier la défense de « porter doresnavant, user et tirer arquebuses, pistolies et pistolietz, sovt pour le « gibier, à la butte, ne en quelque autre sorte que ce « soyt, et ce à peme d'estre pendus et estranglés . » La défense était trop générale et heuriait trop maladroitement les coutumes du temps pour être seulement prise en considération. On le vit buit jours après. Le parlement de Toulouse avait expédié au roi, par un beencié en droit, Étienne Gasqui, d'importants mémoires sur l'état du Languedoc. Le parti réformé en fut averti, et, lorsque M' Gasqui, qui descendait pacifiquement la Garonne en bateau, suivant l'habitade

Gironde, t. X., p. 50). — Brue de l'Agencia, 1887, p. 448, étude de M. Thelia.

<sup>1.</sup> Lettre du président de Roffiguez au cardinal de Lorraine, du 15 junier (1561) (Autogr., f. fr., vol. 20472).

<sup>2.</sup> Repport des consuls d'Agus su roi, suss date (vers jagutier 1561) (P. ir., vol. 15874, f. 169).

M. Tamesey de Larroque, dans l'ouvrage précité (p. 63, note),
 sidentifié les divers membres de la masson de Las qui figurant dans l'histoire de la guerre civile.

<sup>4.</sup> Ordonnance de Sévin et de de Las, du 8 soût (561 (Arch. d'Agen, BB. 60, decuments communiqués par M. Tholin).

des gens de robe, parut en vue des murs d'Agen, il fut assaille des deux rives et « constrainct, à grands « coups d'arquebuzades, arriver à terre, où a esté « fact prisonnier et les paquets prins et volés!, »

Vers le milieu de l'année 1561, la Réforme comptait à Agen plusieurs milhers de fidèles. Ceux-ci, se trouvant à l'étroit dans la petite église Saint-Fiari, l'abandonnèrent et s'emparèrent par surprise du couvent des Jacobins, vaste maison située à l'extrémité de la ville, dont ils pouvaient à la fois faire un temple et une forteresse. Ils s'y installèrent commodément, en vue d'un long séjour et d'une résistance acharnée. Les ministres se logèrent les premiers, à l'abri des variations de la faveur populaire. Le couvent fut fortifié de deux bastions, percé d'embrasures, couronné de créneaux, pourvu de vivres, d'armes, de munitions et de pièces d'artillerie conquises à Villeneuve. Burie s'étant avancé jusqu'à Bazas, un consul d'Agen lui rendit compte de ces armements. Sur ce récit, Burie ne parlait que de « pendre et estrangier » les défenseurs de la forteresse; mais le ministre et quelques gentilshommes de son église vinrent le trouver. « Et m'ont assuré, « écrit-il au roi, que l'advertissement donné par le « consul n'estoit véritable ; qui me faict espèrer, s'ils sont tant modestes et voz serviteurs qu'ils m'ont dict, de remettre vostre pays de Gascogne en fort

<sup>1.</sup> Lettree du parlement de Toulouse, du premier président, du procureur général et d'un avocat général, au roil et à la reine, en date du 28 août 1561 (Orig., f. fr., vol. 15875, f. 154, 156 et 162).

<sup>2.</sup> De Bèze dit 6 d 7,000 (Hist. series., 4882, t. I. p. 430), mate ce chiffre nous paralt excessif.

bonne paix... sans qu'il soit besoin d'y employer de
 grandes forces<sup>4</sup>. »

Cependant la reine mère, moins crédule, moins naive que le vieux Burie, lui avait commandé de rétablir à Agen une paix apparente, en attendant la clòture du colloque de Poissy. Ede avait demandé aux consuls les noms des séditieux, « afin de les faire prendre, et que justice exemplaire en soit faite. » Le 30 septembre, elle renouvela ses ordres sur un ton de menace qui donnait à craindre de sanglantes répressions. Les chefs du parti réformé en Agensis s'étaient rassemblés, le 43 septembre, pour concerter leur défense. Burie était à Langon et s'avançait sur Agen. Ils lui députèrent deux ministres, Barrèles et Voisin, avocats diserts, pais deux gentilshommes, les s. de Teyssonnat et de la Capelle. La négociation débuta heureusement. Burie déclara, dit de Bèze, qu'il y avoit plus de vingt ans qu'il avoit sogneu la vérité, et, leur montrant les lettres du roy bien fort. e rigoreuses, il les rompit en leur présence, leur promettant de rendre tesmoignage de leur obéis-4 sance\*. »

Burie marchait à petites journées de Langon à Bazas, de Bazas à Marmande, croyant pacifier les villes en écoutant toutes les protestations et en demandant aux réformés de vagues promesses, dont ils n'étaient point avares. Le 3 octobre, il entra à Agen et convo-

<sup>4.</sup> Lettre de Berie au ros, du 28 septembre 1581 (Orig., f. fr., vol. 45875, f. 190).

<sup>2.</sup> Lettre du roi aux consuls d'Agen, du 10 septembre 1841 (Arch. d'Agen; documents communiqués par M. Tholiu). — Autre du 30 septembre Barrère, Hut. d'Agen, t. II, p. 288).

qua les principaux gentilshommes du voisinage, les seigneurs de Caumont, de Lauzun, de Biron, de Monferrand, de Bajaumont, de Fumel, de Pardaillan et les sénéchaux d'Agenais, d'Armagnac et de Quercy . Blaise de Monluc assistait à la réunion, mais il prit peu de part aux débats", peut-être, d'après de Beze, « parce qu'il avoit entendu que les affaires de la religion se portoient fort bien à la cour\*. > La noblesse était fort divisée. La plupart des gentilshommes flottaient indécis entre des théories religreuses dont ils ne comprenaient pas la portée, et se laissaient guider : les uns, par la crainte de perdre leurs vassaux, sourdement travaillés par la mouvement démocratique de la Réforme : les autres, par la convoitac des domaines ecclésiastiques. Les premiers présentèrent requête en faveur du parti catholique. Chaque jour l'assemblée se réunissait dans la grande salle de l'évêché, discutait avec passion et ne décidait rien. La séance terminée, les deux partis, par curiosité, alaient entendre les prêches du convent des Jacobins. Parmi les assistants se trouvaient un conseiller au parlement de Bordeaux, délégué auprès de Burie, l'illustre Étienne de la Boetie, l'ami de Montaigne, le plus modéré des magistrats que la cour pût choisir et le seul peut-être, dans cette assemblée de

1. Nous prenons cette liste dans une ordonnance que nous citons plus foin, mais il est possible qu'elle soit incomplète.

5. Théed. de Bése, 1681, t. I., p. 481. — Blaue de Monluc était è la cour quelques jours auparavant (Brantème, t. III, p. 198).

<sup>2.</sup> Moniue no parle pas de cette réunion dans ses Commentaires, ce qui prouve qu'il n'y jouz pas un grant rôle. Enfin, sa signature manque au bas de l'ordonnance de Burie dont neus allons parler, hieu que son nom figure dans le prétude de cette pièce.

gentilsbommes, qui sut garder le sang-froid d'un sage. Il inspira à Barie une ordonnance qui répondait à toutes les nécessités présentes. Après avour décrété la répression des crimes commis. Burie stipulait le désarmement général, la nomination d'un conseil de vingt-quetre ou de douze notables pour assister les consuls, le rétablissement du culte catholique, la division des églises entre les deux religions, la responsabilité des ministres dans les pillages. Cette dermère clause, ai elle etit reçu son effet, pouvait à elle seule empêcher les expéditions nocturnes que les sectaires de la Réforme durigement contre les croix et les chapelles isolées. Les autres dispositions étaient entourées d'un réseau de mesures un peu arbitraires peul-être ; mais pouvait-on, en une matière aussi nouvelle que l'organisation de la coexistence de deux cultes ennems, légifèrer suivant les principes géné-PRINT 17

La restitution du couvent des Jacobins restait indécise. Chaque jour, Burie était assailli par les réclamations des moines. Comme ils étaient peu nombreux, dit de Bèze, les vrais moines s'adjoignaient de faux frères pour faire nombre. Un jour, un gentilhomme réformé reconnut sous le capuchon de bure un maréchal ferrant du voisinage. Burie voulut visiter la mauon. Durfort de Bajaumont, un des seigneurs catholiques, « plus propre à syder à dire messe qu'au « mestier de la guerre, » s'était chargé de lui détailler



Ordonance de Burie, du 9 octobre 1561 (Orig., f. fr., vol. 15875, f. 328) — Une copie de cette pièce importante est conservée aux archives d'Agen (Documents communiqués par M. Tholis).

les prétendus bastions de la forteresse. En passant devant une étable à pourceaux. Burie dit en riant qu'il en apparoissoit par le tesmoignage bien puant c de ce que les soldats, qui y avoient esté logés, y « avoient laissé 1. » Malgré les supercheries de l'un ou de l'autre parti, Étienne de la Boétie détermina Burie à rendre la maison à ses possesseurs légitimes, et les Jacobins rentrèrent dans leur couvent aux acclamations des catholiques\*. Cet acte d'équité mécontenta les réformés. Ils adressèrent à la reme des doléances contre Burie, contre les officiers d'Agen, coupables de telles injustices envers des innocents3. Le lieutenant de roi, pour ne pas les pousser à bout, leur livra l'église paroissiale de Sainte-Foy qu'ils avaient déjà pillée, et décida que les deux cultes y seraient célébrés successivement. Cette étrange division portait le nom de Samultaneum et était préconisée par le parti modéré.

Burie quitta Agen le 13 octobre, se congratulant lui-même, dans ses lettres au roi, de sa sagesse, de son habileté, de la soumission des deux partis, mais n'emportant en réalité qu'un blâme géneral et laissant dans la ville, qu'il disait avoir pacifiée, un levain de rancunes irrémédiables. À la cour, la reine mère,

Théod. de Bèze, t. I, p. 431.

<sup>2.</sup> Lettre de Burie au roi, du 11 octobre 1561 (Orig., f. fr., vol 15877, f. 211) — Lettre du même au roi de Navarre et à la reine, même date, même sujet (Orig., f. fr., vol. 15875, f. 34; et 343).

<sup>3.</sup> Lettre datés du 11 octobre 1561 et signée « ceulx de l'esglise « réformée en Guyenne, » publiée par Tamisey de Larroque dans Documents intétie rélatifs à l'hist. de l'Agenais, p. 94. L'original, que nous evons vu, nous paruit être de la plume de Barrèles.

débordée par les passions des seigneurs de son entourage, croyait ou feignait de croire, pour se dispesser de sévir, que la paix régnaît en Guvenne. Le roi adressa à Burie une lettre encourageante . Les ambassadeurs étrangers communiquèrent à leurs gouvernementa les nouvelles qu'ils recucillaient dans la grande salle du château de Saint-Germain. Michel Suriano. ambassadeur de Venise, seigneur optimiste et d'ailleurs fort indifférent à ce qui ne touchait pas la prospérité commerciale de la Sérénissible république, écrit que, sur un sample mandement du roi de France, les réformés de Guyenne se sont soums\*. Au contraire, Perrenot de Chantonay, ambassadeur d'Espagne, esprit chagrin, représentant d'un roi d'humear hostile, prédit tous les malheurs, en accuse Burie et condamne la consécration officielle donnée aux prêches<sup>1</sup>.

La vérité était bien éloignée de l'optimisme de commande des courtisans. Les consuls créèrent le conseil de vingt-quatre notables, ordonné par Burie le 9 cotobre, en désignant douxe catholiques et douze réformés, mais ils ne réussirent pas à le faire fonctionner. Le sénéchal<sup>4</sup> ne put désarrner les habitants. Les rixes continuèrent dans les rues. Malheur aux croix des carrefours, aux madones, aux chapelles isolées ou

Lettre de Charles IX à Burse (Minute, enns date, que noue attribuous au commencement de novembre 1981; f. fr., vol. 19875; f. 272).

Lettre de Michel Suriano, du 75 octobre 1561 (Dépêches des amb. vens., copies de la Bibl. nat. de Paris, filza 4 56, f. 100 v<sup>o</sup>).

Lettre de Chantonsy à Philippe II, du 28 estobre 1551 (Orig. espagnol; Arch. nat., K. 1494, nº 106).

<sup>4.</sup> François Raffin vonait d'arriver à Agen (Lettres de Cetherése de Médécie, 1. 1, p. 242).

mal closes. De nouveaux ministres arrivèrent à Agen ! et s'efforcèrent de conquérir des adeptes. Les anciens poussaient leurs auditeurs au pillage. Force fut aux nouveaux de renchérir sur la violence de leurs prédécesseurs. Ces excitations portèrent leurs fruits. Le 1" décembre 1561 °, le couvent des Jacobins fut envahi et les religieux expulsés. Pendant la nuit, la cathédrale de Saint-Étienne, les églises de la Chapelle, de Saint-Caprais, des Innocents furent pillées, les autels rompus, les statues renversées, les tabernacles violés, les orgues brisées, les confessionnaux, les bancs, les lutrins, les ornements, préalablement dépouillés de leurs galons d'or et d'argent, jetés au debors sur un bucher ou brûlés au milieu du sanctuaire avec les papiers des archives. Partout la plus furieuse, la plus coupabie dévastation, excepté dans les tabernacles, don les vases d'or et d'argent étaient soigneusement enlevés par des sectaires avisés. Les officiers du roi, Antoine Tholon, Gratien de Las et plusieurs conseillers curent le courage de se transporter successivement d'église en église et de dresser le procès-verbal de ces ravages. Le 3 décembre, pendant qu'ils opéraient à l'église des Innocents, un bourgeois notable, nommé François de Pujols, les informa qu'une bande de pillards armés se dirigeait vers le couvent de l'Annonciade. Ils coururent porter secours aux nonnes.



Pièces des 9 et 20 octobre 1561, conservées aux archives d'Agen (BB. 80 et FF 31; communiquées par M. Tholin). -Théod de Béze, t. I, p. 452.

<sup>2.</sup> De Bêze attribue ce soulèvement au 30 novembre, mais les protès-verbaux que nous crions plus lein donnent la date du 1° décembre 1561

La chapelle était déjà envalue par des incommus, « la plupart portant des capes de Béarn blanches. » Battus et mis en fuite, les magistrats se réfugièrent dans la maison de Mº d'Anglade, procureur à la cour préadiale. Ils revinrent bientôt à la chapelle et n'y trouvérent plus que des raises. Le lendemain et les jours suivants, les ministres prirent possession des chaires de ces églises dévastées. Théodore de Bèse oublie de nous faire connaître le thème des sermons du jour. Il dit que les ministres blamaient les dévaststions et que l'un d'eux, François Dieurat, s'employa à faire rendre aux catholiques quelques-unes des églises profanées. Quant aux profanateurs, il les traite d'étourdis et poursuit tranquillement son récit, convaincuqu'il a suffisamment vengé par ce reproche d'odieux sacrilèges, qui atténuent, s'ils ne l'excusent, l'horreur des plus sanglantes représailles 1.

Les jours suivants, les pillages se multiplièrent. La terreur, inspirée par les factieux, empéchait les catholiques de s'armer pour leur propre défense. Les dix-sept églises d'Agen furent successivement « forcées, » le culte catholique supprimé même le jour de Noël, les prêtres obligés de se cacher ou de fuir sous un déguisement. Les consuls écrivent qu'un catholique, su milieu des réformés d'Agen, est plus « malheureux » qu'entre les Turcs. » Leur détresse est telle que, pour payer le voyage d'un messager au roi, ils soat obligés de mettre en gage des vases secrés sauvés du

<sup>1</sup> Procés-varbal daté du 2 décembre 1541, publié par M. Tamisey de Larroque, d'après une pièce de la Bibl. net. (Lie 25). — Autres relations publiées dans la Seves de l'Apranu, janvier 1882, p. 54. — Théod. de Béze, t. I. p. 432 et miv.

pillage. Les officiers du roi se rejetaient la responsabilité du desordre général. C'en était fait de la ville quand le sénéchal, François Raffin, revint à Agen. Raffin était très âgé, mais il avast conservé toute l'energie de la jeunesse. Aussitôt arrivé, il chassa de la jurade un consul huguenot élu contrairement aux édita; il « exhorta gracieusement » les réformés à restituer les deux églises collégiales, jusqu'à promettre à la ville ce qu'il savait être le rêve des séditieux, une exemption de garmeon. « Quoiqu'il c secut dire ne remonstrer, il luy fut respondu qu'on e n'en feroit rien. » Cette insolence exaspéra le vieux capitaine. Quatre sectaires avaient abattu un crucifix. et trainé dans la boue la tête du Christ à la vue des habitants. Il fit arrêter les coupables, malgré les cris des meneurs, les condamna à mort et les fit pendre sur la grande place aux yeux de leurs coreligionnaires intimidés. Cet acte de justice et de vigueur réussit mieux que ses « exhortations gracieuses. » Le 17 février 1562, les églises d'Agen furent restituées au culte catholique. Les minutres continuèrent leurs prêches dans les maisons, dans les granges des faubourgs, au milieu d'un immense concours de peuple. avec d'autant plus de confiance que la Réforme verant. d'être reconnue légalement par l'édit de janvier<sup>e</sup>.

Satisfait de ses succès, le sénéchal d'Agenais, le



Lettre des consuls au rei, du 11 décembre 1561 (Tamney de Larroque, Documents inédits relatifs à thiat, de l'Agencie, p. 99).
 Autre de même date (Barrère, Bist du diocèse d'Agen, t. II, p. 291).
 Bist, écclés., t. I, p. 438.
 Registres consulaires d'Agen communiqués par M. Tholin.
 Lettre de Chantonay dans les Mémoires de Condé, t. II, p. 27.

2 avril 1562, alla rendre compte au roi de l'état de la sénéchaussée. Il n'était pas encore à la cour qu'arriva à Agen, avec la nouvelle de la surprise d'Orléans, le signal de la guerre civile envoyé par le prince de Condé. Les réformés agenais étaient prêts à prendre les armes. Ils étaient enrégimentés sous les ordres d'un capitaine de profession, le s. de la Porte, dit Chanterac, et d'un bourgeois d'origine obscure, nommé Antoine Truelle, un de ces chefs improvués que les mouvements populaires tirent des bas-fonds pour les mettre à leur tête. Dans la mut du 16 au 17 avril, une horde de huguenota armés, su nombre de sept à buit cents hommes, en partie venue du dehors et commondée par Truelle, s'empara sans coup férir des postes de la ville et campa aux carrefours, aur les places, partout où la résistance pouvait s'organiser. Au leverdu jour, l'occupation était terminée. Un seul logis, celui des frères Lalande, maison de pierre garnie de tourelles qui passait pour une forteresse, avait refusé d'ouvrir ses portes aux rebelles. Les consuls étaient déjà réunis à l'évéché et concertaient leur défense. Pendant qu'ils délibéraient, ils furent si repidement investis qu'ils ne purent prendre la finte. Bientôt Truelle parut, trainant à sa suite, comme des prisonniers de guerre, le juge-mage de 6évan et quelques membres de la jurade qui n'avment pu rejoindre leurs collègues. Truelle, l'épée à la main et la memoe à la bouche, somme les consuls de livrer les armes des bourgeois catholiques, surtout celles de la maison Lalande et de l'hôtel de ville. Le président essaya de gagner du temps. Truelle exiges une réponse immédiate. Les magistrate, n'ocant prendre une aussi grava responsa-

bilité, prétextèrent leur petit nombre et demandèrent à réunir le conseil tout entier. En attendant leur arrivée, les consuls présents furent conduits devant la maison Lalande. Les frères Lalande étaient d'enciens bourgeois. l'un chanoine de la cathédrale, l'autre officier municipal, fort enviés pour leur fortune. Terrifiés par les vociférations des assaillants, ils se bâtèrent d'offrir, à la première sommation, toutes les armes de leur arsenal, une arquebuse, un pistolet et quelques épées, à la condition de sauver leur vie. Truelle repouses toute condition. Il allait attaquer la maison quand les deux frères capitalèrent. Le capitaine huguenot les mui entre les rangs des soldats et les emprisonna à l'évêché avec le juge-mage, les consuls, les prêtres déponcés et arrachés de leur cachette, les officiers du roi suspects aux seditieux.

La ville était au pouvoir des plus bas sectaires. Les croix et les madones, jusqu'alors épargnées, succombèrent sons les coups. Le couvent des filles de l'Annonciade fut attaqué, les religieuses soumises à toutes les horreurs d'une place forcée et jetées dans la rue. Au milieu de l'anarchie qui couvrait la ville de ruines, les inimitiés personnelles se donnaient libre cours. Un avocat livra un magistrat, le lieutenant d'Aspremont, après lui avoir juré de le sauver. Per une dénsion amère, le denazche (9 avril, à huit heures du matin, un des notables huguenots, Mº Jehan Claret, garde des sceaux du présidual, suivi d'une troupe armée, vint inviter les prisonniers au prêche, et, sans attendre leur réponse, les trains au temple. Ils entendirent le ministre, François Dieurat, se lamenter sur la captivité du roi et de la reine mère entre les mains du triumvirat entholique. Telle était la thèse du parti réformé pour justifier la guerre civile. Dieurat termina son sermon en conseillant aux fidèles sujets du roi de prendre les armes « pour ouster le Roy hors de pre« son. » Après la cérémonie, les consuls furent ramenés par leurs gardiens à l'évéché. Le soir, à l'heure de vêpres, un capitaine du parti, neveu du maréchal de Thermes, les convia à l'office du soir. Le président Sévin déclina « doucement » cette nouvelle corvée et le capitaine de Thermes se retira en menaçant les consuls de les y « faire aller par quelque autre voye « plus rude. »

Ce n'est pas tout que de surprendre une ville; il faut la garder. Truelle levait des soldets; il enrôlait tous les hommes de honne volonté, bourgeois ou mananta; il les enrégimentait sous la cornette de capitames de rencontre et les aguerrissait par des expéditions contre les chapelles du voisinage. Le dimanche 26 avril, les consuls, des fenêtres de l'évêché, virent défiler une troupe de gens de pied improvisés, au nombre de sept à huit cents hommes, enseigne dépliée, avec « tabourins de Souisse, » et reconnurent des magistrats, des avocats et nombre de marchands, qui de gré ou de force avaient déserté leurs comptours. Le à mai, autre montre sur l'esplanade du Gravier de 1,000 hommes ou environ, étrangers à la ville. Ces recrues montrérent un grand empressement dans l'intérieur d'Agen. Main, quand arriva l'ordre du prince de Condé qui les appelait à la rescousse sous les murs d'Orléans, la plupart perdirent leur ardeur militaire, si bien que, des sept ou huit cents Agenais que Truelle avait fait manusuvrer sons les yeux des consuls,

douze hommes seulement, d'après une enquête postérieure<sup>1</sup>, se mirent en campagne.

Le capitaire Truelle ne montrait pas moins de zèle à ramasser de l'argent. Le 22 avril, un de ses affidés, Pierre Daurée, assesseur des consuls, proposa aux prisonniers de l'évéché de payer rançon ou de prêter certaines sommes sur caution. Ceux-ci répondirent qu'ils n'en avaient pas les moyens. Cependant ils chargèrent l'un d'eux, l'abbé Cabasse, vicaire général, de suivre la négociation auprès de Truelle. L'abbé Cabasse n'en tira que des réponses évasives et des menaces formelles, « qu'on s'estoit moqué de luy, mais, avant « qu'il fut longtemps, qu'on sentiroit que c'estoit, et « qu'on se repentiroit. »

Dès les premiers troubles, les plus précieuses pièces du trésor des églises avaient été inventoriées par le sénéchal et mises en sûreté en attendant de meilleurs jours. Bientôt l'indiscrétion ou la lâcheté révélèrent qu'elles avaient été confiées à la garde d'un prêtre, Antoine Canolio, vicaire général capitulaire pendant l'absence de l'évêque. Canolio était prisonnier à l'évêché. Truelle, aussi avide du trésor des églises que des armes des Lalande, le réclama impérieusement. Canolio refusa de le livrer. Après treise jours de résistance, Canolio, tremblant pour sa vie, céda à la crainte. Il conduisit Truelle à son logis et lui remit « une



<sup>1.</sup> Archives d'Agen, extraits des comptes (Documents communiqués par M. Tholin). Votei leurs nome : Bernard Vigne, foudeur; Ant. Malsourbon; Jean Lucaream; Berthomen Grimar, chaussetter; Hélies Lafance, menusier, Jean Gaubert, tailleur, P. Eourthoulle, arquebusier, Jehan de Vaux, Jehan Lancely, Michel Delcos, houcher; Jehannotin, arquebusier; Raymont Colomb.

« image de la sainte Vierge argentée, quatre bourdons

« d'argent, un reliquaire d'argent fuit en façon de tour.

e une croix d'argent, un crochet d'argent garm de

pierremes, une petite image de la Vierge en argent....

« la capse d'argent appelée de saint Sulcide, deux

bras d'argent, deux pierres de jespe rouge, quelques

e brocs d'argent garnis de diamants, un encensoir

e d'argent<sup>1</sup>. » En tout 58 marcs d'argent, 14 livres d'argent fin. Truelle briss les reliquaires, en proférant

« des impiétés contre la Vierge et les saints, » jeta les reliques dans la rue sous les pieds des soldats et

envoya le métal précienx à la fonte.

Le 7 mai, les bandes de volontaires, organisées par Truelle, rejoignirent l'armée protestante de Symphorien de Durfort, s. de Duras, qui guerroyoit sans succès au nord de la Garonne. On a vu plus haut combien était faible le contingent fourni par les pillards d'Agen. Mais une foule de gentilshommes du voisanage, de soldats, mis à pied par la paix de Catenn-Cambrésis, avaient pris les armes d'instinct, sans passion religieuse, attirés par le goût des combats. Truelle resta prudemment à Agen<sup>3</sup>, peut-être pour se dévouer à la défense de la ville. Prévoyant que la fortune de la guerre pourrait amener de terribles représailles, il désirant envoyer à Orléans, en otage, les Sévin, les Lalande, les de Nort et les autres chefs du parti cutholique. Il ne put l'obtenir. Resté

On retrouve Truelle à Agen en soût 1582 (Bist. soriés... t. II,
 p. 231)

f. Il est à remarquer que cette liete, que nous empruntous à un mémoire officiel (Recur de l'Agentie, 1882, p. 55), ne contient ni ceirce na suiat cahoire. Il est probable que ces vases sucrés avaient été déjà pris par les pillarde.

seul à Agen, sans autres désenseure que les artisans de la ville, au milieu d'une province sillonnée par les compagnies aguerries de Blaise de Monluc, Truelle mit de l'eau dans son vin. > Le jour même du départ des volontaires, il rendit la liberté à deux officiers du roi retenus à l'évêché, moyennant une rançon de cent écus. Peu après, il laissa évader le président Sévint et successivement la plupart des prisonniers. Le 8 mai, il restitua aux consuls l'argent provenant de la sonte du trésor des églises, dix hust sauconneux de ser ou de sonte et trois cent soixante piques non ferrées saisis dans le château de Puymirol\*. Pendant trois mois, juaqu'au 43 août, il gouverna souverainement la ville qu'il avait remplie de ruines. Nous verrous dans le chapitre suivant ce qu'il en advint.

La victoire des huguenots à Agen avait donné le signal de la sédition aux villes du voisinage. L'Agenais était, de toutes les sénéchaussées du parlement de Bordeaux, celle où la Réforme avait pris les plus fortes racines. Laffitte, Clérac, La Parade, Castelmoron, Gavaudun, Sainte-Foy La Grande, Montsempron, Furnel, Tournon, Tonneins avaient successivement reçu des ministres dès le règne de Henri II<sup>3</sup>.

1. Blatte de Monlue intenue que la fuite du juge-mage Sévin était umulée (Commentaires, t. II., p. 450).

8. Remontrance des gentishommes agencie au roi, du 18 juin 1563 (Arch. d'Agen, document communiqué par M. Tholin).



<sup>2.</sup> Quattance du 8 mai 1561 (Arch. d'Agen, B. 30, f. 97). — Procés-verbal de la prise d'Agen, publié par M. Tholin, et autres plèces (Reuse de l'Agenais, 1882, p. 42 et auiv). — Récit de M. Tholin (Ibid., 1887, p. 500 et auiv.). — Barrère, Hist. du diocés d'Agen, t. II, p. 294 et auiv. — Hist. cocide., t. II, p. 220.

Les prédications nouvelles avaient porté leurs fruits, et les prêches, d'abord moffensifs, s'étaient transformés, par suite de l'entrainement futal qui poussait les deux partis à se combattre, en réumons passionnées, où les novateurs poussaient les sectaires au pillage et au meurtre, accablaient d'injures les catholiques et les provoquaient par la destruction des emblèmes sacrés.

Villeneuve d'Agen offre un exemple de cette marche ascendante. Le calvinisme y avait été inauguré, le 18 août 1560, par un prêche dans la maison du s. de Brébal. A la sortie de la réunion, les protestants furent assailhs à coups de pierre. Le 4" septembre, ils s'assemblèrent as même logis, armés d'épées et d'arquebuses, et assistèrent au baptême, survant le rite calviniste, de l'enfant d'un bourgeois, nommé Antoine Cestes. Le 4 octobre, nouvelle reunion et baptême du petit-fils de Antoine Claret, de Cassanealh. Le 6, enterrement d'un enfant huguenot, nommé Delmar. Au moment où le cortège, conduit par le ministre, arrivait à la porte de cimetière Sainte-Catherine, un des vicaires. Gilet Monlau, refusa l'entrée aux reformés. Un colloque, bientôt mélé de menaces et de coups, s'engage entre les deux partis. Le vicaire est atteint d'un coup de pointe. Les outholiques rentrent en ville, sonnent le toesm et appellent aux armes leurs coreligionnaires. Les réformés prengent la fuite et l'échauffourée tombe d'elle-même. Cependant plusieurs des combattants avaient été blessés. Le 27 du même mois, un buguenot gruppe le long des murs de l'églisé Saint-Marcial, entra dans le sanctuaire et ouvrit la porte en dedans de la nef. Aussitôt un ministre monta

en chaire et précha devant un nombreux auditoire à l'escandalle du public.
 Dès ce jour, les troubles. se succèdent, les prêtres, les moines sont insultés; l'un d'eux est assailli à coups d'épée le 16 décembre. A dater du 10 janvier 1561, nouvelles assemblées dans la maison de Brébal, nouveaux baptêmes, nouveaux enterrements, troubles, prises d'armes, effractions des portes des églises ou des cimetières, violation de sépultures, etc. Le 19 janvier, les gentilshommes du parti huguenot, les s. d'Artigues, de Teyssonac, de Catusse, de Bonrepos, de Brébal et autres, conduits par un capitame hardi, Dems Daitz, s. de Mesmy, somment un officier du roi. Pierre Coquard, de leur livrer un édifice pour célébrer leur culte. Coquard refuse au nom du roi, et les réformes continuent à se réunir dans la maison Brébal. Le 30. Bonrepos et Brébal introduisent un nouveau ministre malgré l'opposition des consuls<sup>1</sup>. Les troubles ne tardent pas à s'aggraver. Dans le cours de l'année (56), le monastère des Cordeliers est pris et les moines chassés; les cordeliers de Penne subissent le même traitement. L'abbave de Bénédictins établie à Eysses. près de Villeneuve, est saccagée de fond en comble, et les reliques de Saint-Gervais, qui, suivant une tradition populare, c faisoient japper ceux qui avoient le mai caduc, » sont brûlées et jetees au vent?.

Montflanquin, gros bourg de la juridiction de Villeneuve, avait eu des réunions armées pendant les derniers jours du règne de François II. Les officiers du

2. De Bozo, Hist. scoile., 4881, t. I, p. 429.

<sup>1.</sup> Procés-verbal d'acot 1560 à janvier (1561) envoyé à Burie par les officiers de Villeneuvs (Orig., f. fr., vol. 15881, f. 113).

roi s'y transportèrent en janvier 1561. A leur arrivée, ils farent attaqués et dépouillés par sept ou buit « per- a nonnages masqués, armés de rondanèches, de gebel- lines et lancesguayes<sup>4</sup>. » La Réforme s'y développait sans opposition. Cinq prêtres avaient jeté le froc; l'un d'eux s'était marie. Le ministre préchait publiquement dans l'église. Les réformés avaient créé des sergents et installé un bourreau qui débute en fustigeant sur la grande place une femme de mauvaise vie et un bourgeois qui avait blamé les novateurs. Un moine, envoyé par l'évêque d'Agen pour prêcher l'avent de 4560, fut arrêté aux portes, battu et chassé. Une chapelle, ornée de statues, fut dévastée. Les réformés voulaient empêcher la sonnerie des cloches. Un cure, gui avait enfreint cette défense, fut accablé de coups et expulsé de son église<sup>a</sup>. Malgré ces désordres, les consuls, pour éloigner les foudres de Burie, se laissèrent arracher une attestation constatant que la paix générale n'avait pas été troublée à Montflanquin et que le culte catholique y était régulièrement célébré.

Marmande était le siège d'un monastère de cordehers renommé. Dans les dermers jours du règne de François II è, le monastère fut assailli par le populace, brûlé, et les religieux massacrés après une longue résistance. Le combat terminé, lorsque

<sup>1.</sup> Rendenicie, ronduche, boucher. — Gebelline, javeline, javeline, javeline, javeline lancogue, lancogue, natro javeline

<sup>2.</sup> Tous ces faste sout recentée dans un rapport à Burie, seas dans Sévriez 1561) (Orig., f. fr., vol. 15871, f. 119).

<sup>3.</sup> Tammey de Larroque, Bocumente inédite relatifs à l'Apenais, p. 82. Pièce datés du 31 janvier 1560 (1561).

<sup>4.</sup> La date set dounée par le fait que Moulue était alors à la cour (nevembre en décombre 1580) (Communicires, 1. II, p. 842).

la victoire conseillant la générosité au vainqueur, un moine septuagénaire. Jean Gosson, n'ayant pas voulu abjurer le catholicisme, fut arquebusé de sangfroid; un autre, réfugié à Gontaud, fut arrêté et subit une insulte singulière . « Nombre de gens armés couparent l'abit au guardian de Marmande... et en grand innomie le passarent par lad, ville<sup>4</sup>. » Un autre cordelier de Marmande, Raymond Boissel, fut pris à Beaupuy, comme il se réfugiait chez le s. de Bayaumont, et percé de coups d'épée\*. Le parlement de Bordeaux fit passer à Marmande une commission de magistrate dont faisait partie Raymond Byquem de Montaigne, frère de l'auteur des Essaus. Mais les documents sont muets sur les résultats de l'instruction. A Marmande, comme ailleurs sans doute, les procès-verbaux n'eurent aucune suite.

Les grands seigneurs de la sénéchaussée d'Agenais refusaient leur appur aux officiers du roi. Le premier par son illustre origine et la richesse de ses domaines, François Nompar de Caumont, s. de Castelnau et de la Force, n'avait encore donné aucun gage au parti réformé. Cependant le dévouement traditionnel de sa maison à la maison d'Albret le rendait suspect aux Guises. Au commencement de l'année 1561, le roi, pour l'éloigner, lui commanda de se rendre en Angleterre comme otage du traité de Cateau-Cambrésis. Caumont trouve moyen de s'excuser' sans perdre sa

<sup>1.</sup> Rapport à Burie sur l'état de l'Agenais (Ong., sans date, vers fevrier 1561 ; f. fr., vol. 15871, f. 119).

<sup>2.</sup> Tamizoy de Larroque, Notice sur Mormande.

Lettre du parlement de Bordeaux au roi, du 18 janvier 1560 (1561) (Arch. Aist. de la Gironde, t. XIII, p. 147 et 148).

<sup>4.</sup> Lettre du roi au s. de Caumont, du 25 février 1560 (1561)

faveur et continua à « louvoyer » dans ses terres. Il était mécontent du roi, sa disait lésé et souffrait dans son amour-propre plus que dans sa religion. Le château de Coumont, forteresse au-dessus de la Garonne, réputée imprenable, était occupé par une garnison. Voilà pourquoi ce seigneur soutenait la Réforme et pourquoi il l'avait laissée se développer librement dans ses terres. Il comptait sur ses nouveaux alhés pour rentrer en possession de sa demeure et, en attendant, teur prétait sans déguisement toute son influence. Aussi, lorsque les réformés de la ville de Caumont furent sommés par Burie de remettre leurs armes, ils lui proposèrent de les déposer au château<sup>1</sup>.

A Castelmoron, chef-lieu de juridiction, l'une des grandes seigneuries de la maison de Caumont, le 25 décembre 1560, sans provocation de la part des catholiques, la procession de Noël fut assaillie à coups de pierres au sortir de l'église. Le curé sut blessé et les saintes réserves ne furent préservées que par la « cus-a todye\*. » Ce sacrilège et d'autres désordres commis à main armée attirèrent l'attention de Burie. Le désarmement des habitants de Castelmoron fut ordonné sous les peaces les plus graves. Ceux-ci se soumirent et consignèrent leurs armés entre les mains du capitaine qui commandait le château de Caumont\*. A

(Copie; coll. du Périgord, vol. VI, f. 8) — Lettre du roi au même, du 16 avril 1581 (Copie; ibid., f. 8).

t Procès-verbal du 27 janvier 1560 (1561), publié par M. Tamisey de Lacroque dans Decements (nédite resatifs à l'Agencie, p. 78

<sup>2.</sup> Rapport à Burie, same date (Sévrier 1561) (Orag., f. fr., vol. 15671, f. 419).

Acte du 25 janvier 1560 (1561) adressé à Burie (Orig., f. fr., vol. 15871, f. 70).

Casteinau, à Gratecombe, à Mezin, autres seigneuries de la même maison, il y eut, peu après, des troubles qui offrirent assez de gravité pour que le parlement de Bordeaux dressat une information<sup>4</sup>. Les désordres redoublèrent bientôt à Castelnau. Le jour de Paques, 6 avril 1561, pendant la procession, les séditieux accablèrent d'injures les fidèles et les prêtres. À vêpres, ils pénétrèrent dans l'église, et l'un d'eux, prenant la parole à haute voix, s'efforça de démontrer l'inanité des cérémonies catholiques. Des paroles ils vincent aux coups et « se ruarent sur quelques-uns qu'ils bles-« sarent bien fort. » Les fidèles se défendirent et assommèrent quelques-uns des assaillants. Le curé s'enfuit sans déposer ses habits sacordotaux et fut poursurvi jusqu'un presbytère. Pendant la nuit, les seditieux enfoncèrent les portes de huit ou dix massons catholiques et trainèrent les bourgeois au cachot les fers aux pieds. « Ils ont faict pys à ung « pouvre prebstre, » écrit le curé de Castelnau. Le lendemain, les réformés de Castelnau, aidés de ceux de Montflanguin investirent la maison presbytérale, où le curé passait pour avoir amassé des trésors. Le siège durait encore au moment où ce prêtre, réfugié à Cancon, adressait ces doléances! à l'évêque d'Agen.

A Clairac, siège d'une abbaye célèbre qui appartenait alors à Geoffroy de Caumont<sup>8</sup>, furent commis des



<sup>1.</sup> Ces détails sont contenus dans un procès-verbal que le greffier Pontac envoys à la reine le 30 janvier 1560 (1561) (Archhut. de la Gironde, t. XIII, p. 152).

<sup>2.</sup> Lettre de F. de Belot, curé de Castelnau, du 7 avril 1561 (Copie auth., coil. Dupuy, vol. 588, f. 103).

<sup>3.</sup> Geoffroy de Caumont étai. le cadet de la maison de Cau-

désordres que nous connaissons seulement par les vagues protestations des réformés de cette ville à leur seigneur!. Tonneins donns le branle aux villages de Grateloup et de Villeton. Les églises et presque toutes les chapellenies de la juridiction de Lévignac, Lacépède, Saint-Amans, Saint-Vincent, Saint-Rémésy, Notre-Dame-de-Lestarac et plusieurs autres furent pillées et brûlées de nuit, par un corps de partisans veous probablement de Tonneins!. A la suite de ces ravages, les habitants de Tonneins, de Grateloup et de Villeton reçurent de Burie l'ordre de livrer leurs armes!, et, contrairement à l'usage de ces temps troublés, l'ordre fut exécuté, au moins à Tonneins!.

A Mondar, les réformés s'armèrent au commencement de 4564 sous le commandement d'un prêtre défroqué, Jehan Besse, « en habit dissimulé, » et tentèrent d'assaillir Sainte-Livrade. Repoussés, ils revinrent à Mondar et s'y installèrent en mattres. La fermeté des consuls les empêchs de prendre l'église<sup>5</sup>.

mont. Ayrès la mort de son frère alué (1562), il se maria et résigna ses bénéfices.

<sup>1.</sup> Lettre de Burie à la reme, du 8 décembre 1560 (Arch. hist. de la Gironde, t. XIII, p. 145). — Lettre sans date (printempe 1561) (Orig., f. fr., vol. 15879, f. 152)

<sup>2.</sup> Rapport a Burio (Orig., a. d., février 1561; f. fr., vol. 15871, f. 149).

<sup>3.</sup> Acta des consuls daté du 27 janvier 1560 (1561) (Tamizay de Larzoque, Bos. rel. à l'hût. de l'Agenais, p. 75).

Certificat des officiers de justice du 28 janvier 1560 (1561)
 (Orig., f. fr., vol. 15874, f. 66).

<sup>5.</sup> Procès-verbal des troubles de Monclar, du 17 janvier 1589 (1561) (Tamizey de Larreque, Documento inédits retaifs à l'hist. de l'Agencia, p. 72)

l'is revinrent plus tard à Sainte-Livrade et s'en emparerent. Quelques familles espagnoles, qui vivaient paisiblement dans cette ville, furent gravement maltraitées en baine de Philippe II<sup>4</sup>. A Montréal, les séditieux abattirent une des portes et renversèrent une croix. Au Port-Sainte-Marie, ils détruisurent de fond en comble un oratoire isolé<sup>2</sup> et plus tard tuèrent trois catholiques<sup>3</sup>.

 A Sainte-Poy, où la Réforme devait prendre un point d'appui plus solide que dans les autres cités de l'Agenais, elle revêtit dès les premiers jours une apparence d'organisation ambitieuse. Elle avait débuté par des prédications secrètes dans une cave, mais bientot elle remplit la ville. Le ministre prit le titre d'évêque et, dès la fin de 4560, prêcha régulièrement à l'église paroissiale. Le juge de la juridiction, le procureur du roi, les consuls et la plupart des babitants embrassèrent si chaudement le nouveau culte qu'ils empêchaient les prêtres catholiques de pénétrer dans leur propre église, « avecques menasses « de les oultragier s'ils y estoient trouvés. » Le nouvel évêque de Sainte-Foy eut des prétentions plus bautes. Le dévouement de ses néophytes, qui le garantissant de toute opposition, lui paraissant mauffisant, il organisa un tribunal ecclésiastique à l'usage de ses coreligionnaires. Bientôt, le succès aidant, il voulut

Ordonnance de Burie, du 5 octobre 1561 (Orig., f. fr., vol. 15875, f. 328).

Rapport à Buris (Ong., s. d., février 1561; f. fr., vol. 15871,
 149).

<sup>3</sup> Ordona. de Barre, du Boct. 1561 (Orig., f.fr., vol. 15875, f. 828)

Rapport an rol, sans date (vers avr)l \$561) (Copie auth., coll. Dupuy, vol. 588, f. 100).

régenter toute la province, puis le Languedoc. Au mois d'octobre, les réformés tinrent à Sainte-Foy un grand synode où parurent tous les notables du partien Guyenne. Ils décidèrent l'élection de deux chefs, dits protecteurs, et désignèrent Denis Daitz, s. de Mesmy, pour la Guyenne, et Geoffroy de Cardaillac de Peyre de Marchastel pour le Languedoc!. Le premier était incapable, mais le second était un vroi capitaine. Le calvinisme continua à dominer à Sainte-Foy. Odet de Nort, ministre d'Agen, constate, au commencement de février 1562, que, dans cette ville, « le troupeau « est creu en un nombre merveilleux jusques à buit « ou peuf mille personnes, sans mentire. »

Malgré leurs prétentions à un ordre régulier, les réformés de Sainte-Poy ne se montrèrent pas plus tolérants qu'ailleurs. Ils avaient prissans résistance la principale église, dite de Notre-Dame; ils brisèrent tout ce qui rappelait l'ancien culte et massacrèrent les prêtres qui ossient s'opposer à leurs sacrilèges. Ils s'emparèrent du couvent des Cordehers et ne donnèrent la vie qu'aux moines apostats; les autres furent trainés au sommet du clocher de Notre-Dame et précipités sur le pavé. Un autre monastère, habité par quarante religieux, fut rasé jusqu'aux fondements. Six ou sept moines furent jetés dans le puits et plusieurs autres massacrés. Il ne resta dans Sainte-Poy qu'un vieillard catholique. Chaque jour il allait prier dans l'ancienne église. Les sauvages adeptes du

<sup>1.</sup> Mist. scoidt. de de Bèse, 1881, t. I, p. 434.

<sup>2.</sup> Lettre de de Nort à Calvin, du 10 fèvrier 1562, cites par M. Delaborde dans Guepard de Colégny, t. II, p. 560. Il est instile de faire ressortir l'invrassemblance de ca chiffre

nouveau culte l'épargnèrent quelque temps. Un matin, il fut assommé dans la rue au moment où il allait faire sa prière accoutumée<sup>4</sup>. C'est ainsi que le parti réformé, entrainé par son fanatisme, justifiait les représailles de ses adversaires et se rendait indigne de pitié.

La ville de Nérac, l'une des résidences favorites des princes de la maison d'Albret, avait donné l'exemple à la sénéchaussée. La Réforme s'y installa comme en vertu d'un droit\*, occupa toutes les églises et fit cesser la célebration du culte catho i que³. « Il s'y fait de « granda scandalles, » écrit Burie à la reuse, le 25 mars 1561, comme d'abattre les ymayges et autelz<sup>1</sup>. » Au mois de juillet, Jeanne d'Albret, passant à Nérac pour aller à la cour, établit ses coreligionnaires au couvent et à l'église des Cordeliers, d'où les moines avaient été chassés, et y installa un ministre 5. Dejà plusieurs villes, à l'instar de Nerac, avaient embrassé le nouveau culte. A Mezin, à la fin de 4560, il y eut de sanglantes rixes qui donnérent lieu à une information des magistrats de Condom<sup>4</sup>. Aussitôt les consuls de Mezin, dévoués aux novateurs, accusent le parts catholique de trou-

- 1 Barrère Hist. du diocèse d'Agen, t. I., p. 287, d'après des documents inédits conservés aux archives de l'évèché d'Agen.
- Les debuts de la Réforme à Nèrac sont recentés d'après de nouveaux documents par M. Bourgeon, la Réjorme à Nèrac, In-6°, 1880.
  - 3. Commentaires et lettres de Maise de Montuc, t. IV, p. 155.
  - 4. Arch. hut. de la Gironde, L. XIII, p. 456.
  - 5. De Bêze, 1881, t. I, p. 429.
- 6. Rapport des magistrats de Gondom, sans date (commencement de 1561), publié par M. Tamizey de Larroque dans la fireze de Gascogne, jany 1878.



bler la paix de la ville. « Ce sont les moynes, vicaires

- « et prebstres qui ne veulent permectre faire lesd.
- c prières. Et de tant que lesd. consuls, voyant la vie
- lubricque des moynes et probstres, ont extirpé leurs
- « putens, trouvées dans leur chembre, bors la ville,
- « c'est l'occasion que lesd, moynes et prebetres se
- « sont bandes contre le povre peuple : » Peut-être les consuls de Mezin, en adressant ces plaintes, fondées ou mensongères, à Burie, croyaient-ils légiturer les crimes de leurs coreligionnaires. Quelques jours auparavant, deux oratoires renommés, Notre-Dame de Nyelle et Saint-Martin des Lozets, près de Nérac, avaient été saccagés, « les garages <sup>a</sup> de bois » incendiés et la ville de Damazan, voisine de Nérac, surprise et dévastée.

La ville de Condom, ancienne garnison de la compagnie du roi de Navarre, était gouvernée par un prélat de cour, naguère tout-puissant, Charles de Pisseieu, frère de la duchesse d'Estampes. La Réforme y avait gagné de nombreux prosélytes. Au commencement de 1561, des sectaires meonnus abatturent les croix et les madones. Les prêches s'exerçaient en secret dans des muisons isolées. Mais les réformés ne cessarent de demander un temple<sup>4</sup>. Vers le milieu de

<sup>1.</sup> Leure des consuls de Mexin à Burio, sans dats (1561) (Tamizey de Larroque, Documents insetts retait/s à l'htst. de l'Agensis, p. 84)

<sup>2.</sup> Gerages, tostures de bois. Ce mot est encore unité en Gas-

<sup>3.</sup> Rapport à Burne, sans date (février 1561) (Orig., L. fr., vol. 15871, f. 119).

<sup>4.</sup> Lettre de l'évêque et des consuls de Condom à Burie, saus dats (commencement de 1561), publiés par M. Tamusey de Larroque dans la Restes de Garcogne, janv 1878

l'année, les Cordeliers furent chassés de leur couvent et de leur église. Burie y envoya le capitaine Tilladet de Saint-Orens, qui, pour contenter les deux partis. décida que le chœur ferait retour aux moines et que la nef appartiendrait aux réformés. Ce jugement à la façon de Salomon contenta peu les moines. Ils se retirèrent livrant leur église et bientôt la ville entière aux ministres La Coste et La Porte!. Dès ce jour, les prédicants devinrent plus agressifs et les attentats plus nombreux. Le président de Roffignac écrit au cardinal de Lorraine : « Le Condomois est le pays le plus infecté de ceste vilenie<sup>2</sup>. » Le 7 septembre 1561, les réformés se soulevèrent et faillirent se rendre maîtres de Condom\*. Le lendemain, pour parer au danger d'un aouveau soulèvement, les bourgeois notables se réuairent au nombre de \$40. Après une délibération confuse, où la discussion des cérémonies extérieures du culte tient plus de place que les événements de la veille, le conseil de ville se separa sans men décider . Les séditieux poursuivirent le cours de leurs exploits contre les églises, chassèrent les derniers moines, mais ne réussirent pas à s'emparer de la ville<sup>5</sup>. Le heutenant du sénéchal, François du Franc, catholique zélé, fit échouer toutes leurs tentatives. Quant à l'état de la sénéchaussée à la fin de 1561, les paroles suivantes de



<sup>1</sup> De Bêze, 1881, t. I, p. 129, 425, 445

Lettre de Roffignac, du 15 juillet (1561) (Orig., f. fr., vol. 20172).

Nous manquons de ranseignements sur ce fait, qui ne nous est connu que par le document que nous citons dans la note survante.

<sup>4.</sup> Registres municipaux de Condom, analysés par l'abbé Barrère dans la Recus de Gascogne, 1873, p. 169.

<sup>5.</sup> Commentaires et settres de Mause de Monluc, t. II, p. 358 et 389,

François du Franc peuvent le faire soupçonner .

- Ceux qui disent estre de l'Église réformée, après
- « avoir rompu et brisé les ydolles faictes des mains
- « d'homme, se veulent prendre aux créatures vives.
- · Encore arsoir bien tard ont bapta et jete hors des
- « couvents les religieux, et journellement vont de
- a muct, armés de arcabouses et pistolets et autres

« armes prohibées<sup>4</sup>. »

Le siège archiépiscopal d'Auch, un des plus riches de France, était occupé de temps immémorial par des prélats de cour, étrangers à leur diocèse. La Réforme avait profité de leur absence, et l'Armagnac avait subl'impulsion de l'Agenais, auguel le rattachaient toutes les affinités de ruce et de langage. Sous Henri II, sous François II. d'obscurs novateurs avaient fondé une église à Auch, que nous trouvons en pleine florescence en 1561\*, malgré les efforts des vicaires du cardinal de Ferrare, La comme ailleurs, les violences, les actes de dévastation suivirent de près l'établissement de la nouvelle église. Le 16 mars 4561, le parlement de Toulouse écrit au roi que, dans le diocèse d'Auch, les réformés ont « de voye et de faict dejetté les « catholiques et chrestiens prédicateurs et qu'ils se « sont emparés des esglises propripales. » Quatre mois après, le parlement signale à la reine les courses de bandes armées qui ont successivement dévasté les villes de Cologne, Gimont, Solomiac, Auch, et pillé les églises isolées « à la barbe des officiers du

2. Hist. scelle., 1881, t. I. p. 431

<sup>1.</sup> Regettres municipaux de Condom, cités dans une des notes de la page précadents.

<sup>3.</sup> Orig., f. fr., V\* ds Colbort, vol. 27, f. 317,

• roi<sup>1</sup>. • Burie, accompagné de La Boétie, passa à Auch au mois d'octobre suivant et rendit à la ville une paix momentanée en restituant au clergé catholique ses églises et en autorisant, avec force recommandations, les préches dans l'intérieur des maisons<sup>2</sup>. A la suite de cet arrêt, Auch et son voisinage passèrent quelques mois en paix, mais les troubles reprirent au mois de mars. Le 20 mars 1564 (1562), le clergé de Toulouse se plaint à la reine que les ecclésiastiques de plusieurs villes, notamment de Lille-Jourdain, ont été cruellement maltraités<sup>2</sup>.

La sédition avait pris plus de gravité à Lectoure. Cette ville, renommée pour sa richesse et surtout pour sa position strategique, siege d'un évêché que la maison de Barton se transmettait d'oncle à neveu depuis près d'un siècle, avait été évangélisée de bonne beure par les prêcheurs de la reine de Navarre, Barrelles et Boisnormand. Leurs excitations portèrent leurs fruits, et, le 25 mars 1560 (1561), Burie écrit à la reine que « les églises de Lectoure et les villes voisines « sont le théâtre de grands scandales ». > La furie des dévastations lui donne tout à redouter, et il ajoute : « Je crains fort que entre-cy et Pasques il « advienne en ceste ville quelque follie. » La « follie » fut commise et aggravée par des meurtres. Plainte fut



Lettre du parlement de Toulouse à la reine, du 13 juillet 1561 (Orig., f. fr., vol. 15875, f. 47).

<sup>2.</sup> Hist. ecclés., 1881, t. I, p 431.

<sup>3.</sup> Cabinet Autorique, 1873, p. 242. M. Louis Paris, qui a publié cotte lettre, n'en fait yas conneitre la provenance. Elle est conservée en original dans le fonde français, vol. 3182, f. 29.

<sup>4.</sup> Hist. eccids., 1881 , t. I. p. 445.

<sup>5.</sup> Arch. hist. de la Gironde, t. XIII, p. 456

portée au parlement de Toulouse par le premier consul de Lectoure, nommé Borcio, que Bosquet qualifie d'« homme doote. » La cour ordonne une enquête, et, au commencement de juin 1561, trois commissaires, les conscillers d'Alzon, d'Auzonne et Gatel, père de l'historien Guillaume Catel, et un substitut du procureur général, M° Dumas, montés sur leurs nules, se mirent en route pour Lectoure. Ils arrivèrent le 15 juin. Les portes étaient barricadées, et les magistrats furent obligés de négocier. Les habitants étaient divisés; les uns voulaient recevoir, les autres chasser les magistrats. Enfin, après de longues contestations, un juge-mage de la ville, profitant d'une accalmie, fit absisser la herse.

Le lendemain, les magistrats entamèrent leurs informations. On découvrit que les réformés étaient enrégimentés, au nombre de 2,000, en trois compagnies, sous les ordres de capitaines improvisés, Peyrecave, un homme de guerre qui osa tentr tête à Blaise de Monluc, Memin et Delort, a meurtrier insigne. Tandis que l'enquête se poursuivait lentement, suivant la tradition des gens de robe, un apothicaire, nommé Torril, « factionnaire \* » des plus compromus, introduisit de nuit une bande de gens armés qui courait la campagne, d'autant plus audacieux qu'ils étaient étrangers, et, le vendredi 37 juin, à neuf beures du matin, pondant que les commissaires entendaient la messe, l'église fut investie. Les magistrats se réfugient dans le clocher. Les séditieux les accablent d'arquebusades et mettent le feu au clocher.

1. Pactionnaire, factions:

Bientôt les magistrats, étouffés par la furnée, sans vivres et sans armes, se livrent « à cette canaille. » Borcio est attaché à la potence devant la porte de l'église; les autres prisonniers sont conduits au logis de Delort et les informations saisies. A la lecture de ces pièces, qui le compromettaient gravement, Delort raillait le conseiller d'Alzon, vieux magistrat, doyen de la cour de Toulouse; « Paï (père), » lui disait-il sur un ton de familiarité aussi inconvenant qu'une injure, « qu'ordonnerais-tu contre moi si tu me tenais à Tou- « louse? »

Le leademain, l'armée réformée de Lectoure, au nombre de 1,500 hommes, s'ébrania sous les ordres de ses capitaines pour conduire les prisonniers à Nérac auprès de la reine de Navarre. Mais en route la fatigue ou la crainte saisit ces nouveaux gens de guerre. Ils s'arrêtèrent à Francescas et congédièrent leurs prisonniers sous la promesse d'élargir un de leurs coreligionnaires, Joseph Moissac, détenu à Toulouse « et prêt à juger à mort. » Le substitut, M° Dumas, et le greffier, M° Bellet, furent retenus en otage et conduits, l'un à Agen, l'autre à Pradels 1.

Cet audacieux défi contre un pouvoir aussi respecté dans la province que le pouvoir du roi lui-même ébranla l'indifférence de la reine. Le 28 juin, le roi commande au président Dufaur de « parfaire » le procès des rebelles de Lectoure<sup>2</sup>, et, le même

2. Lettre du parlement de Toulouse à la reme, du 13 juillet 1561 (Orig, f. fr. vol. 15875, f. 47).



<sup>1.</sup> Requeil de piècus historiques relatives que guerres de religion de l'oulouse, 1882, in-8°, p. 23 — Le récit de de Bèze ressemble à celui de Bosquet en ses points principaux, mans en différe par quelques détaits (Hist. eccits., 1881, t. I., p. 445,

jour, il écrit à Burie : « Le grand scandalle advenu à « Lectoure m'a semblé de si dangereuse conséquence « qu'il est plus que nécessaire d'y mettre la main pour en faire faire perquisition et chastiment conforme à « la grandeur du forfaiet. » Il lui ordonne de rassembler sa compagnie « ou aultre tel nombre d'hommes « que vous pourrez mener » et de frapper impitoyablement les principaux coupables. Mais, dans l'ordre même de réprimer ua crime ai manifeste, se retrouvent encore les bésitations de la régente. La dernière partie de la lettre du roi est en double minate : la première version enjoint à Burie de s'aider du parlement de Toulouse et s'accorde avec les instructions transmises au président Dufaur ; la seconde lui désigne deux mattres des requêtes de l'hôtel du roi. Dans l'intervalle des deux rédactions, la reme avait pensé que le parlement, dont l'intolérance étuit désà notoire. serait trop disposé à la rigueur!.

Burie n'aimant point la précipitation. Il n'était pas loin de penser que les sectaires de Lectoure et les fanatiques du parlement étaient « deux' plaideurs à « renvoyer dos à dos. » Il répondit au roi, le 6 juillet, qu'il avant trop peu de troupes pour engager cette affaire, qu'il attendrait la montre générale du 20 juillet, qu'il fallait écrire aux sénéchaux de convoquer les arrière-bans, à Duras de réunir les légionnaires de Guyenne, à Terride, en Languedoc, de se porter sur Toulouse <sup>2</sup>, etc. Ces mesures demandaient plusieurs

Lettre du roi à Burie, du 27 juin 1561 (Musute ong.; f. fr., vol. 3486, f. 165).

<sup>2</sup> Memoire de Berie au roi, da 6 juillet 1561 (Orig., f. fr., vol. 15675, f. 22). Le texte de ce mémoire ne ressemble pes au

mois, et la rapidité des événements ne permettait à aucun officier du roi de compter sur une échéance aussi éloignée. Les prévisions de Burie se réalisèrent. Les mois de juillet et d'août se passèrent sans que le roi renouvelât ses ordres. Enfin, le la septembre, il commanda à Burie de châtier les « auteurs de toutes « ces folyes, » lui envoya quelque argent, notamment le montant de ses gages pour l'encourager, et l'autoriss à rassembler les compagnies éparses autour de lui. Le roi, en veine de fermeté, aiguillonnait le vieux capitaine en ces termes : « Si, après vous avoir accommodé de tout ce qu'il m'a semblé vous estre néces- « saire, vous différez cette exécution, je croiray que « ce ne sera que pour n'en avoir la volunté!. »

Maiheureusement, l'état de Bordeaux absorbait l'attention de Burie. Il n'osait quitter la ville ni surtout en éloigner les troupes. Prudent jusqu'à la faiblesse, il refusait de s'engager sans grande compagnie contre une autre ville, dont les murs valaient une armée. Le 8 octobre 4564, il édicta une ordonnance contre les séditieux de Lectoure<sup>2</sup>, mais l'action ne suivit pas les paroles. Burie ne se rendit pas à Lectoure<sup>3</sup> et se contenta de menaces. Aussi bien se souciant-il fort

texte de la lettre de Burie au ros, de même date, que les Arch. Aist de la Girende out publiée sans indication d'origine (t. XVII, p. 261)

i Lettre du roi à Burie, du (4) septembre 1564 (Minute orig., f. fr., vol. 15875, f. 207). On conserve dans le même recueil (f. 209) la minute d'une lettre du roi de Navarre à Burie qui confirme la lettre du roi de France.

<sup>2.</sup> Orig., f. fr., vol. 15875, f. 238.

<sup>3.</sup> Le contraire a été écrit, mais il n'est pas trace d'une course de Burie à Lectoure dans les documents originaux. Voyez les Lettres de Catherine de Médicis, t. I. p. 242.

peu des offenses adressées su pariement de Toulouse. Hostile sux gens de robe comme tous les hommes de guerre, il blâmait en outre la politique violente de cette cour, dont les arrêts troublaient la paux générale presque autant que les provocations des réformés<sup>1</sup>.

- Une chose, → écrit-il su roi de Navarre, « de quoy je
- « m'estonne merveilleusement, c'est que, à la moindre
- « lettre que les advocats et procureur du roy de To-
- « lose escrive, faille qu'ung homme de ma qualité
- e marche tousjours en pays; et vous, Sire, qui cognous-
- « sez bien l'humeur de ce parlement-la, je voudrois
- « qu'il vous eust pleu le faire entendre à la royne". »

Tandis que Burie hésitait à prendre les armes et qu'il s'épusait, dans ses tournées avec La Boétie, à donner des conseils de modération aux deux partis, le parlement de Toulouse, abusant des termes de l'édit de juillet, prétendait interdire absolument l'exercice de la Réforme<sup>1</sup>. En droit, la question était douteuse; mais en fait le secret de la politique royale était contenu dans les sages paroles que le roi avait adressées à Burie . « Estant sur les lieux, vous « ferez particulièrement entendre aux principaux

- « (réformés) que vous ne venez point pour les chas-
- e tier pour la religion qu'ils tiennent, que vous
- n'estes envoyé et n'avez commission de moy que de

Lottre de Burio au ros de Navarre, du 7 mevembre 1564 (Orig., f. fr., vol. 15875, f. 293).

<sup>2</sup> Lettre de Burie au roi de Navarre, du 22 novembre 1561 (Orig., f. fr., vol. 45875, f. 374).

<sup>3.</sup> Voyez l'article à de l'édit de juillet. Il proscrit les assemblées publiques avec ou sans armes et les assemblées privées où su ferment préches et administration de sacremente à la mode calvinite (Isamburt, Accest des anciennes leix, t. XIV, p. 110).

pugnir ceux qui abusent du nom de religion à une
infinité de scandalles, violences, meurtres et séditions . Le parlement n'ignorait pas cette interprétation, mais, entraîné par la passion, il n'en tenait compte. Des arrêts furent rendus, des condamnations prononcées, et bientôt il fut admis, dans le ressort de la cour de Toulouse, que « ceulx de l'Esglise romaine « ne vouloient aulcunement souffrir que ceulx de « l'Esglise réformée fissent prières à Dieu publique« ment . » Cette jurisprudence autorisait les catholiques à se ruer sur leurs adversaires avec un semblant de légalité.

A Grenade-sur-Garonne, petite ville de l'Armagnac, voisine de Toulouse, la Réforme avait été établie par les prêcheurs de Montauban. Les rehgionnaires, peu nombreux, n'avaient encore donné aucun sujet de plainte. Le dimanche 26 octobre<sup>3</sup>, s'étaient réunis « en une maison treute ou quarante personnes, tant « hommes que femmes et petits enfants, faisans en « toute simplicité leurs prières à Dieu. Les prêtres « dud. lieu, à l'issue de leurs vespres, s'estant ralhez « avec ung bon nombre de gens tenans leur party, se « seroient transportez en lad. maison, où furieuse « ment en auroient tué, prins et mené quelques-ungz

Lettre du roi, du (4) septembre 1561, à Burie (Minute orig., f. fr., vol. 15875, f. 207).

<sup>2.</sup> Lettre de Burie, du 7 novembre 1561. Voyez les notes sui-

<sup>3.</sup> Burie, dans la lettre que nous citons plus bas, ne donne pas la date exacte du massacre de Grenade, mais il l'attribue à un des dimanches qui précèdent sa lettre. Voyez la note suivante. En compulsant les dates et les distances, nous arrivons à la date du 26 octobre.

« d'iceulx à la place publique et illec inhumainement s massacrés et fact cruellement dévorer aux pour-« conux, faisane lesdita prestres faire le tocque saint par l'espace de deux ou trois jours¹. → Ce massacre, d'autant plus coupable qu'il n'avait été précédé d'aucune provocation, secous l'andolence de Burie. Il manda au sénéchal de Toulouse de dresser une information, à la compagne de Blaise de Monluc et à une partie de celle du roi de Navarre de se rendre à Grenade, mais il ne paraît pas que ces ordres aient été exécutes. Le purlement de Toulouse évoqua l'affaire au mépris de l'édit de juillet\* et fit jeter es prison, d'après de Beze, les réformés qui avaient échappé aux coups des catholiques. In allaient être condamnés quand un ordre du roi tradusit les vrais coupables devant le sénéchal « qui en fit justice, mais « non pas comme le cas le méritait. » Le parlement de Toulouse protesta contre leur condamnation. Le 6 décembre, il envoya les présidents Daffis et Dufaur à la cour. Il accusa le roi de faiblesse et ses officiers de trahison. La religion catholique était perdue puisque le parlement de Toulouse était dépouillé

<sup>4.</sup> Lettre de Burie au roi de Navarre, du 7 novembre 1561 (Orig., f. fr., vol. 15875, f. 292). Le même jour, Burie écrivit à la roine mère une lettre sur le même enjet, mais moins détaillée (Ibid., f. 291)

<sup>2.</sup> L'article 3 de l'édit de juillet attribunit la connaissance des fints de sédition aux juges présiduux et en depousisét les parlements. Voyes le teute de l'édit de juillet dans lesmbert, Remeil des ansiennes toir, t. XIV, p. 109. Voyes les protectations du parlement au roi (Leatre de la cour de Tonicum au roi, du 7 janvier 1561 (1562), Orig., f. fr., vol. 3159, f. 25).

<sup>3.</sup> Lettre de Burse, du 7 novembre 1551, citée plus baut. -

de sa compétence. Pour émouvoir le roi, il lui adressa, au mois de janvier 1562, un tableau sassissant et malheureusement trop vrai de l'état de la province :

- · Par violence et insidieuses proditions, ils (les réfor-
- · més) ont saisy et mis en captivité plusieurs villes,
- « esglises et monastaires et mis hors les religieux, et
- « aulcuns brutallement battus, blessez et mortris,
- e mis aussy en ruine partie desd. esglises, autelz,
- croix et ymaiges de nostre rédempteur et de la glo-
- « rieuse vierge et autres saints, pilhé calices et reli-
- quaires d'argent et autres ornemens précieux. Et
- . faut entendre par faict et parolle qu'ils ont cons-
- « piré se readre dominateurs en ce royaulme<sup>1</sup>. »

## V. QUERCY.

Le Quercy, province montagneuse, conpée par la Garonne, le Tarn et l'Aveyron, gouvernée par un sénéchal, François Séguier de la Gravière, aux gages de 300 livres\*, contenait deux villes importantes, Montauban\* et Cahors. Il rapportait au roi, suivant un état de 4550, pour le principal de la taille (ou impôt



Harage Target

<sup>1.</sup> Lettre du parlement de Toulouse au roi, du 7 janvier 1561 (1562) (Ong., f. fr., vol. 3159, f. 25). — Le même jour, se parlement écrivit à la reme (Pod., f. 27).

<sup>2.</sup> Étet des charges des domaines de Guyenne (Coll. Dupuy, vol. 219, f. 358)

<sup>3.</sup> La ville de Montauban avant longtemps fait partie du Languedoc. On conserve aux archives de Castelsarrana (AA. 2, 19) une anquête, datée du 19 juin et du 17 soût 1565, qui semble prouver qu'elle y appartement encore. Cependant nous la trouvons cutée comme appartement en Quercy dans tous les étate administratifs du xvr siècle que nous avons pu consulter.

foncier), la somme de 37,745 livres 17 sols et 6 deniers, à laquelle il faut ajouter, depais le règne de François l'', 5,671 livres 18 sols et 6 deniers, et enfin, en dédommagement de la solde des gens de guerre, que le roi avait prise à sa charge, 10,280 livres 3 sols et 4 denier<sup>1</sup>. Les biens domaniaux de cette riche sénéchaussée, dont le revenu était évalué à la somme de 4,782 livres 2 sols et 7 deniers, avaient été aliénés le 7 mai 1553, avec faculté de rachat, pour la somme de 50,000 livres, en faveur de Jean-Philippe de Bade, dit le capitaine Rhingrave, capitaine d'origine allemande, qui avait fidèlement servi le roi de France, auss compter plusieurs terres appartenant au roi, précèdemment vendues pour la somme de 9,647 livres\*.

La Réforme s'était installée de bonne heure à Montauban et y avait pris de profondes racines, qui ont résisté à la guerre civile et au temps. Dans les dermers jours du règne de François II, une commission du parlement de Toulouse, à la prière de l'évêque, s'était hasardée sous les murs de la ville et avait été forcée de battre en retraite sans pouvoir même faire ouvrir les portes<sup>3</sup>. L'alerte passée, le dimanche 8 décembre 1560, après le départ des magistrats, la prédication calviniste recommença. Le lendemain, le nouveau consistoire fut élu par les anciens et les diacres, suivant l'usage de la nouvelle Église. Ce

f. Stat de la taille de Guyenne, daté du 25 juin 1550 (Orig., f. fr., vol. 3197, f. 84).

<sup>2.</sup> État du Quercy dressé à l'occession d'une donation que Charles IX fit au duc d'Anjou en 1570 (Coll. Dupuy, vol. 694, f. 49).

<sup>3.</sup> Voyex Aminine de Sourton et Jeanne d'Aièret, t. II, p. 239 et aury.

renouvellement aussitôt proclamé ranima le zèle des néophytes. Les assemblées devinrent plus fréquentes. Un catholique opposant, Antoine Dumas, fut chassé de la ville et se réfugia à Toulouse. Baptêmes, enterrements à la mode de Genève, prêches, cènes, cérémonies calvinistes se multiplièrent sous la direction des ministres Tachart et Le Masson, dit Vignaux<sup>4</sup>. Il ne restait plus de trace de l'alarme causée aux fidèles par les menaces des juges toulousains.

Le 17 janvier 1561, les réformés demandèrent au lieutenant du sénéchal un temple, et, sous prétexte qu'il leur avait été répondu vaguement, le dimanche 19 du même mois, ils s'emparerent de l'église Saint-Louis!. L'évêque se plaignit au parlement et pria Antoine de Lomagne, s. de Terride, ancien capitaine et l'un des principaux seigneurs de la province, de faire rendre l'église à ses prêtres. Terride se rendit à Montauban avec quelques gentilshommes de sa compagme et trouva les consuls bien disposés. Mais les consuls n'étaient plus les mattres et les séditieux obéissaient à d'autres chefs. Il fut décidé que les prêches de l'église Saint-Louis se feraient de nuit et

que les assemblées seraient secrètes jusqu'à ce que le roi de Navarre, gouverneur de la province, en eût décidé. Les réformés envoyèrent à la cour un notaire,



<sup>1.</sup> Bosquet, chroniqueur catholique (Recueil de pasces hist rélatives aux guerres de religion à l'ouleuse, in-8°, 1862, p. 19}, et de Bère (Bist scoile, t. I, p. 147) donnent beaucoup de détaile.

<sup>2.</sup> Hist. ecuis. de de Bèze, 1881, t. I, p. 446 et surv Le récit que de Bèze donne des troubles de Montauban est écrit d'après des mémoires qui lui furent confies à cet effet. Il est généralement exact, et a été survi par les savants auteurs de l'Histoire du Languedoc.

Jacques Sémenat, avec des mémoires justificatifs. Sémenat fut arrêté par ordre de l'évêque à une demijournée de marche et dépouillé de ses papiers, puis relâché. Son retour fit évanour l'accord préconsé par Terride. Le 27 janvier, les prêches de jour furent repris et Sémenat repartit pour la cour par des chemins plus sûrs. Déjà les sectaires terrorisment la ville. Ils prirent l'habitude de troubler toutes les cérémonies entholiques. « Quant les pouvres gens d'englise por tent la croix et vont enterrer les morts, » écrit l'évêque de Montauban au roi, « viennent des gens « incogneuz ouster la croix, ruer ordures qu'on a'oze « dire contre les prebstres, mectre autres ordures où « l'on tient l'eau bénite, et, quant on veult faire les « processions accostumées et actes ecclésiastiques,

envoyent le petit mesnauge chanter psaumes et
 autres chansons spirituelles pour troubler ce divis
 service<sup>1</sup>. >

Cependant les chefs réformés, les ministres pressentaient les autes de ces violences. Impuissants à réprimer la plèbe de leur parti, ils s'armèrent pour résister à une surprise et demandèrent du secours aux églises voisines. Toulouse leur envoya une compagnie de 50 hommes commandée par le capitaine Verd. Ces mesures de défense n'étaient pas inutiles. Dans les dermers jours de janvier, une commission du parlement, escortée par Terride et par sa compagnie, parut au faubourg du Moustier et somma la ville d'ouvrir ses portes. Les réformés faisaient bonne garde. Il fallut négocier. Les factieux offraient

 Mémoire de l'évêque de Montauban au rol, copie du temps, sans date (commencement de 1561) [F. fr., vol. 20508, f. 235). d'abaisser la herse devant les magistrats, mais non devant leurs soldats. Un des commissaires, le s. de Masencal, avocat du roi, fils du premier président de la cour de Toulouse, proposa à Terride de forcer les portes. L'escalade était impossible et l'armée n'avait point d'artillerie. Masencal, dans un accès de colere, cris aux essiégés que, « si le soieil entroit dans leur « ville, il y entreroit aussi. » Ces rodomontades n'eurent pas de suite. Le lendemain, les commissaires décampérent et les consuls expédièrent un messager à Burie.

Les hésitations du roi de Navarre, les craintes de la reine, l'aversion peu déguisée de Burie pour le parlement de Toulouse suspendirent les mesures violentes que cette cour demandait au roi! Le 41 avril 4564, le roi envoya enfin à Montauban une lettre de reproches vagues<sup>2</sup>, comme il en écrivait à toutes les villes séditieuses, sans chercher les moyens de faire exécuter ses menaces. Un des lieutenants de Burie, Jehan de Genouillac de Vaillac, gouverneur du château Trompette, fut chargé de porter la lettre<sup>3</sup> et arriva à Montauban le 26 avril. Il fut assailli de plaintes contre le parlement et de protestations de fidélité. Le procureur générai avait accusé la ville de refuser le parlement des tailles, de battre monnaie en son propre

Voyez notamment la lettre du 16 mars 1580 (1561) (Orig.,
 Ve de Colbert, vol. 27, f. 317).

Cette lattre est imprimée dans les notas de l'Hist. de Hontauban, per Labret, t. II, p. 12.

<sup>3.</sup> Vaillag portait en outre une lettre de Burie aux gens de Montauban, du 20 avril 1561, qui a été publiée dans les Archives de la Gironde, t. X., p. 53. — Le même jour, Barie avait écret au roi de Navarre et à la reine (1972., p. 53 et 55).

nom¹, d'avoir brisé les panonceaux du roi, de s'être muse en république. La ville prouva l'inanité de ce réquisitoire, et Vaillac; après avoir officiellement autorisé les prêches, s'en retourna à Bordeaux comblé de dons et convaincu qu'il avant rendu la paix à la ville². Se conduite fut approuvée par la reine mère², toujours satisfaite quand un des officiers du roi, même au prix d'un mensonge, écartait de ses yeux l'ombre d'un danger.

Le parlement ne montra pas tant de mansuétude. A la fin d'avril, il envoya deux présidents au roi. Le 1º mai, il écrivit au connétable, qui travaillait alors à reconquérir sa faveur!. « Lasse du rôle de Cassandre, » la cour, le 7 mai, cita la ville de Montauban à sa barre, et, le 24, rendit contre les réformés de Montauban un arrêt par défaut. Le 3 juin, elle demanda au roi de le faire exécuter par le gouverneur de la province<sup>5</sup>. Cet arrêt maladroit et inutile produisit les effets d'un acte de provocation. Le 5 juin, les processions de la Fête-Dieu furent arrêtées aux portes de la ville et dispersées à coups de bâton. Le 13 juillet, pendant un baptême, une troupe pénétra par surprise dans l'église Saint-Jacques et fit monter en chaire le ministre Cres-



Cotte question a été l'objet d'une savante dissertation de M Devals, laquelle est analysée par M. l'abbé Daux (Hust. de l'égitée de Mouseuben, 2. II, p. 34).

<sup>2.</sup> Vaillag rentra à Bordeaux vers le 1<sup>-</sup> juin 1561 (Lettre de Burle au roi de Navarre, du 4 juin, Arch. Aist. de la Géronde, t. X., p. 59).

<sup>3.</sup> Lettre du rot à Bune, du (21) mei 4561 (Minute orig., f. fr., vol. 3189)

<sup>4.</sup> Orig., f. fr., vol. 20508, f. 197.

Lettre du parlement à la reine, du 3 juin 1561 (Orig., f. fr., vol. 3186, f. 182).

cent¹. Les prêches prirent une véhémence inaccontumée. Le 15 août, l'église Saint-Louis, où les réformés avaient cependant installé leur culte, fut dévastée et les emblèmes catholiques, jusqu'alors épargnés, furent brisés au milieu de la nef. Le 20, l'église Saint-Jacques et, les jours suivants, les chapelles des Augustins, des Cordeliers, de Saint-Antoine, de Saint-Michel, de Saint-Roch, de Saint-Barthélemy, de Notre-Dame-de-Vaguet eurent le même sort², malgré les protestations des immistres inquiets pour leur propre responsabilité.

Le 26 août, l'édit de juillet 1561 fut publié à Montauban. Cet acte accordait aux séditieux une amnistie générale pour le passé, mais défendait pour l'avenir les assemblées publiques même sans armes<sup>2</sup>. Le commun des réformés, qui attendait une tolérance absolue, se souleva. Le soir même, l'église des Jacobins et la chapelle des Carmes furent prises d'assaut, malgre la défense des moines, et mises à sac. Le lendemain, l'église collégiale de Saint-Étienne, le monastère des Cordeliers, les couvents de filles et enfin la cathédrale<sup>4</sup>, menacés de pillage, ouvrirent leurs portes. La



<sup>1</sup> De Bêze (t. I., p. 455) donne la date de ce fait, dont les détails sont épécifiés dans un mémoire de l'évêque de Montauban (Orig., sans date, f. fr., vol. 20508, f. 236).

<sup>2</sup> Lettre du s. de Parasol au procureur général du parlement de Toulouse, en date du 100 ceptembre 1581 (Ong., f. fr., vol. 15875, f. 198). Voyes aussi de Bèse, que, dans cette partie de son l'isteire, est très exact (Elet. secusa, 1881, t. I. p. 456).

<sup>3.</sup> Le texte de l'édit de juliet est publié dans leamhert (étécher) des anciennes lois, t. XIV, p. 109)

<sup>4</sup> L'Histoire du Languedoc (t. V. p. 212), ordinairement si exacte, dit que la cathédrale no fut prise que le 20 décembre 1561, d'après le récit de Lebret (Hist. de Montauben, t. II, p. 16, édit. de 1841). Nous avons préféré le récit de de Bèze (Hist. ecciet., t. I, p. 458),

Parmi les religieuses, les Clarisses se distinguerent par leur héroïsme. Sur leur refus d'apostasier, elles furent condamnées à être exposées demi-nues sur un trêteau à la risée du peuple et trainées de force parmi les pionniers employés aux fortifications. Les autres religieuses embrassèrent en corps la Réforme le 17 novembre. Ces dernières eurent des imitatrices. Quelques jours après leur apostasie, arriva de Toulouse une troupe de nonnes en fuite, jeunes et vieilles, qui, aux applaudissements de la populace, déposèrent publiquement leur chaperon à la porte du temple.

La ville de Montauban subissait la tyrannie d'un conseil composé de Jean Paulet, lieutenant du sénéchal, de certains consuls, du ministre Martin Tachard et de l'avocat Portus, que l'on voyait chaque jour, avec « sa robe et son bonnet carré, la rondache d'anc « main et l'épée de l'autre, » au premier rang des pillards d'église. Le conseil exerçait tous les pouvoirs, lançait des ordonnances, rendait des arrêts, condamnait au cachot les réfractaires. Le couvent des Cordeliers avait été transformé en prison. Quelques ecclésiustiques, arrachés de leurs logis, y moururent de mauvais traitements ou furent égorgés dans les basses fosses. Des estaffiers arrêtaient les passants « bénévoles » pour les conduire au prêche et assommaient à coups de nerf de bœuf les récalcitrants!.

qui e accorde mieux, pour le récit des troubles de Montauban, avec les documents originaux.

<sup>1.</sup> Daux, Best de l'église de Montouban, t. II, p. 26, d'après les archives locales.

Le conseil ordonna des recherches dans les maisons particulières. Les crucifix, les madones, les livres d'heures, tous les emblèmes catholiques qui faisaient la joie des familles furent brisés et jetés à la voirie. Ces exploits furent couronnés par une ordonnance qui proscrivait le culte catholique et défendant expressément à tout prêtre de dire la messe sous peine du bucher 1. Le 21 octobre, le conseil dressa officiellement la liste des habitants qui déstraient rester fidèles à l'ancienne religion. Il en trouva encore un si grand nombre, maigré les menaces des affidés du parti, qu'il fut impossible de les emprisonner. Ils furent chassés de la ville, leurs maisons pillées par les étrangers de petite condition » que l'avocat Portus. trainait à sa suite et leurs biens saisis au profit des meneurs. Montauban prit alors le titre de Ville protestante, qui lui a été confirmé par un historien récent\*. La cathédrale du diocèse, située à l'entrée du faubourg du Moustier, avait déjà été visitée et probablement dévastée par les séditieux, mais elle subsistait encore. Le 20 décembre 4561, ils se présentèrent en nombre, forcèrent les retranchements que les gardiens du chapitre avaient élevés autour des mars et nurent le feu à l'édifice. La tour qui servait de clocher resta debout encore deux ans et fut abattue pendant le troisième siège de 456%. En 4564, la reine Catherine, passant à Montauban, fit enlever de dessous les

Lettre du parlement de Toulouse au ros, du 4 septembre 1561.
 Ong., f. fr., vol. 45875, f. 214).

<sup>2.</sup> M. Mary Lafon a écrit l'histoire de Montauban et a donné à son hvre le tutre de . Bisteire d'une ville protestante, in-8°, 1862.

<sup>3.</sup> Daux, Hist, de l'égliss de Montauban, 1. II, p. 27.

ruines trois colonnes de marbre jaspé qui n'avaient pas été atteintes et les fit transporter au Louvre. Depuis, elles ont figuré au musée des Monuments français fondé par Alexandre Lenoir aux Petits-Augustins. Enfin, elles ont été rapportées au Louvre et utilisées dans la décoration intérieure du musée des Antiques<sup>1</sup>.

Ces violences avaient fait sortir Burie de sa quiétude. Il était ajors à Agen avec des forces et se préparait à venir à Montauban. Les modérés tremblaient déjà à la grainte de la punition que la ville avait méritée, quand on apprit qu'il était reparti pour Bordeaux sur les instances de Guichard de Scorbine, ayadie de Montauban, après avoir envoyé au sénéchal du Quercy une de cesordonzances sans sanction dont il était prodigue?. Le parlement de Toulouse était plus ferme, mais il n'avast pas de gens d'armes. Il continuait à « aboyer » contre les rebelles de Montauban sans érnouvoir la reine mère<sup>3</sup>. Il travaillatt cependant à obtenir des pouvoirs et faillit réussir, tant était grande l'influence des corps judiciaires au xyr\* siècle; mais son arrêt du 24 mai\* fut annulé, le 17 août, par une décision du conseil privé. Devant ce désaveu solennel, la cour de Toulouse n'avait plus qu'à se taire et à concentrer ses efforts sur les

<sup>1.</sup> Chaudrug de Cranannes, Notice sur la acthédraie de Montanlan, citée per M. l'abbé Daux.

<sup>2.</sup> Cotto ordenzance, dont le texte n'est pas pareenu jusqu'à nous, fut crise à Montauban le 19 octobre 1561 et est analysée par de Bèze (d'ist. socide, 1881, L. I. p. 459).

<sup>3.</sup> Voyes notamment in lettre du 13 juntet 1561 (Orig., f. fr., vol 15875, f. 47) et soutes ceiles qui nont citées dans l'Bist. du Languedoc, t. V, p. 202 et suiv.

<sup>4.</sup> Voyez ci-dessus, p. 406.

villes du Languedoc, où ses appels véhéments trouvaient des heutenants de roi plus dociles.

La ville de Montauban avait réussi à évangéliser la sépéchaussée. Théodore de Bèze énumere avec fierté les églises fondées en Quercy, dans le cours de 4561, par les diacres, catéchistes et ministres de Montauban 1. Il raconte avec moins d'orgueil ou passe sous silence les désordres commis par ces nouveaux missionnaires. Au mois de juin, un parti de Montalbanais, fort de 600 hommes, se mit en campagne, força tous les villages sans défense et échoua sous les murs de Saint-Antonin<sup>9</sup>. A Négrepelisse, les préches étaient devenus publics depuis le commencement de l'année. En vengeance d'une information dressée par le parlement le 3 mar, la principale église fut prise et dévastée le 10 août . A Albias, l'église catholique fut pillée A Bressoles, près Montech, les réformés envahirent l'église pendant la messe. Ils forcèrent le curé, revêtu de ses habits sacerdotaux, à monter sur un âne, la queue de l'animal à la main, et le conduisirent en cet équipage à Montauban. Théodore de Bèze, pour excuser cette réminiscence de Rabelais, raconte que le curé se prêta à la comédie et que, aussitôt après son arrivée, il jeta hu-même ses ornements au feu et courut au prêche . Quelquefois les

<sup>1.</sup> Hist. sociés., 1881, t. I, p. 461.

<sup>2.</sup> Lettre du parlement de Toulouse à la reine, du 12 juillet 1561 (Orig., f. fr., vol. 15875, f. 47). — Hut. du Languedec, t. V, p. 200.

<sup>3.</sup> Dovals, Hitt. de Négrepetiase, p. 22.

Le Journal de Fauris a requeilli cette anecdote (édit. Prade),
 Poyes l'Hist. ecciss., t. I. p. 452. — Bosquet, annaliste anen passionné que de Beze, zuns dans un sens différent, racoute

catholiques se mettaient en défense. On a vu que ceux de Saint-Antonin avaient dégoûté les réformés montalbanais de la propagande armée. Quelquefois ils se faisaient agresseurs. A Moissac, forts de l'appui du cardinal de Guise, leur abbé, ils expulsèrent les religionnaires et refusèrent, malgré les décisions de Burie et de La Boétie, de rouvrir les portes de la ville aux préches les plus inoffensifs. A Beaumont-de-Lomagne<sup>1</sup>, les églises furent ruinées de fond en comble, au milieu de l'année 1561\*. Les deux partis étaient à peu près d'égale force. Après beaucoup de querelles, le 44 décembre 1561, ils voulurent en venir aux mains, de propos délibéré, comme des combattants en champclos, et furent arrêtés, au moment de tirer les armes, par deux officiers de finance. Jehan et Bérenger de Portal, appelés à Beaumont pour la session des étais provinciaux. Le 3 février 4563, les catholiques prirent l'offensive et assaillirent une assemblée secrète tenue par un ministre de passage. Mais ils furent reçus, dit de Bèze, e si à bon escient » qu'ils battirent en retraite « sans rien attenter davantage, » après avoir perdu deux des leurs.

Ces violences n'eurent pas la gravité du massacre



que le curé fut égorgé avec ées ruffinements de cranuté (Recreit de piècus hist. reintieux aux guerrer de religion à Toulouse, 1861, p. 19).

<sup>(</sup> Beaumont-de-Lomegne n'appartenait pas à la séaschaussée du Querry, mess nous en partons ici parce que cette ville appartenait au diocèse de Montauban.

<sup>2.</sup> Lettre du parlement de Toulouse à la reune, du 13 juillet 1561 (Ong., f. fr., vol. 15875, f. 47).

<sup>3.</sup> Lettra de Portal, du 20 décembre 4561 (Arch hist de la Gironde, s. XVII, p. 265). - Hist. soude , t. I, p. 436.

de Cahors, une des causes immédiates de la prise d'armes de 1562 en Guyenne. Mais elles prouvent que les provocations étaient réciproques et que la disposition des esprits rendait la guerre civile inévitable.

La ville de Cabors avait donné peu d'adeptes à la Réforme, mais, depuis le 15 octobre 1561, elle avait eu des prêches et elle ne tarda pas à en subir les suites. Le 15 novembre, une bande « d'abat-« teurs d'images, det de Bèze, fat chastiée par les momes dudit heu, qui en tuerent un¹. » Cet acte de défense légitime fut dénaturé et présenté comme une prise d'armes, une première atteinte à la paix, un fait de guerre digne de représailles. Le lendemain dimanche, à huit heures du matin, les réformés, conduits par un ministre, envahirent une des principales maisons de la ville, malgré la résistance du propriétaires, et chassèrent les habitants. La maison était attenante à l'église paroissiale, que visaient les séditieux. Aussitôt installés, ils brisent à coups de pierre les vitraux et se préparent à l'assaut. C'était l'heure de la grand'messe et l'église était pleine. Les paroissiens sorient en foule, s'arment, appellent d'autres catholiques, se réunissent en grand nombre et forcent la maison où les réformés se sont retranchés. Les consuls, evertis du désordre, arrivent sur le champ de bataille, mais ils ne peuvent arrêter les assaillants. Ils courent même le danger de la vie à la défense des vaincus. Vingt-huit religionnaires sont massacrés; les



<sup>1</sup> Hut ecclis., 1881, t. I, p. 459. — Le Bret. — Hist. du Languedoc.

De Bése le nouvere le s. de Cabrères (Hist. socide., 1881, t. I,
 p. 463) et Cathala Coture le s. Doriole (Hist. du Quercy, t. I, p. 402).

autres prennent la fuite sans être poursuivis<sup>1</sup>. Tel est le récit des consuls à la reine. D'après de Beze, les premiers agresseurs furent les catholiques, et le nombre des victimes fut de cinquante. Au milieu du combat, quelques réformés se retirèrent dans un escalier de pierre et ne purent être forcés. Pendant la nuit, ils s'échappèrent par les toits des maisons voisines, et l'un d'eux, le s. de la Faverge, ministre, apporta le lendemain à Montauban le récit des massacres de Cahors<sup>2</sup>.

## VI. PÉRIGORD.

La sénéchaussée de Périgord, assise sur la Dordogne et l'Isle, contensit 607 paroisses, parmi lesquelles se trouvaient 32 villes closes ou châteaux et trois villes importantes, Périgueux, Sarlat et Bergerac<sup>3</sup>. Elle rapportant au roi 26,601 livres 12 sols 11 deniers pour la taille ordinaire, 3,990 livres 5 sols 8 deniers pour la creue, 7,245 livres 9 sols 2 deniers on compensation de la solde de la gendarmerie<sup>4</sup>. Le Périgord était administré depuis 1553 par le sénéchal Jacques André, s. du Repaire Martel, et ressortissant au parlement de Bordeaux.

Les réformés tyrannisment le Périgord aussi bien que l'Agenais\*. A l'avènement de Charles IX, ils comp-

- Lettre des consuls de Cahors à la reine, du 13 décembre 1561 (Orig., I. fr., vol. 15877, E. 452).
  - 2. Hist. societ., 4881, t. I, p. 446, 459, 462 at surv.
  - 3. Pièce de temps, coll. Dopoy, vol. 249, £ 242.
- 4. État de la tande de Guyenne, daté du 25 juin 1550 (Orig., f. fr., vol. 3197, £ 84).
- 5. Voyez les détails que nous avons donnés sur la Réforme en Péngord pendant le règne de François II dans Anteine de Beurbon et Jeanne d'Albret, t. II, p. 281 et surv.



tajent dans leurs rangs la plupart des gentalshommes. Le premier de tous, Armand de Gontaut, baron de Biron, quoique fort dévoué au roi et courtisan des Guses, professait la Réforme par intermittence, mais il ne se plasait qu'aux rôles modérés. En 1561, il conscille à la reme de tolérer le gouveau culte jusqu'à la décision du concile<sup>1</sup> ; pendant la durée de la guerre civile, on le retrouve toujours au premier rang des pacificateurs?. Au-dessous de lui, un vieux seigneur périgourdin, Denis Daytz, s. de Mesmy et de Lashe, fanatique exalté, encourageait et couvrait de son nom les bandes qui saccageaient les églises catholiques. A la fin de 1560, le roi avait envoyé le maréchal de Thermes à Limoges et à Périgueux<sup>3</sup>. La mort de François II arrêta le maréchal en route, et Mesmy reprit le cours de ses exploits.

A Périgueux, la Réforme était pratiquée sans bruit. Le 28 janvier 1561, les consuls firent crier la défense d'inquiéter les calvinistes, à la condition qu'ils reviendraient au catholicisme. Le 15 février, autre déclaration du roi contre les disputes religieuses. Le 14 avril, arrêt du parlement de Bordeaux qui ordonne la recherche des armes<sup>4</sup>. Ces mesures, quoique dépourvues de sanction pénale, semblaient un commen-



<sup>1</sup> Lettre de Buron, du 3 mm 1561 (Arch. hist. de la Gironde, t. XIV, p. 3).

Voyes un gros recueil de un correspondance publié dans les Archius historiques de la Gironde, t. XIV.

<sup>3.</sup> Lettre du roi au maréchal de Thermes, du 47 novembre 1560 (F. fr., N. A., vol. 1234, f. 290, copies de M. Bertrand, l'original est conservé à la bibliothèque de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg).

Regnetres consult de la ville de Perigueux (Bibl. mat., coll. du Périgord, vol. 50).

cement de persécution. Mesmy prétait son logis aux ministres et les faisait prêcher en toute sûreté. Il possédait aux portes de la ville, à la Feuillade, une maison seigneuriale, où se réunissaient régulièrement les fidèles du nouveau cuite, quelquefois au nombre de plus de 500, la plupart armés. Le senéchal prosenvit ces assemblées. Elles cessèrent pendant quelques jours: le ministre. Senon Brossier. disparut, mais il revint bientôt. Les habitants de Périgueux, « s'estans abrevés de sa doctrine, » fêtèrent son retour avec éclat, et, à l'instigution de Mesmy, les préches recommencèrent alternativement à la Feuillade et dans la maison de ce seigneur à Périgueux. Le 25 mai, la valle de Marcuil fut palée par une bande. Le 31, Périgueux eut une alerte. Le sénéchal fut informé au lever du jour qu'une troupe de cent cavaliers, armés d'arquebases et de pistoles, était en embuscade auprès de la ville. Surpris par un passant, les soldats avaient demandé le s. de Mesmy. Ausaitôt les consuls firent fermer les portes, postèrent des gardes et se tinrent sous les armes. Après avoir attendu quelques heures, les cavaliers s'éloignérent!,

Leurs progrès journaliers rendaient les calvinistes plus exigeants. Le 47 juin 4564, le roi de Navarre, alors chef du parti, se plaigent sux officiers de Périgueux des obstacles apportés à « la diffusion de « l'Évangile. » Cette lettre mit les outholiques en mouvement. Les chanoines armèrent l'église cathédrale de Saint-Front, le logis de l'évêque et firent

<sup>1.</sup> Rapport du sénéchal de Périgord au roi, du 31 mai 1561 (Ong., coli. Dupuy, vol. 588, f. 77).

emprisonner le ministre. Peu après, au mois de juillet, Jeanne d'Albret passa à Périgueux en allant à la cour, et les consuls curent la naïveté de lui présenter des doléances « contre les nouveaux chrétiens. » La princesse recut aigrement la dénonciation. Elle fit rendre la liberté à Simon Brossier et le remit en garde aux consuls, « les asseurant que, si on luy faisoit mal quelconque, ils en respondroient. > Une si haute protection accrut l'audace des novateurs. Les bandes sillonnaient la campagne, pillaient les villages voisins et menacaient la ville. Burie ordonna la levée de quelques compagnies. Les consuls gardèrent les portes, mais ils n'osèrent interdire les prêches! Leur vigilance pouvait garantir la ville de toute surprise. mais n'empéchait pas la Réforme de progresser. « Mar- chands, avocats, procureurs et autres » s'enrôlaient. sous le commandement de Mesmy. Les plus aisés faisaient « provision d'armes. » Au mois d'août, ils avaient 200 corselets et nombre d'arquebases et de pistolets. Ils déguisaient leurs assemblées sous le nom de « prières » et menaçaient, si on essayait de les désarmer, de procéder « à autre chose que de prière\*. »

A la fin de l'année 4564, ils formaient une armée. Les consuls, conscients de leur impuissance et épouvantés des désordres qui se préparaient à l'ombre de leur autorité nominale, envoyèrent un des leurs, M' Philippe, au parlement de Bordeaux, pour deman-



Registres consulaires de Périgueux (Copie de Lespine; coll. du Périgord, à la Bibl. nat., vol. 50). — Voyos aussi de Bèse, s. I, p. 429.

<sup>2.</sup> Lettre du parlement de Bordeaux au roi, de 23 noût 1561 (Orig., f. fr., vol. 15875, f. 164).

der des instructions et surtout des moyens de défense<sup>1</sup>. Ainsi se termina l'année 4561.

Les autres villes du Périgord, moins protégées par le sénéchal, étaient plus troublées. Dès le 23 janvier 1560 (1561), le parlement de Bordeaux signale à la reine Bergerac, Eymet et Mussidan comme le théâtre « d'exécrables excès!. » A Bergerac, les Jacobins, les Cordeliers et les Carmes avalent adopté la Réforme. Plusieurs se marierent, et ceux qui refuserent d'apostasier furent égorgés. Vers la fin du mois de mai, pendant la nuit, une troupe de quatre ou cing cents hommes. « armés à blanc. » envahit les églises de la ville, « abattit les autheiz, rompit les ymaiges, briza les croix, brusla les livres misselz, ensemble les chapes et ornemens, » Le lendemain, la même bande d'aventuriers, « suyvant comme chef quelcun qui marchoit devant toute la bande, monté sur ung petit cheval » (peut-être Mesmy, que le rapport n'ose pas désigner clairement), parcourut les environs et saccagea toutes les églises<sup>4</sup>. Trois mois après, le président de Roffignac, du parlement de Bordeaux, informe le cardinal de Lorraine que ces crimes sont encore impunis.

A Eymet, la Reforme avait debuté par dévaster



Lettre des consuls de Périgueux au parlement de Bordeaux, du 20 décembre 1561 (Copie auth., f. fr., vol. 15875, f. 407)

<sup>2.</sup> Arch. hist. de la Gironde, t. XIII, p. 148.

<sup>3,</sup> Rennes, flut du protestantisme à Bergeras, 1868 p. 11.

<sup>4.</sup> Rapport du sénéchal du Périgord au roi, du 31 mai 1562 (Ong., coll. Dupuy, vol. 588, f. 77).

<sup>5.</sup> Lettre de Roffiguace, du 45 juillet (L584) (Autogr., f. fr., vol. 20472)

l'abbaye de la ville. Le 6 mai 1561, l'abbé était à Bordeaux et « poursuivoit vertueusement » les auteurs du pillage de son église!. A Mussiden, « presches, « prières, batèmes, cènes, mariages, enterremens et « assemblées » se faisaient publiquement à la mode de Genève. A Monravel, petit village près de Saint-Front-la-Rivière, il y eut des désordres qui motivèrent une instruction judiciaire.

A Sarlat, le jour de la Pentecôte (25 mai 1561), les réformés se présenterent en corps devant l'évêque du diocèse, François de Senneterre, et devant le s. de Losse, capitaine envoyé par Burie, et déclarèrent que, le roi avant autorisé les prêches, ils prétendaient ionir de cette tolérance. En vain l'évêque et de Losse présentèrent des objections. Les requérants se retirerent en aignifiant qu'ils useraient de leur droit à leurs risques et perils 4. Cependant, la ville était encore tranquille. Les troubles ne commencèrent qu'au mois de juillet. Les habitants, divises en deux partis presque égaux, prirent les armes et, vers le 12 juillet, ils s'assemblérent régulièrement au son du tocsin et se I vrèrent bataille. Plusieurs combattants furent tués. Après une lutte acharnée, les catholiques furent mis en déroute. Les vainqueurs s'emparérent des portes, placèrent au



Lettre du s. de Lestang à Antoine de Noarles, du 6 mai 1561 10ng., f. fr., vol. 6911, f. 358).

<sup>2</sup> Rapport du sénéchal de Périgord au roi, du 31 mai 1561 (Orig., coll. Dupuy, wol. 588, f. 77).

S Mémoire au roi, same date (1561) (F. fr., vol. 15881, f. 309).

— Lettre du greffler Poutac (Arch. hist. de la Gironde, t. XIII, p. 152).

<sup>4</sup> Rapport du sécéchal de Périgord au roi, du 31 mai 1561 (Orig., col., Dupuy, vol. 588, f. 77)

centre de la ville « un corps de garde azmé d'armes « prohibées » et établirent une sorte de gouvernement. Les prêtres et les églises furent leurs premières victimes. Bientôt « les bons et les notables » furent ranconnés et traités si durement qu'ils désertèrent la ville. Le sénéchal du Périgord, l'auteur de ce réciti, informa le parlement de Bordeaux, qui en référa au roi?. La reine ne donne aucune suste aux avia de la cour. Seriat demeura sans opposition an pouvoir des rebelles. Le 6 août, pour consacrer leur victoire, ils se réunirent en armes sur une des places de la ville et passèrent leurs forces en revues. A Casseneuil, près de Sarlat, à la fin de juillet , les réformés, au nombre de 50 à 60, « armés d'arcabuses et « autres offensibles, » introduisirent de gré ou de force deux autres troupes venues du dehors et firent prècher un ministre. Pendant tout le jour, les trois bandes passèrent et repassèrent sous les murs de l'église, terrifiant les catholiques paisibles, « faisans plusieurs excès et scandalles, tirans plusieurs coups d'arca-buse contre les vitres du clochier<sup>5</sup>. »



<sup>1</sup> Lettre du 22 juillet 1561 (Copie auth. et certifée par le greffier Pontac; f. fr., vol. 15875, f. 76). Le sénéchal donne la date de ce combat. « Puis dix jours en çà, il fust meu entre les habi-« tante de Barlat... »

<sup>2.</sup> Arch. hit de la Girondo, t. XIII, p. 161.

<sup>3.</sup> Arch hist de la Gironde, t. XIII, p 162

 <sup>\*</sup> Le jour de sainet Jacques, \* cit le parlement dans la lettre que nous citous plus lois.

<sup>5.</sup> Lettre originale du perlement de Bordeaux au rol, du 23 noût 1561 (F. fr., vel. 15875, f. 164).

## VII. SAINTONGE, ANGOUNOIS, POLTOU.

La Saintonge, l'Angoumois, le Pottou n'appartenaient que depuis quelques années au gouvernement du roi de Navarre<sup>1</sup>, mais la maison d'Albret y exerçait une telle influence, que l'histoire de Jeanne d'Albret resterait incomplète si nous laissions ces provinces en debors de nos recherches. D'ailleurs les guerres civiles entamées en Guyenne ont toujours eu leur contre-coup en Saintonge, en Angoumois et même en Poitou. Les mêmes capitaines, les mêmes compagnies se retrouvent au nord et au sud de la Gironde. Nous les suivrons donc sur les divers champs de bataille, sauf à donner moms de développement à des tableaux qui nous éloigneraient trop de notre personnage principal.

La Saintonge et les îles de Marennes, habitées par un peuple de pêcheurs, dur et sauvage, avaient reçu de bonne heure les semences de la Réforme. Burie y fut envoyé par les Guises dès le commencement du règne de François II. Il mit les ministres en fuite, fit publier des édits à son de trompe et crut avoir dispersé les églises par « ses bons admonestemens. » Le roi lui écrivit le 7 septembre 1559 : « Vous savez si bien, si « saigement, si vertueusement procéder que j'espère « (que) cest acte sera de grand exemple pour tous les « autres<sup>2</sup>. » Burie était à peine parti que le ministre



<sup>1.</sup> Voyez ci-desens, p. 3.

<sup>2.</sup> Lettre du roi à Burie, du 7 sept. 1559 (F. fr., nouv. acquis., vol. 1234, f. 23). — Les onginaux de cette lettre et de cettes qui portent la même cote sont conservés à la bibliothèque de l'Ermitage à Baint-Pétersbourg.

La Fontaine sortit de sa cachette et réunit ses fidèles à Marennes. François II envoya à Burie, le 7 juillet 4560, l'ordre de détruire la nouvelle église, de prendre les ministres et de châtier « tels Gallous qui, au lieu de prescher l'évangile, ne font qu'exciter à toute sedi- ton et soubslevation!. » Burie était alors occupé du roi de Navarre, dont les moindres mouvements terrifiaient les favoris du roi. Qu'importaient, pensart-il, les sermons de quelques hérétiques auprès de la ravalité des Bourbons et des Guises? Ceux-ciétaient plus clairvoyants. Ils redoutaient qu'Antome de Bourbon levât une armée parmi les factienx que Burie couvrait de son indulgence. Inquiets de sa faiblesse, le 17 novembre 1560, ils expédièrent le maréchal Paule de Thermes avec mission. de frapper 4 telles manières de gens que ce soit un c exemple à l'advenir. > De Thermes devait concentrer ses rigueurs sur les provinces où le roi de Navarre comptait le plus de partisans. François II lui laissait toute latitude sur le plan de campagne<sup>†</sup>; mais la Saintonge, les îles et Marennes étaient réservées à Burie. « Il fault, » lui écrivait le duc de Guise, « que vous teniez la bride si roidde et que les faciez si bien. chastier que les bons qui y sont soyent asseurés et délivrés de telles canailles. » Le parlement de Bordeaux designa une commission de justice qui devait

Lettre du roi à Barie, du 7 juillet 1560 (F. fr., neuv. acquie., vol. 1234, f. 197)

<sup>2.</sup> Lettre du roi è Bune, du 17 novembre 1960 (P. fr., nouv. acquis., vol. 1234, f. 300)

S. Lettre du duc de Guise à Bune, du 17 novembre 1560 (F. fr., nouv. nequis., vol. 1234, f. 202).

parcourir la sénéchaussée et procéder contre « tous « mal sentans de la foy catholique . » Burie aurait voulu décliner cette charge. Il savait que les pécheurs des îles, tenaces comme des hommes habitués à jouer leur vie contre les flots, « se délibéroient, plutôt que « de laisser leurs cérémonies de Genève, brusler leurs « maisons et abandonner le pays ». »

La lettre de Burie n'était pas encore arrivée à son adresse que François II avait rendu le dernier soupir. Le vaincu, l'accusé de la veille, le roi de Navarre, était monté au pouvoir avec son parti. Le maréchal de Thermes s'était arrêté à Poitiers, heureusement pour lui, avant de se mettre en campagne. Les courtisans, les lieutenants de roi, les capitaines se demandaient avec anxiété si les « canailles » du règne passé n'allaient pas devenir les notables du nouveau regne. Burie suspendit son départ pour la Saintonge, sous prétexte de maladie, et attendit de nouveaux ordres.

Les ministres reprirent sans opposition le cours de leurs préches, et, dès l'avènement de Charles IX, pendant l'année 1561. l'histoire de la sénéchaussée n'est que le récit des dévastations des églises catholiques. A Saint-Just près Marennes, les deux cultes étaient successivement exercés dans la même église. Le 6 avril, jour de Pâques, pendant la messe, les réformés se mirent à sonner les cloches pour appeler



<sup>1.</sup> Arch. hut de la Gironde, L. KIII, p. 141.

<sup>2.</sup> Arch. hist. de la Gironde, t. XIII, p. 142. Lettre de Burie au duc de Guise, du 4 décembre 1560.

<sup>3.</sup> L'hémistion de de Thermes et de Buris est ruillée par le duc d'Albuquerque dans une tettre à Philippe II, datée du 15 décembre 1560 (Arch. de la secrét. d'État d'Espagne à Simanças, n° 358, Nav.).

leurs coreligionnaires. Les catholiques essayèrent de les arrêter. Un combat s'engages au pied du sanctuaire, et un s. Jehan Arguesson, « l'un des plus « apparents, » fut assommé à « grands coups de chan- « delier et d'ung bénistier de pierre. » Il en mourat le lendemain!. Le 8 juin, Guy Chabot de Jarnac, le nouvesa gouverneur de la province, écrit à la reine que les habitants de certaines villes se querellent « jusques « à s'entretuer, où les officiers du roy ne peuvent ou « ne veulent mettre ordre.».

En Angoumois, les disputes étaient les mêmes. Les officiers municipaux, tiraillés par des édits contradictoires, demandèrent des instructions au roi, qui leur répondit, le 7 mai, de suivre « les dernières ordone nances, a sans expliquer les tergiversations de sa politique\*. A Angoulème, la rivalité des partisans des deux religions se doublait de la rivalité de deux capitaines. L'un Louis Prévôt de Sansac, gouverneur de la province, représentait le roi et l'ancien culte; l'autre, François d'Escars, favori du roi de Navarre, était chargé de temr les états d'Angoumois, Chacun d'eux réclamait la préséance. Avant l'ouverture de l'assemblée, la querelle passionnait les députés. Le jour de la première séance, les deux seigneurs soutuirent leurs droits en termes amers. Dejà leurs partisans se mélaient à la dispute, quand ils déclarèrent l'un et l'autre qu'ils étaient résolus à quitter l'assemblée plutôt que d'abandonner leur rang.

<sup>1.</sup> Extrait d'informations communiqué au roi, sans date javril 1561) (Ong., coll. Dopuy, vol. 588, f. 400).

<sup>2.</sup> Bullstin de la Sec. archéol, de la Charente, 1866, p. 32.

<sup>3. /</sup>bid., 1866, p. 383.

Ils sortirent en effet de la saile et n'y rentrèrent que lorsque le roi de Navarre eut réglé la situation des deux rivaux 1.

Mêmes mouvements en Poitou dès le règne de François II. La ville de Poitiers, « la reme de l'ouest, » était difficilement retenue par Guy de Baillon, s. du Lude, le gouverneur de la sénéchaussée, à l'aide de sa compagnie. Aussi protesta-t-il vivement lorsqu'un ordre du roi lui commanda de remettre ses gens d'armes au maréchal de Thermes. Il écrivit au roi que le pays était en proie au désordre, que les officiers de justice ne faisaient pas leur devoir, que Poitiers était prêt à se soulever?. « A Niort, » du-il dans une autre lettre, « les séditieux ont arrêté un convoi funèbre pour enterrer le cadavre à la mode de Genève. Partout règne la violence et nulle part les « édits ne sont respectés . » Le tableau n'était que trop vrai, et les Guises, sentant qu'il était imprudent de désarmer un capitaine chargé de veiller sur une ville importante, où régnait encore l'influence du roi de Navarre, l'autorisèrent à garder sa compagnie<sup>4</sup>. Ils lui commandèrent de se montrer



<sup>1.</sup> Rapport de Sansac à la reine et au roi de Navarre, s. d. (après le 20 mare 1560 (1561). Orig., Ve de Colbert, vol. 27, f. 325). Ce rapport ne nous fait pas connaître la décision du prince. Il dit seulement qu'it decide « selon ce qu'il connoissoit estre raisonnable. » Il est probable que ces mots, signés de Sansac, significat que l'arrêt lui fut favorable.

<sup>2.</sup> Lettre du s. du Lude au roi (Orig., f. fr., vol. 15871, f. 92).

<sup>3.</sup> Lettre du s. du Lude se duc de Guise, du 11 novembre 1560 (Ong., V<sup>e</sup> de Colbert, vol. 27, £ 162).

Lettre du roi au maréchal de Thermes, du 16 novembre 1580
 fr. fr., nouv. acquis., vol. 1234, f. 288). — Les orignaux de

sévère pour les factieux et inexorable pour les ministres, malgré l'opposition des gens de justice<sup>1</sup>. Daillon du Lude était plus capable que Burie d'exécuter ces ordres, mais il fut refroidi, comme les autres heutenants de roi, par la nouvelle de la mort de François II. Peut-être même fut-il plus anxieux qu'un autre, parce qu'il avant pris parti pour le duc de Guise contre le roi de Navarre.

La sédition commence ouvertement à Poitiers avec l'année 1561. Fiers de l'appui du roi de Navarre, les réformés croient toucher au triomphe. Le 10 mars, s'ouvre l'assemblée synodale des églises de France. Après avoir arrêté divers points de doctrine ou de discipline, le synode interdit toute violence contre les catholiques et contre les prêtres, décision sage qui honore l'assemblée, mais qui devait être aussi rapidement méconnue que les ordonnances du roi? Moins d'un mois après, un augustin defroqué prêche chaque jour, devant une foule immense, « choses scandaleuses, « mêmement contre le sacrement de la messe. » Les officiers du roi n'osent pas l'interrompre?. Le s. du Lude était absent de Poitiers. Le roi lui commanda d'y revenir et d'user de « rigueur. »

cette lettre et de la eurvante sont conservés à la bibliothèque de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg.

- Lettre du roi au s. du Lude, du 17 povembre 1980 (F. fr., nouv. acquis., vo., 1234, f. 297).
- 2. Les actes de ce synode ont été publiée dans la Biographie protesiante, t. X., p. 43.
- 3. Lettre de François Aubert, officier du roi à Poitiers, au s. de Montpesat, du 7 avril 1961 (Autogr., soll. Dupuy, vol. 588, C. 71).
  - 4. Lettre du roi, du 29 juin 5561 (Arch. hist. du Potteu, t. XII,

Depuis la fin de mai, les réformés se réamissaient régulièrement trois fois par semaine. François Aubert, sénéchal et président du présidial de Poitiers, n'osait publier l'édit de juillet, de crainte de pousser à la guerre des gens qui n'attendaient qu'un prétexte pour prendre les armes<sup>1</sup>. Les calvinistes ne possédarent pas encore de temple. A la fin de septembre, ils s'emparent du couvent et de l'église des Jacobins et y établissent leurs préches. Le gouverneur aurait pu s'opposer à ces désordres, mais il était trop fin courtisan pour s'entremettre dans une guerelle religieuse. dont l'issue paraissait d'autant plus douteuse que le roi de Navarre et le duc de Guise la personnifiaient à la cour. Seul. François Aubert, capitaine sans ambition, étranger à toute intrigue et dévoué au roi, travaillait sincèrement à conserver la paix publique. Il informa le roi de Navarre du pillage des Jacobins et attendit des ordres qui n'arrivèrent pas ". Les consuls, les officiers du roi, trop faibles pour essayer de reprendre le couvent, entrerent en négociation avec les séditieux et les décidérent à l'évacuer volontairement. Mais, le 18, le ministre représenta aux officiers que ses fidèles c avoient le cerveau si bouillant qu'il ne pouvoit plus « les contenir au danger d'user de force, » et mit les consuls en demeure de lui livrer un temple. Poussés à



p. 98). — Lettre de la reine, de même data (Bull. de la Soc. hist. et archiot, de la Charente, 1866, p. 366).

<sup>1.</sup> Lettre d'Aubert à la reine, du 13 noût 1561 (Orig., f. fr., vol. 15875, f. 124. — En réposse à la lettre d'Aubert, la reine suspendit la publication de l'édit à Postiers (Lettres de Catherine de Médicie, t. I, p. 233).

<sup>2.</sup> Lettre de François Aubert au roi de Navarre, du 3 octobre 1561 [Orig., f. fr., vol. 15675, f. 317].

bout par cette sommation, les officiers lui répondirent qu'ils ne nouvaient accepter une requête ausai formellement contraire à l'édit. Le ministre riposta séchement que « l'évangile devoit estre presché au temple nonobe- tant led. édict. » Le lendemain était un dunanche. Les réformés, déguisés ou masqués, « la face couverte de « toile crèpe, » s'assemblèrent en grand nombre devant le couvent des Augustins et frappèrent aux portes, aux cris de : « Moines, ouvrez vos portes. » Puis, divisés en deux groupes, ils forcèrent, à l'aide de leviers et de gros marteaux, les uns la porte de devant, les autres la porte Chartier. Ils arrachèrent les clefs intérieures à un des moines, mirent les religieux en fuite et firent précher leur ministre. Le lendemain, les préches continuèrent : les factioux ac fortifièrent dans le couvent et y installèrent une garde de jour et de nuit. Que pouvaient faire les officiers du roi? Ils avaient peu de forces et le peu qu'ils avaient menaent de trahir. « Nous pourrions prendre pour nous aider, disent-ils, ceux qui nous trabiroient. » Ils saisirent avec empressement un moyen dilatoire qui les dispensait de tenter les aventures d'une répression à main armée. « Nous nous assemblames pour délibé- rer. » écrivent-ils à la reme, « et fut nostre conclu- non que devions advertir Vostre Majesté de tout ce que dessus, et que, pour le présent, ne devions user de forces ne exécution sur lesd. auteurs, craignant « une sédition. » Le ministre, plus enche à la paix qu'on ne pouvait l'espèrer, conseillait la prudence aux consuls, attendu que, parmi les sidèles, « il y en « a plusieurs de libertins. » Les consuls dressèrent une enquête qui n'eut aucune suite, et les protestants

gardèrent le couvent des Augustins jusqu'à la guerre. Catherine de Médicis s'alarma enfin des troubles de Pottiers. Le \$7 octobre 1561, elle commanda au maréchal de Brissac de conduire sa compagnie à Pottiers. Il ne semble pas que l'ordre ait été exécuté. Telle était la situation de Poitiers à la veille des grands événements de 1562 Il en était de même dans toutes les villes du gouvernement de Guyenne. Partout l'abdication des officiers du roi, leur inertie devant les résolutions les plus extravagantes des factieux étaient justifiées par la faiblesse du pouvoir central.

A Châtellerault, en mars 1561, les culvinistes deviennent si audacieux que la reine mère y envoie la compagnie du roi de Navarre. Le 16 avril, le roi leur interdit de se réunir; vaine défense! La ville était gouvernée par Melchior Desprez de Montpezat, capitaine vieilli sous le harnois, fort indifférent aux querelles religieuses. Il avait permis la lecture, à l'assemblée provinciale de 1560, de la requête d'un docteur huguenot qui élevait le nouveau parti au rang d'un quatrième état. Plus tard et au plus fort des troubles qui désolaient sa province, un peu avant l'édit de juillet, il écrivait, d'un ton dégagé, au s de Freane : « Achevés de mettre ordre à la reli-

<sup>1.</sup> Lettre des officiers de Poitiers (François Aubert, ténéchal; de a Haye, heutenant général, de Brillac, ficutenant criminel) à la reine mère, du 21 octobre 1561 (Orig., f. N., vol. 15675, f. 356).

<sup>2.</sup> F. fr., vol. 20451, f. 127 Cette lettre manque au recueil publié par M. le comte de La Fermère.

<sup>3.</sup> Lettre du roi aux officiere de la ville de Châtellerault (Minute, coll. Dupuy, vol. 588, f. 82).

<sup>4.</sup> Mémoires de Condé, t. II, p. 333.

<sup>5.</sup> Lettres de Catherine de Médicis, t. I, p. 151.

e gion..... Quant à moy je ne pers point mon repes e pour estre à table avec les autres..... Je says si à « l'aise que j'employe la plus part du temps à penser mes chiens et oiseaux 1, > Cependant son dévouement. au roi s'irritait des séditions qui mettaient l'autorité royale en souffrance. Appelé par les officiers de Châtellerault à la suite de quelques desordres, il quitta son château de Pressigny, la chasse et ses ouseaux, fit irruntion dans une grange où les religionnaires s'assemblaient d'ordinaire et brisa la chaire du ministre. Cet exploit le brouille avec eux. Las de l'insulter, ils formèrent le projet de l'assassiner?. Montpezat se tint sur ses gardes et sans doute juges prudent de sortir plus rarement de son donjon, car, malgré la recommandation de résider à Châtellerault, sa correspondance avec la cour devint plus rare.

Les autres villes de la sénéchaussée étaient en proie aux mêmes troubles. À Pousauges, l'église paroissiale avait été adaptée au service du nouveau culte. Le curé ne put obteair la facilité d'y dire la messe, même le jour de Pâques<sup>a</sup>. À Luçon, vers le milieu de l'année, l'évêque du diocèse, Jean-Baptiste Tiercelm, dénonçait une invasion de mmistres qui ne laissait pas aux prêtres orthodoxes la faculté de combattre l'hérésie par leurs prédications<sup>4</sup>. À Chuzé, près de Melle, un gen-

<sup>1.</sup> Lettre de Montpezat au s. de Frenne, du 24 juin 1561 (Autogr., f. fr., vol. 3189, f. 57).

<sup>2</sup> Lettre de Montpesat à la reine, du 19 avril 1561 (Orig., f. fr., vol. 3186, f. 78).

<sup>3.</sup> Lettre de Prançois Aubert, officier du roi à Poitiere, au si de Montpesat, du 7 avril 1561 (Autogr., cell Dupuy, vot. 588, f. 71).

<sup>4.</sup> Lettre de l'évêque de Luçon au rei, du 24 juin 1561 (Orig., f. fr., vol. 3186, f. 159).

tilnomme, nommé Desprez, qui se faisait appeler le curé de Chizé, préchait lui-même la religion nouvelle à ses paroissiens, malgré les défenses du roi et de l'évêque<sup>1</sup>.

## VIII. PROPRES DE JEANNE D'ALBRET : LIMOUSIN, ROUBRGEE ET FOIX.

Le Limousin, vicoraté qui appartenait en propre à la reine de Navarre, suivit, pendant le règne de François II, le même mouvement que les provinces voisines? Au mois de septembre 1560, le roi envoya François d'Escars à Limoges. D'Escars, ancien favori du roi de Navarre, désirait alors se rapprocher des Guises. Dans son empressement à leur donner des gages, il se montra très dur pour les huguenots et reçut en récompense les félicitations de ses nouveaux maîtres? L'année suivante, les protestants s'emparèrent de l'église Saint-Valery, mais ils furent condamnés par le roi de Navarre à la restituer aux catholiques? Le 31 mars, une procession fut assaillie par un sectaire dans une des rues de la ville. Toutefois Limoges, plus heureuse que les cités voi-



territoria.

<sup>1.</sup> Lettre du roi, du 29 juin 1561 (Arch. hist. du Pottou, t. K.H., p. 98). Ce curé, devenu ministre, fut tué à la prise de Mouzeuil, en bas Poitou, en 1579 (Ibid.)

<sup>2.</sup> Voyer Hist. de la Réforme dans la Marche et le Limousin, par A. Leroux, 10-80, 1888.

<sup>3.</sup> Lettre du roi au s. d'Escars, de 8 octobre 1580 (F. fr., nouv. seques, vol. 1234, f. 266). — L'original est conservé à la bibliothèque de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg.

<sup>4.</sup> La lettre du roi de Navarro a été publiée par M. Rubée dans Régistres cons. de la ville de Lémoges, t. I, 1869.

sines, n'eut pas d'effusion de sang. Au commencement de la guerre de 456%, les réformés, chassés de Limoges, se retirèrent en Poitou, en Saintonge, partout où ils espéraient trouver un refuge. Les plus déterminés grossirent l'armée de Duras ou rejoignirent Coligny à Orléans.

Le comté de Rouergue appartenait aussi à la reine de Navarre. La Réforme, favorisée par les officiers de cette princesse, y avait fait de nombreux prosélytes, Cependant, à Rodez, jusqu'à la fin du règne de François II, les religionnaires furent retenus par l'autorité du cardinal d'Armagnac, ancien résident de France à Rome, prélat tout-puissant auprès du roi!. Au mois de mai 1561, le cardinal vint à la cour. Son absence livra la ville aux séditieux. Le vicaire général fut leur première victime. Vers le mois d'août, il fut assaille dans les rues, en représaille de l'emprisonnement d'un sectuire dans les cachots de l'archeveché, et assommé de coups. L'assassinat fit. grand bruit. La victime, en sa qualité de vicaire capitulaire, avait rang d'évêque dans le diocèse de Rodez. La veille de la réunion du colloque de Poissy, le cardinal de Tournon, doven du collège des cardinaux, et le cardinal d'Armagnac représentérent la gravité du crime à la reine. Catherine les recut à Saint-Germain, entourée du roi de Navarre, du prince de Condé, du chancelier et de quelques seigneurs, la plu-



<sup>1</sup> Lettre du cardinal d'Armagnac à la reine, du 12 mai 1561, publice par M. Tamizey de Larroque dans Lettres inéé, du cerd. d'Armagnac, in-8°, p. 107.

<sup>2.</sup> El set fast allusion à cette affaire dans la lettre du cardinal d'Armagnac citée dans la note précédents.

part du parti réformé. Le cardinal de Tournon porta la parole et s'étendit sur le trouble où l'ambitton des princes plongeait la religion et le royaume. Il parla avec tant de persuasion que la reine mère fut entralnée. En vain le prince de Condé s'efforça d'atténuer les faits. Le cardinal d'Armagnac produisit le récit officiel, émané des officiers du roi. Peu s'en fallut que le meurtre d'un prêtre obscur n'amenat un changement momentané dans la politique royale. La reine mit fin à l'audience en décidant qu'elle enverant des gens de guerre à Rodez et que le roi de Navarre commanderait à ses officiers de les appuyer. « La rédaction « de la lettre, » ajoute l'ambassadeur de Venise, auteur de ce récit, « fut confiée à un secrétaire qui la fit aussi « chaude qu'il étoit nécessaire!. »

Villefranche de Rouergue, depuis le règne de François II, était peuplée de calvanistes <sup>2</sup>. Cependant, elle reconnaissait encore l'autorité du roi. Au mois d'avril 1561, elle fut « eschellée de nuit par « grand nombre de personnes, tant gentilshommes « que autres, » et depuis ce jour elle appartint à la Réforme <sup>3</sup>. Burie y envoya Vaillac au mois de mai. Vaillac fut bien reçu, « festoyé par les gentilshommes

<sup>1.</sup> Lettre de Suriano à la république de Venuse, du 15 soût 1661 (Dépèches vénit., filza 4, f. 325, fonde italien de la Bibl. nat.).

Lettre du pariement de Toulouse au roi du immars 1560 (1561), qui vise une lettre antérieure du sénéchal de Rouergue (Orig., Ve de Colbert, vol. 27, f. 304).

<sup>3.</sup> Lettre du parlement de Toulouse au connétable, du 1<sup>st</sup> mai 1861 (par erreur 1560) (P. fr., vol. 20508, f. 197). De Bése no mentionne pas ce fait, blen que l'article consacré au récit des troubles de Villefranche soit très développé.

de la ville, > mais, quand il voulut exiger la fermeture des prêches, on discuta ses pouvoirs, et finalement les protestants lui signifièrent ∈ qu'ils prieroient
Dieu et fairoient comme ils ont accoustumé. > Vaillac ayant osé insister, ils « moyennèrent de le quereller et
« oultraiger en sa personne par deux ou trois sédiations!. > Vaillac n'avait pas de forces et juges prudent de retourner à Bordeaux.

Bientôt les religionneures de Villefranche pillèrent les églises les plus riches, notamment celle des Cordeliers?. Ils emprisonnèrent les consuls dans leurs propres maisons et s'emparèrent des clefs de la ville. Ils n'ouvraient la porte qu'à leurs affidés. Un officier de justice, nommé Aubery, lieutenant du présidial, avait été chassé; il ne put obtenir l'autorisation de rentrer en son logis. Les habitants, qui voulaient aller et venir, étaient soums à la même surveillance. « Ne sortiroit pas ung chat, écrivent les consuls, que ne soit bien revisité; et ne laissent entrer personne dans la ville qu'il ne soit despoilbé. jusques à la chemise. > Les consuls, pour se délivrer d'une tyrannie odieuse, adressèrent au lieutenant Aubery un messager fidèle, c avec un mulet, faignant aller sercher du bois, dans le bast duquel avons. mis la présente pour vous supplier que envoyés à Tolose<sup>3</sup>... » Bien commandés par un gentilhomme

Rapport de Bane, du 4 juin 1561 (Arch. hist. de la Gironde, t. X, p. 59).

Lettre du parlement de Toulouse au roi, du 4 septembre 1561
 [Orig., f. fr., vol. 15875, f. 214). — Wat. eccide , 1881, t. I., p. 468.

<sup>3.</sup> Lettre des cousuls de Villefranche à M- Aubery, fieutenant

du voisinage, le s. d'Arpajon, du pays castrais, bien conseillés par un manistre de Millau, nommé Vaysse. ils se rassemblaient au son du tocsin et engageaient des expéditions au dehors. En juillet 1561, au nombre de 600, ils attaquèrent la ville de Saint-Antonin et faillirent la prendre de vive force!. « La ville de Saint-· Antonia, écrit François de Corneilban, évêque de « Vabres, s'est trouvée assiégée, assalie et eschelée par hommes privés... Les émotions s'augmentent de jour « en jour sans pouvoir empescher que les ministres et leur sutte pe s'emparent des temples, brisent · les ymages, prophanent les saints lieux et mettent les religieux hors les monastères. » L'évêque signale. les villes de Meyrueis et de Saint-Geniès, qui appartenaient au roi de Navarre, comme les plus maltraitées par les séditieux?.

Le comté de Foix, autre fief patrimonial de Jeanne d'Albret, était gouverné par un sénéchal, le s. de Pailbès, sous l'autorité, chaque jour plus envahissente, du parlement de Toulouse. La ville de Pamiers fut le premier théâtre des préches dans la sénéchaus-

principal du siège présidial de Villefranche, du 12 septembre 1561 (Copie auth., f. fr., vol. 15875, f. 254) — Lettre d'envoi de la lettre ci-dessus du parlement de Toulouse à la reine, du 15 septembre 1561 (Ibid., f. 252, orig.)

1. Lettre du parlement de Toulouse à la reine, du 13 juillet 1561

(Orig., f. fr., vol. 15875, f. 47).

2. Lettre de l'évêque de Vabres au vol, du 39 août 1561 (Orig., f. fr., vol. 6626, f. 24). Les Anneier de Villefrenche et de Bouerque, chronique du xvi\* mècse, publice en 1860, ajoutent quelques éétails au récit des troubles de Villefranche. Matheureusement cet ouvrage ne doit être consulté qu'avec précaution, du moins pour les dates.

sée et subit, en 4560, quelques-uns de ces pillages par lesquels les huguenots préludaient à la guerre civile !. Altercations entre fidèles des deux cultes, entre moines et minutres, on trouve à Pamiers les mêmes désordres que dans les autres villes. L'édit de juillet 1561 inaugura l'ère des séditions. Les consuls refusèrent de la publier officiellement et les réformés de lui obéir. Par forme de bravade, ceux-ci se rassemblèrent au nombre de 400 hommes armés dans les salles du collège des Arts pour entendre un prêcheur de passage 2. Gependant a ville jourssait encore d'une paix reletive, mais elle était divisée en deux partis toujours prêts à se quereller. D'après de Bèze, ce furent les catholiques qui donnérent le signal. Un jour d'août 1561, au son du tocsin, ils s'armèrent et coururent au logis du ministre où les calvinistes devaient se réunir. Ceux-ci avaient été prévenus. La maison était vide. Les catholiques, assaillis dans les rues en flagrant délit d'offensive, furent mu en déroute et les religionnaires restèrent les mattres?. La prise de Pamiers parut aux ambassadeurs étrangers un grand événement militaire. Suriano, représentant de la république de Venise, en parle à son gouvernement comme de la prise d'Oriéans\*. La ville demeura au pouvoir des factieux. Le collège des Jésuites fut fermé et les pères

<sup>1.</sup> Labordès, Amesico de Pamiero, t. II., p. 10, d'après les archives locales.

<sup>2.</sup> Lettre du parlement de Toulouse au roi, du 4 septembre 1561 (Ong., f. fr., vol. 15875, f. 211).

<sup>3.</sup> Hist. scotte., 1881, t. I., p. 469.

<sup>4.</sup> Lettre de Surrane, du 15 août 1561 (Bibl. nat., Dépêches vant., filza 4, f. 325)

chassés maigré les contrats antérieurs et les protestations de l'évêque. En octobre, le couvent des Jacobins fut saccagé et la chapelle transformée en temple. Les monastères des frères mineurs, des Carmes et des Augustins subirent le même sort. Quelques églises resterent aux catholiques, mais elles furent condamnées, sous prétexte qu'elles s'étaient armées, à célébrer les cérémonies toutes portes ouvertes, ce qui les mettait à la discrétion des pillards \*.

La ville de Foix, la plus importante du comté, avait été évangelisée par les ministres de Pamiers. Le sénéchal crut satisfaire les réformés en leur attribuant la jouissance des églises chaque jour pendant quelques beures, mais il ne réussit qu'à irriter les catholiques. Au mois d'octobre 1561, d'après de Bèze, les Jacobins s'armèrent. Ils allaient prendre l'offensive quand ils furent devancés par leurs ennemis. Le 20 octobre, le couvent fut saccagé, un religieux tué et les autres mis en fuite. Deux mois après, le 28 décembre, l'église de Saint-Volusien fut transformée en temple. L'oratoire de Notre-Dame-de-Mongausy, près de Foix, célèbre par une madone miraculeuse, l'abbaye du Mas-d'Asil et une foule de petites chapelles, qui n'avaient point de moyens de défense, furent dévastés. Le s. de Pailhès accourut à Foix, le 10 février 1562, avec quelques bandouliers, assiègea la ville et réussit à s'emparer du château, mais les religionnaires recurent de tels renforts que Pailhès fut assiégé à son tour et obligé de capituler. Les vain-



<sup>1.</sup> Laboudés, Annoies de Pemiers, 6. II., p. 12., d'après les archives locales.

queurs, d'après de Bèse, montrèrent de la générosité. Sur les conseils du roi de Navarre, ils autorisèrent le s. de Pailhès à conserver son commandement, à garder le château avec une garnison mixte, et reprirent pacifiquement le cours de leurs préches. Après cet accord, dit de Bèze, la paix régna à Foix jusqu'au mois de mai 456%. D'après Olhagaray, Pailhès, sans coup férir, eut l'adresse de se rendre maître de la ville. Il nomma un prévôt et fit comparaitre les séditieux les plus compromis. Un capitaine huguenot, le s. d'Acoucat, qui avait commandé les défenseurs de Foix, eut la tête tranchée. Deux sectaires, coupables de la destruction de la madone de Mongausy, et. un troisième, convaince d'avoir outragé un crucifix, furent brûlés. Les instructions judiciaires, conduites par le parlement de Toulouse, se multipliaient, quand la reine de Navarre envoya à Foix un de ses maltres de requête, Pierre de Castille, avec des ordres si formels que Pailhès laissa échapper tous les autres accusés \*.

Nous avons groupé dans ce chapitre, sénéchaussée par sénéchaussée, les récits des nombreux désordres qui servent de prélude à la guerre civile dans les provances possédées ou administrées par le roi de Navarre. C'est par une gradation fatale que s'explique la prise d'armes générale de 156%. La Réforme avait débuté par des préches secrets, par des réunions

De Bâxe, 1884, t. I, p. 472. L'auteur de l'Histoire seclémentique ne charche pas à dissimuler les pillages et lous ses coreligionnaires de leurs exploits. — Hist. du Languelle, t. V, p. 212.

<sup>2.</sup> Olhagaray, Hist. de Pois et Naperre, 1628, m-10, p. 534.

bruyantes, par des assemblées armées, enfin par des coups de main contre les chapelles, par le ravage, la destruction des emblèmes et des monuments sacrés. Au milieu de 1561, Perrenot de Chantonay, ambassadeur d'Espagne, évalue à 400 le nombre des églises pillées en Gascogne, la plupart dans les terres de la maison d'Albret<sup>1</sup>. Deux mois après. Chantonay dénonce au roi de Navarre et à la reme des crimes des factieux. Antoine et Catherine feignent de les ignorers, et ils les ignoraient peut-être, tant leur indifférence était grande. Absorbés par les intrigues de la cour, la régente et le lieutement général prétaient quelquefois un semblant d'attention à la sureté des grandes cités, mais ils laissaient toujours aller à la dérive les villages et les campagnes. D'ailleurs, les ordres, lancés tardivement et sans suite par le pouvoir central, se beurtaient le plus souvent à la complicité des consuls, à l'hésitation des officiers de justice, à l'impuissance des capitaines réduits à opposer de rares soldats à des rassemblements de plusieurs milliers d'hommes.

Tel était l'affaiblesement de l'autorité royale en Guyenne que la reine mère n'avait pas osé y publier l'édit de juillet. Cet acte<sup>3</sup> était une concession nominale au parti catholique. Coligny avertit secrètement les ministres qu'il ne recevrait aucune exécution,

<sup>1</sup> Lettre de Chantonay à Philippe II, du 1 juillet 1561 (Orig. espagnol; Arch. nat., K. 1495, no 49)

<sup>2</sup> Lettre de Chantonay à Philippe II, du 28 août 1561 (Orig. espagnol; Arch. nat., K. 1494, n. 93).

<sup>3.</sup> Touchant l'édit de juillet, voyez Anteine de Bourbon et Jeanne d'Albrei, t. III, p. 103.

et Merlin, son prêcheur favori, fut chargé d'en informer les églises!. « Ayant considéré, écrit le roi a « Burie, combien il seroit malaysé de le faire observer là où les peuples sont accoutumés de longue « main et jà la plupert envieillis ès choses deffendues « par iceluy, je n'ay pas trouvé qu'il fust expédient « de l'envoyer en mon pays de Guyenne?. » Deux mois après, l'édit de juillet n'était pas encore reconnu en Guyenne?. Le colloque de Poissy s'était séparé; la reine mère préparait un nouveau changement de politique, l'édit de juillet fut oublié en France avant d'être publié dans le gouvernement du roi de Navarre.

C'en était fait de l'équilibre général établi par la monarchie, si le parti réformé eut su retenir dans ses rangs la plus grande force de ce temps, l'ordre de la noblesse. Beaucoup de seigneurs, le plus grand nombre des petits gentilshommes, au moins en Guyenne, avaient favorablement accueilli les premiers prêches.

« Il n'estoit, dit Biaise de Monluc, fils de bonne « mère qui n'en voulust gouster ». » Mais le mouvement prit de bonne heure un caractère social. Dès le commencement du règne de Charles IX, sous pré-

<sup>1.</sup> La lettre de Merlin a été publiée par le comte Delaborde, les Pretotionis d le cour de Saint-Germain, p. 78.

Lettre de Chartes IX à Burie, du (4) septembre 1561 (Minute orig., £ fr., vol. 15875, f. 207).

<sup>3</sup> Lettre de Burie au roi de Navarre, du 7 novembre 4561 (Orig., f fr., vol. 25875, f. 293).

<sup>4.</sup> Excepté cependant l'Armagnae, le Quercy et le comté de Poix, qui dépendaient du parlement de Toulouse.

<sup>5.</sup> Commentaires et tettres de B. de Mondue, t. II, p. 357.

texte de réforme ecclésiastique, un ardent mouvement de convoitise précipite les classes inférieures à l'assaut de toutes les supériorités de condition. Burie le reconnaît de bonne heure dans les provinces soumises à la maison d'Albret : « Ils se vantent, » écrit-il au roi, le 10 juin 1561, « de me paier plus les « dixmes et droits de l'esglise, et se vantent aussi « publiquement qu'ils ne vous paieront plus de tailles « ne les debvoirs aux seigneurs!. »

Le 19 août 1561, le s. de Lévignac, gentilhomme catholique, voisin de Marmande, fut attaqué dans son château de Frégimont e par aucuns voleurs au nombre c de 2,000 ou plus. » Plusieurs de ses serviteurs furent tués, et Lévignac n'échappa à l'assassinat que par la fuite2. Peu de jours après, autre échauffourée dans la même sénéchaussée. Deux gentilshommes catholiques, les s. de Foissac et de Lestelle, irrités de quelques dévastations, firent irruption, le 24 août, dans un prêche établi à Tournon, seigneurie appartenant à la reine de Navarre, tuèrent un des assistants d'un coupde pistolet, blessèrent plusieurs personnes et firent de nombreux prisonniers. Le lendemain, un parti de campagnards, au nombre de 3 à 3,000 hommes, assiègea le château de Lestelle. Après un combat acharné, le s. de la Duguie, gentilhomme catholique, fut tué, le château forcé, et les vaincus, accablés

<sup>1.</sup> Lettre de Buris au roi (Arch. hat. de la Gironde, t. X., p. 80).
2. Lettre du parlement de Bordeaux au roi, du 23 août 1561 (Orig., f. fr., vol. 15875, f. 164). Le même jour, le parlement écrivit à la reine une lettre beaucoup plus abrégée (Arch. hist de la Gironde, t. XIII, p. 162).

par le nombre, trainés aux prisons de Nérac. Le ministre Barrèles raconte le fait à Burie sous les couleurs les plus favorables aux assaillants : « Combien, a dit-il, que feust en leur puissance de les thuer ne « leur ont fact le moyndre mal. » Il accuse Lestelle et Poyssac de plusieurs crimes. « L'un d'eux, dit-il sans « le désigner, se prouve par information avoir faict « deux murtres et commis quelques raptes, qu'est la cause qu'a demandé estre plus tost thué que admené e en ceste ville d'Agen. » Plus loin, il lance une insinuation qui hause prévoir une guerre de caste : « Est « à craindre qu'il y a de la conspiration de la port de la nobleme, les grands ordonnans et les petis exécue tans, qui du tout n'ont rien à perdre ou bien peu\*. » Les officiers d'Agen recontent le fait sams rechercher l'agresseur. Accablés de leur responsabilité, ils enjoignent au s. de Lévignac, heutemant de robe courte du sénéchal d'Agenais, d'assembler le ban et l'arrière-ban des milioes, et celui-ci, averti par la mésaventure que nous avons racontée plus haut, leur répond « qu'il « n'auseroit 1, » Vers le même temps, une autre bande ou peut-être la même, au nombre de 3 ou 4,000 hommes, prend et pille le château de Thouars, près Néruc, qui apparienait au s. de Savignac. D'autres gentilshommes, près de Villeneuve-d'Agen, sont fasts prisonmers et maltraités par leurs vassaux<sup>3</sup>. Presque partout,

<sup>1.</sup> Lettre de Barrèles à Burie, du 21 août 1561 (Tamisey de Larroque, *Decements relatifs à l'hist, de l'Apeneie*, p. 86).

<sup>2.</sup> Lettre des officiers d'Agen à Burie, du 27 sont 1561 (1964., p. 89).

<sup>3.</sup> Arch. hist de la Gironde, t. XIII, p. 163.

en Périgord et surtout en Agenais, la sédition tend à revêtir un caractère démocratique qui rappelle les insurrections du moyen âge.

L'année 1561 finit en Guyenne par un crime qui eut un grand retentissement. Le baron François de Fumel etait un seigneur de l'Agenais qui s'était fait connattre par des missions diplomatiques à Constantinople. Il avait, disent les documents cités plus loin, pris en Orient l'habitude du despotisme et se montrait habituellement, vis-à-vis de ses vassaux, dans le recouvrement des redevances et des droits féodaux, dans la jouissance des privilèges que le xvr siecle avait recus du moven age, d'une exigence et d'une dureté qui contrastaient avec la bonhomie patriarcale des gentilshommes de l'Agenais. Catholique militant, il avait chassé les ministres de Furnel. Odicux à ses vassaux, odieux aux réformés, il était désigné aux coups de ses ennemis. Le dimanche, 23 novembre 1561. Fumel fut guetté à la porte de l'église parossiale par des sectaires armés d'arquebuses et d'épées, mais il ne vint pas. Dans la journée, il partit pour la chasse avec son jeune fils et plusieurs de ses serviteurs. Au retour, sur les quatre ou anq heures du soir, il rencontra une troupe de religionnaires rassemblée autour d'un ministre qui prêchait contre les nobles et les prêtres, et menaça ce dernier de la crosse de son fusil. Les auditeurs défendirent leur ministre. Fumel s'enfuit et fut poursuivi jusque dans son château. Pendant toute la nuit, le tocsin de Famel et des villages voisins appela les séditeux à la rescousse. Au matin, le château était

assiégé par une foule de 1,500 à 3,000 hommes, armés d'arquebuses. Deux bâtiments dépendant du château, dont l'un était occupé par le receveur du fief, ferent pillés et les registres féodaux brûlés. Les assassins se postèrent dans les maisons voisines, et, vers cept ou huit heures du matin, lorsque le baron de Furnel parut sur la terrasse, il recut une arquebusade au travers du corps. Aussitôt le château fut invest: et toutes les avenues étroitement gardées. Les serviteurs que la dame de Fumel envoyait au debors pour aller chercher un médeoin et un prêtre furent arrêtés aux portes et faits prisonniers. Pendant tout le jour, le château fut battu d'arquebusades. Vers une heure de l'après-midi, les assiégeants mirent le feu à la porte principale et enfoncèrent une autre porte à coups de bache.

Comme ils demandaient à parlementer, la dame de Fumel, du haut d'une fenètre, leur dit que son mari était mort. Ceux-ci, en jurant de ne lui faire aucun mal, répondirent qu'ils voulaient le conduirs aux prisons d'Agen. Pendant les pourparlers, ils forcèrent la dernière porte et pénétrèrent dans sa chambre. « Dieu « vous garde, mes amis, » leur dit-il. — « Ah, « méchant persécuteur, répondirent les assassins, tu « n'as pas toujours dit ainsi. Tu nous as persécutés « jusques à présent, mais à cette beure tu en seras « bien payé. » En vain, pour les attendrir, il leur montra sa plaie, à laquelle un d'eux mit deux de ses doigts bien avant; ils le jetèrent sur le carreau et l'accablérent de coups de nerfs de bœuf. La dame de Fumel couvrit son mars de ses bras. Elle fut relavée par

les cheveux, battue, blessée au visage et aux épaules. Les meurtriers criaient : « A la clouque le taux poulets « il faut tout tuer et que la race soit perdue. » Un des jeunes fils de Fumel fut blessé et un de ses serviteurs massacré?. Le malheureux Fumel n'avait pas encore rendu le dernier souper. Ils l'achevèrent à coups d'arquebuse et de dague, « et n'y avoit guères personne « d'eux qui ne luy baillat quelque coup. » Quand il fut mort, un boucher lui coupa la gorge.

Après les meartres, le pillage. Le château fut saccagé de fond en comble. La dame de Fumel, « encore « sanglante de son sang et de son marı, » fut mise au lit et probablement soumise aux derniers outrages. Puis ils la firent lever sans lui « permettre s'habiller » et l'emmenèrent avec ses filles en prison dans une maison de la ville

Deux jours après, le mercredi 26 novembre, François Raffin, sénéchal d'Agenais, informé de ce crime, vint à Fumel, délivra la dame et les enfants prisonniers et fit ensevelir la victime, mais il n'avait point de forces pour la répression. Remise en son château, la dame de Fumel n'avait fait que changer de prison. Elle ne pouvait ni correspondre au dehors ni s'enfun'i. La sécurité dont elle jouissait était subordonnée au caprice des bourreaux de son mari. Ceux-ci faisaient

Glougus, poule couveuse, mot gascon.



Ce cerviteur ce nommait Guinot Le Ville. Il était genti homme.
 Bon frère est recommandé dans une lettre d'Antoine de Nonites,
 du 15 décembre 1561 Autogr., f. fr., vol. 6910, f. 138).

Lettre de la dame de Fumel, du 18 décembre 1561 (Tamisey de Larroque, Documents relatifs à l'hist. de l'Agensis, p. 96).

## 146 JEANNE D'ALBRET ET LA GUERRE CIVILE.

bonne garde et se préparaient à repousser, les armes à la main, toute descente de justice. Le sénéchal d'Agenais eut la faiblesse, le 15 décembre, de donner à un des consuls de la ville, un des coupables même, la mission de faire une enquête. L'affaire fut soumise au synode de Sainte-Poy, et « la mort du tyran fut trouvée « bonne, louable et approuvée <sup>1</sup>. » C'est à Blaise de Monluc qu'appartenait l'honneur de venger François de Fumel<sup>2</sup>.

1 Voyes l'arrêt que nous citons plus bas L'Histoire eccércastique a peine à biàmer le meartre de Fumel (t. I, 1881, p. 433). De Bèze en parle à Calvin sans un mot de blàme (Baum, TAcodor Besa, App., p. 142).

2. Nous avons établi notre récit de l'assassinat de Fumel d'après l'arrêt de répression rendu, le 1<sup>er</sup> avril 1562, par Burie et Mon-luc. Cet arrêt a été publié pour la première fois par M. le comte de Man Latrie dans les Mémoires de la Société des Antiquaires, t. XVII, 1844, p. 319. Il a été réimprimé plusieurs fois.



## CHAPITRE SECOND.

- La Guyenne au commencement de 1562. —
  Blasse de Moniuc. Charles de Coucis, s. de Burie.
   — Exécution de Saint-Méxard, 27 février 1562. —
  Burie et Moniuc à Villeneuve-d'Agen. 2 mars. —
  Burie et Moniuc à Fumel, 6 mars. Burie et Monluc à
  Villefranche de Rouergue, 5 avril. Nouveltes de
  la prise d'Orléans. Siège de Montauban par Monluc, 24 mai. Tentative des réformés sur Bordeaux, 26 juin. Monluc en campagne.
- II. Jeanne d'Albret chassée de la cour. Jeanne à Vendôme. Jeanne part pour le Béarn. Jeanne au château de Duras, fin jum 1562. Négociation de Jeanne avec Burie et Monluc, 4 juillet. Jeanne au château de Caumont, 22 juillet Jeanne en Béarn.
- III. Combat de Targon, 17 juillet 1562. Prise de Montségur par Monluc, 1º août. Prise de Duras. Prise d'Agen, 13 août. Arrivée des Espagnols. Prise de Penne, 26 ou 27 août. Duras prend Lauserte, 15 août, et Caylus, 21 août.



— Rencontre de Murabel, 9 sept. — Museion de Malicorne à Agen, 28 août. — Second mège de Montauban, 13 cept. — Siège et prise de Lectoure par Monluc. Massacre de Terraube, 20 sept.-3 oct. — Combat de Vergt, 9 octobre.

## I. La Guvenne en 4569 avant l'arrivée de Jeanne d'Albret.

Au commencement de 156%, bien gu'une paix apparente régnét à la cour et que les grandes armées des deux partis n'eussent pas encore pris la campagne, la guerre civile existait de fait dans les provinces du midi soumises à la maison d'Albret. La plupart des villes étaient tyrannisées par les réformés; plusieurs avaient seconé l'autorité du roi. Les villages étaient la proie des bandes armées. Les églises isolées, les chapelles, les croix, les madones vénérées par une longue suite de générations étaient saccagées. Partout s'étalaient des ruines . L'autorité royale s'affeissait par degrés au milieu du désordre général. Un parti puissant, composé de mécontente, d'ambitieux, tous hommes d'action, avait levé des troupes et n'attendait qu'un signal pour entrer en campagne. Les séditieux ne formaient qu'une minorité, mais le bruit qu'ils faisaient trompat sur leur petit nombre. Ils s'abusaient eux-mêmes. Pleins d'espérance, soutenus à la cour, aussi bien armés que leurs adversaures, ils se croyaient les plus forts et voulaient devenir les maîtres 1. Aussi étourdissaient-ils de

Voyez les Commentaires et lettres de 2 de Monlue, t. II, p. 338 et aux.

leurs fanfaronnades les catholiques paisibles, tandis que les officiers de justice, chargés de les poursuivre, étaient de secrète connivence avec eux et que les capitaines, chargés de les combattre, attendaient vainement des ordres et des troupes. Voici le tableau que l'ambassadeur d'Espagne déroule sous les yeux de son maître à le fin de 4561 : « On a mis beaucoup de maisons à sac ainsi que des maisons épiscopales. On a chassé de e leurs monastères beaucoup de moines mendiants, pillé les sanctuaires et commis toute espèce de profa- nations contre les choses sacrées et les ministres de l'Église. On n'entend autre parole que ceci : mille hommes se sont insurgés à un tel lieu, deux mille, c trois mille, quatre mille à un tel autre pour forcer les plus faibles. Dans les principales villes du royaume, les hérétiques ont usurpé et se sont emparés de plue sieurs églises pour leurs abominations. On ne res-• pecte ni le roi, ni l'autorité de la justice, ni celle de < ses officiers¹. >

Cependant, la force ni le nombre ne manquait au parti catholique. La plupart des seigneurs, après les hésitations de la première heure, dont la reme mère avait donné l'exemple, étaient revenus à l'ancien culte. En 4562, en dehors de quelques gentilshommes, poussés par une vocation personnelle, on ne trouve plus dans les rangs des réformés que des capitaines ambitieux et pressés de s'élever sur les rumes de leur caste. La noblesse n'attendait que les ordres du roi pour courir sus à l'ennemi commun. « La noblesse, »



<sup>1</sup> Lettre de Chantoney à Phiappe II, du 14 octobre 1561 (Orig espagnol; Arch nat., K. 1495, nº 83).

dit Burie dans un mémoire du 6 juillet 1561, « se sen-

- tant soutenue par le Roy, se lèvera en masse contre
- « les séditieux, vu que ses privilèges, ses dixmes et
- tous ses anciens droits sont particulièrement me nacés¹. >

Parmi ces derniers, se trouvait un capitaine agenais, Blaise de Monluc, de la noble race des Montesquiou, qui à lui seul valait une armée. Blaise de Monluc, né au commencement du siècle, servait depuis les premières années du règne de François I". Après s'être illustré sur les champs de bataille d'Italie jusqu'à la paix de Cateau-Cambresis, il s'était retiré au chateau d'Estillac près d'Agen. Au printemps de 1560, peut-être pour plaire aux Guises, il prêta les mains à l'expulsion des ministres d'Agen?. Son initiative, d'autant plus mattendue qu'il n'avait point de place officielle dans le gouvernement de la province, le signala aux réformés comme un ennemi. Une bande de cinq ou six cents hommes, qui preludait à la guerre civile par le pillage des campagnes, l'assiégea au château d'Estillac. Monluc eut facilement raison de cette « canaille » Il écrivit au président Dufaur, et le roi commanda au roi de Navarre d'assurer le repos du héros gascon<sup>a</sup>.

Cette menace détermina Blaise de Monluc à aller prendre le mot d'ordre du roi à la cour<sup>4</sup>. B assista à la

<sup>1.</sup> Mémoire de Burie su roi, du 6 juillet 1561 (Orig., f fr., vol. 15875, f. 22).

<sup>2.</sup> Antoine de Sourbon et Jeanne d'Albret, t. II, p. 266 et aux

<sup>3.</sup> Lettre du roi eu roi de Navarre, du 16 juin 1560 (F. fr., nouv. acquis., vol. 1234, f. 164).

<sup>4.</sup> Blaise de Monluc était notamment à la cour au mois de

mort de François II <sup>1</sup> et fut témoin du prodigieux revirement qui s'opéra le lendemain. A la rigueur impitoyable des Guises succédait une politique d'attente. dont le frère de l'auteur des Commentaires, Jean de Monluc, évêque de Valence, était un des conseillers les plus écoutés. Dépaysé au milieu des intrigues de la nouvelle cour, il revint en Guyenne au mois de janvier 45612, mais sans pouvoir ni soldats. Le 13 mars, il écrit à la reine « qu'on n'entend autre chose, de nuict à autre, sinon les bruslemens et saccagemens d'église<sup>‡</sup>. » Il négocie avec ← ces nouveaux Chres- tiens » pour obtenir la paix 4. Au mois de juillet, il accepte la mission de punir les factieux de Layrolle et de Sérignac, en Agenais, qui ont dévasté leur éghse et tué le curé 5. Il s'associe aux mesures édictées par Burie à Agen<sup>6</sup>. Frappé des tendances de la Réforme, qui mettaient en péril l'idéal de gouvernement, d'ordre et de paix d'un capitaine habitué à trancher à coups d'épée le nœud gordien de la politique, il revient

septembre 1560. Voyez le piquant récu de Brantôme (t. III, p. 198)

- 1. Commentaires et lettres de B. de Montao, t. II, p. 336; édit. de la Société de l'histoire de France.
- Lettre de Burie à la reuse, du 24 janvier 1560 (561) (Arch. hut. de la Gironde, t. XIII, p. 151)
  - 3. Commentaires et istires de B. de Montue, t. IV, p. 113.
- 4. Lettre de Burne au roi, du 4 juillet 1561 (Orig., f. fr., vol 15875, f. 9).
- 5. Lettres du roi et de la reine à Montuc, du 9 juillet 1561 (Minute, f. fr., vol. 15875, f. 27, 29 et 31 . Instruction du roi au capitaine Arné, de même date (Ibid., f. 13). Lettre de la reine mère à Burne, de même date (Lettres de Catherine de Médicie, t. I, p. 241).
  - 6. Commentaires de Montue, t. II, p. 338.



auprès de la reine au mois d'octobre '. Pendant qu'il faisait se cour au roi, arrivèrent successivement les nouvelles des massacres de Cahors, de Grenade, de Rumel, de Marmande. La reine lui offint un commandement en Guyenne. Monluc hésitait. Peut-être savat-il que François d'Escars, favori du roi de Navarre, brignait cette charge?. Il aurait préféré la lieutenance du Dauphiné, sous le gouvernement du prince de la Roche-sur-Yon<sup>3</sup>. Enfin il accenta d'être associé à Burie et partit au mois de décembre 1561 avec de nombreuses commissions en blanc. Son départ pour la Guyenne fut solué par les acclamations du particatholique. L'ambassadeur d'Espagne écrit à son maître que la Guyenne a trouvé son sauveur 4. Le roi, sans cesse gourmandé par Philippe II, se prévaut de l'envoi de Monluc comme d'un acte de virilité et, pour couvrir le reste de sa politique, signifie à son implacable beaufrère que chacan « veut estre maistre en m maison et r se faict servir à sa guise<sup>5</sup>. »

Blaise de Monluc arriva à Bordeaux le 27 décembre

- 1. fbid., t. II. p. 842.
- 2. Voyez les lettres de l'ambassacieur d'Espagne, citées plus lorn.
- Lettre du prince de la Roche-sur-You à la reme (Orig., s. d. (fin 1561); f. fr., vol 6604, f 46).
- 4. Lettres de Chantonay à Philippe II, du 7 et du 10 décembre 1561 (Orig. espagnols; Arch. nat , K. 1495, po 93 et 95). Le brust de l'arrivés de Monac en Gayenne pénétre même jusque dans la Navarre espagnole (Lettre du duc d'Albuquerque à Philippe II, du 24 janvier 1562. Orig. espagnol, Arch. de la secret. d'État d'Espagne, Navarre, leg. 358).
- 5. Lettre de Charles IX à Sébastien de l'Auberpine, évêque de Lamogee, ambassadeur en Espagne, du 28 décembre 1561 (Minute, f. fr., vol. 15875, f. 444).



1561 ' et aida Burie à pacifier la ville. Revenu à Estillac, il montra d'abord de la modération. Il avait vu à la cour combien était menu le fil qui rattachait la reme au parti catholique et ne se souciait pas de compromettre par un excès de zèle sa faveur et son avenir. Les convections religieuses ne lui pesaient guère. Théodore de Bèze assure que, l'année précédente, il avait accordé un ministre au village de Gontaut, dont un de ses file était curé, en disant « qu'en bref la c papauté serait abattue et que ces ventres bénéficiers perdraient leur marmite 2. » Le fait est invraisemblable, mais il est certain que Monluc, à l'image de son frère. l'évêque de Valence, subordonnait la religion à la politique. N'écrivait-il pas à la reine, quelques semaines après la guerre, qu'il ne changerait jamais de religion, « si mon roy premièrement n'en change <sup>3</sup>? » Ces indices révélaient un rusé courtisan sous le harnois d'un brave capitaine. Les réformés essayèrent de l'acheter. A peine Monluc était-il arrivé à Estillac que le ministre Jean Barrèles vint le voir. Après quelques paroles d'ouverture, quelques fines insinuations dont Barrèles était capable, il las offrit la somme nécessaire à l'entretien de 1,000 hommes de pied. Monluc, qui s'était animé par degrés, « l'empoigne au collet, luy disant ces paroles : · Je ne scay qui me tient que je ne te pende moy-mesmes en ceste fenètre, paillard, car j'en ay estran-



Lettre de Burie au roi, du 28 décembre 1561 (Orig., f fr., vol. 15875, f. 454).

<sup>2.</sup> Hist. societ., t. I, p. 432.

Mómoire à la reme, du 13 mai 1563 (Commentaires et lettres de 8. de Montue, t. LV, p. 237).

e gié de mes mains une vingtaine plus de gens de bien que toy. » Barrèles s'enfuit « en aussi belle peur « qu'il eust jamais » et ne revint plus. « Cela me dese cria fort parmi ces ministres, » écrit Monluc dans ses Commentaires Cependant, le lendemain, un ancien précheur du roi de Navarre, François Le Gay, dit Boisnormand, proposa de nouveau à Monluc de lever des troupes aux frais des égliscs, non plus au profit des réformés, mais dans l'intérêt de la paix publique. Boisnormand ne fut pas mieux écouté que Barrèles. Quelques jours apres, un des fermiers de l'auteur des Commentaires, nommé Labat, en possession de la conflance de son maitre, lui présents sans ambages un don de 30,000 écus, à la condition qu'il ne porterait pas les armes contre les religionnaires. Monkue le menaca « de lus couper la gorge. » Puis vint le capitame Sendat, soldat sans scrupules, qui lui offrit \$0,000 écus, en lui conscillant de les prendre, sauf à les employer au profit du roi. Ces tentatives de corruption irritèrent le futur lieutement de roi. Un officier de justice, François du Franc, lai révéla les secrets des rebelles, probablement le projet de s'emparer du roit. Monlue ne s'explique pas sur ces mystères. « Comme je veulx que Dieu m'ayde, dit-il, le poil se • me dressoit en la teste d'ouvr tels propos<sup>2</sup>. > Son parti était pris. Le béros de Sienne fit appel à toute son énergie. Avec la sagacité d'un veritable homme de

Dupleix donne des détaits sur la conférence de François du Franc, son oncie, avec Monlag (Hist. de Françoi, in-fol., t. 111, p. 685)

<sup>2.</sup> Commentaires et lettres de A. de Montue, t. II, p. 348, 350, 353, 354, 357, 362, 367.

guerre, il resolut de frapper des coups terribles et retentissants pour intimider l'ennemn<sup>1</sup>, qu'il savait être mal dirigé, au moins en Guyenne, plus nombreux que hardi en ruse campagne, et entama la guerre sangiante qui lui a valu à la fois tant d'éloges et de reproches.

Burie et Monluc, sur qui devait peser le poids du commandement, n'étaient pas seulement sans argent, ils étaient sans troupes. Ils avaient chacun une compagnie de 30 hommes d'armes : la première en garmson à Saintes, puis à Bordeaux ; la seconde à Grenade-sur-Garonne, ils pouvaient mobiliser la compagnie du roi de Navarre, de 100 lances, et celle du maréchal de Thermes, de 50 lances, qui occupaient les garmsons d'Agen et de Samathan 2. Vers le milieu de décembre 1561, Burie avait reçu du roi l'ordre de rassembler quelques enseignes de gens de pied et de présider à leur armement. Il espérait entrer en campagne à la fin du mois, en même temps que Blaise de Monluc<sup>a</sup>. Son plan était de marcher d'abord sur Bazas et de faire un exemple. Pendant ce temps-là, Monluc devait parcourir l'Agenais, « divertissant les bons d'avec les meschans . . Le plus difficile était d'obtenir la



<sup>1.</sup> Les anciennes éditions font dire à Monluc, en un angage de hourrant : « Et me deliberay d'user de toutes les crisaites que » je pourrois. » Les manuscrits portent : « ... d'user de toutes « les crisaites... » Est-il utile de souligner la différence entre un capitaine qui veut intignider pour se dispenser de sévir et un bourreau qui cherche l'occasion d'ordonner des supplices? Voyez les Commentaires, t. II, p. 359 de notre édition

<sup>2</sup> Département des compagnies de la gendarmerie, en date du 13 jui let 4584 (Orig aigné du connétable ; f. fr., voi. 20507, f. 115)

Lettre de Burie à la roine, du 16 décembre 1561 (Orig., f. fr., vol. 15875, f. 415).

<sup>4</sup> Lettre de Borne au ros, du 28 décembre 1561 (Orig., f fr., vol. 45875, f 454.

solde des troupes. Le 10 junvier 1569, le roi prescrit aux commissaires des guerres de Guyenne d'y pourvoir promptement! Le 11. Burie demande au roi, sur le conseil de Monluc, une levée supplémentaire de 5 à 600 arquebusiers, et le supplie d'envoyer à Libourne, à la fin du mois, les sommes nécessaires à la montre?. Le 19. Burie apprend que le prince de Condé doit prendre le commandement des armées royales en Guyenne\*. Cette nouvelle modifie ses projets. Il était inutile, peut-être même dangereux d'entamer une campagne dont un prince du sang devait avoir la responsabilité. Burie appelle à Libourne les compagnies de Jarnac, de Randan, de La Vauguyon, la sienne, et ordonne à celles du roi de Navarre, du marechal de Thermes et de Monluc de garder leurs campements jusqu'à nouvel ordre 4. Déjà un commencement de rivalité éloignait Monluc et Burie l'un de l'autre. Le roi avait autorisé la prompte levée des arquebusiers, mais il l'avait réduite à 400 hommes; le commandement des gens de pied était réservé à Monlue<sup>5</sup>.

Burie épiloguait encore sur la venue plus ou moins probable du prince de Condé en Guyenne\* et impor-

<sup>1.</sup> Lettre du 10 janvier 1561 (1562) (Duc de la Trémoille, Chartrier de Thouars, p. 81).

<sup>2.</sup> Arch, hist de la Gironde, 1, X, p. 33.

<sup>2.</sup> ibid., p. 28.

<sup>4.</sup> Burie et Monluc euren, ensemble une conférence, le 8 février 1562, à Baint-Macaire, à la suite de inquelte ils se sépa-rérent pour quelques jours (*Hist. sociés.*, £881, t. I, p. 439).

<sup>5.</sup> Lettre de Burie au roi de Navarre, du 14 février 1564 (1562). [Arch. hist. de la Géroude, t. X., p. 99)

<sup>6.</sup> Voyes intoine de fourton et Jeanne d'Albret, t. IV, p. 49 et aulv., où nous avons exposé, d'après des documents mouveaux, les projets denvoi du prince de Condé en Guyenne.

tunait le roi de demandes d'argent, que Monluc s'était déjà « mis aux champs. » Sa décision fut peut-être déterminée par des considérations de voisinage. Les seigneurs de Cug et de la Montioye, au mois de février. avaient été assaillis par leurs vassaux; le s. de Roullac avait été assiégé à Saint-Mézard. A ces nouvelles, Moniuc commande à son gendre, le s. de Fontenilles, guidon de sa compagnie, détaché à Beaumont-de-Lomagne, de se rendre à Saint-Mezard à marches forcées et d'y arrêter diverses personnes, surtout le neveu d'un avocat, nommé Verdier, officier de la reme de Navarre. Avant de partir d'Estillac. Monluc a recouvra secrétement deux bourreaux, « qu'on les appeloit mes laquais, dit-il, parce qu'ils cestoient souvent après moy. Puis il partit à franc etrier pour Saint-Mezard et y arriva le vendredi 27 février 1562. Fontenilles lui présenta ses prisonners. au nombre de quatre, dont un diacre de la nouvelle église, attachés au piédestal d'une croix de pierre qu'ils avaient abattue. Monluc commença une enquête. Les consuls n'osaient accuser les coupables. Un gentilhomme, le s. de Corde, cité en témoignage, raconta qu'il leur avait reproché leurs pillages au nom du roi : Quel roy? avaient répondu les accusés. Nous sommes e les roys, nous. Estudà que vous dictes est ung petit reyot de merde. Nous luy donrons des verges et luy « donrons mestier pour luy faire apprendre à gagner



<sup>1.</sup> L'Histoire des Martyre, de Grespin, dit que Mantac arrive à Saint-Mezard le 25 février 1562, mais cette date ne s'accorde pas avec les indications des Communicires. Montac, dans cette partie de son récit, ne donne pas de date, mais il indique les jours de la samaine. Voyez les Commentaires, t. II, p. 360 et àuiv.

 « « vye comme les autres. » Sa déposition fut confirmée par celle des consuls.

tei nous lassons la parole à l'auteur des Commontaires : « J'avois les deux bourreaux dernier moy,

- « bien équippés de leurs armes et surtout d'ung maras-
- « sau bien tranchant. De rage, je sautay su collet de
- « ce Verdier et luy dis : « O meschant paillard, as-lia
- bien ausé soiller ta meschante langue contre la
- « Majesté de ton roy? > Il me respondit : « Ha, Mon-
- « sieur, à pescheur miséricorde. » Alors la rage me
- c print plus que jamais, et luy dis : « Meschant,
- « veubx-tu que j'aye miséricorde de toy et tu n'as
- « pas respecté ton roy. » Je le poussis rudement en
- terre, et son col alla justement sur ce morocau de
- croix, et dis au bourreau : c France, v.lain. > Ma
- « perole et son coup fut aussitôt l'un que l'autre, et
- encore empourta plus de demy-pied de la pierre de
- · la croix Et les autres deux fis pendre à ung orme...
- « Et voilà la première exécution que je feys au sortir
- « de ma maison, sans sentence ny escripture. »

Le lendemain, Monlue alla rejoindre Burie à Clairac, et les deux capitaines concertérent leurs opérations. Burie voulait se rendre à Cahors, où les commissaires de justice, envoyés de la cour, avaient déjà entamé le procès des catholiques? Monlue voulait commencer par Fumel. Sans disputer, il fit apporter les lettres de la reine et prouva à son collègue que la répression de Fumel devait passer en première ligne.



<sup>1.</sup> Commentaires et settres de Blaise de Montuc, 1. II, p. 363

<sup>2.</sup> Les deux commissaires, Compain et Girard, étaient à Cahore depuis le 9 février 1361 (1562) (Leure de ces personnages à la reue, du 22 février: orig., f. fr., vol. 3210, f. 76).

Le lundi, 2 mars, les deux capitaines arrivèrent à Villeneuve-d'Agen. Monluc avait recommandé à Tilladet de Saint-Orens de lui amener quatre séditieux d'Astaffort et surtout un capitaine de bandes, nommé Morelet! Le mardi, 3 mars, il les fit « deffaire sans « tant languir » avec deux autres de Sainte-Livrade?.

Le 6 mars. Burie et Monluc arrivent à Fumel avec une suite de capitaines. François de Durfort de Bajaumont, Antoine de Lomagne de Terride<sup>3</sup>, Antoine de Tilladet, Joachim de Monluc de Lioux, frère cadet du châtelain d'Estillac 4. Depuis l'assassinat de son mari, la dame de Furael avait été « tenue comme « un esclave, ne pouvant avoir moien veoir nul de mes amys, dit-elle, pour estre menassés les tuer • s'ils y viennent. » Catherine de Médicis lui avait écrit une lettre de condoléance; elle avait donné à l'ainé des enfants une pension de 600 Lyres, confirmé l'autre dans la possession de l'abbaye de Bonneval et invité les filles à venir à la cour<sup>s</sup>. Mais les fayeurs de la reine n'avaient pu adoucir l'amertume de sa captivité, non plus que l'horreur des souvenirs qui l'entourment.

- 1. Morelet-Lauzette, très vaillant capitaine, d'après de Bèze, ent la tête tranchée parce qu'il avai, tenu quelques propos contre Joachim de Monluc, s. de Lioux, frère de Blasse de Monluc (flut, scriés., 1841, t. I, p. 510)
  - 2. Gommentaires, t. II, p. 364.
- 3. Lettre de Terride à la reixe, du 12 mare (561 (1562) (Ong., f. fr., vol. 3486, f. 58).
- 4. Lettre de Durfort de Bajanmont à la reine, du 12 mars 1561 (1562) (Ibid., £ 56)
- Yoyez la fin du chapitre précédent. Lettre de la dame de Fumel (Tamizey de Larroque, Documents relatifs à l'Agencie, p. 96).
- 6. Lettres de Catherine de Médicis, t. I, p. 260. Cetta lettre avait déjà été publiée dans le mémoire de M. de Mas Latrie



A la nouvelle que Burie et Monlisc a'étaient mis en campagne, le a. de Verdun de Cancon, frère de la dame de Furnel, aidé de guelques-uns de ses serviteurs, avait fait arrêter les plus coupables d'entre les meurtriers . Les commissaires de justice, désignée par le roi, se disant occapés à Cahors, n'étalent pas venus à Fumel?. Leur absence inquiétait Burie, mais Monluc prit sur lui de les remplacer par des magistrats d'Agen'. L'instruction révéla le grand nombre des coupables. Le témoignage le plus autorisé fut celui de la veuve. Buivant une tradition qui s'est conservée sur les heux, celle-ci, altérée de vengeance, crovait reconnaître et accusuit indistinctement tous les inculpés qu'on faisait naiser sous ses yeux. Monluc fit alors venir aca propres serviteurs et quelques soldats de la compagme qu'il avait amenés la veille. La dame les prit pour des coupables et les accusa saas bésiter. Cette épreuve prouvait l'insuffisance de son témoignage. Monluc rendit à l'information judiciaire le soin de trouver les éléments d'une appréciation plus juste.

Les promoteurs du meurtre étaient les magistrats de Tournon, officiers au service de la reme de Navarre, et la plupart des habitants de Fumel avaient pris part

<sup>1</sup> L'arrestation des coupables est mentionnée dans une lettre de Chantonay, du 23 février (562 (Mémoires de Condé, t. II, p. 29).

<sup>2.</sup> Dans une lettre à la reme, Compain et Girerd se plaignent amérement de Burle et aurtout de Monluc, qui ont refusé de vemr les joindre à Cahors (Lettre de 72 fevrier 1561 (1562), ong., f. fr., vol. 3210, f. 76).

<sup>3</sup> Mémoire de M le comte de Mas Latrie dans les Sémoires de 28 Sec. des Anhqueires de France, 1846, t. XVII, p. 319 et suiv Ces magistrate étaient Antoine Tholon, Service Héraudeau, Bermard d'Asprendont, Robert Raymond, Jean Jourdan, Florens du Rapaire, Antoine de Nort et Saux-Dupin.

à l'exécution. Les premiers avaient pris la fuite. « Si je les pouvois faire appréhender, écrit Burie au roi, cila ne vivroient pas vingt-quatre heures. » Parmi les autres, arrêtés au nombre de seize<sup>t</sup>, les uns c furent deffacts par la rouhe, les autres pendus et c les autres eurent les testes tranchées » dans la journée du 13, du 14 ou du 15 mars 15622. Restait un certain nombre d'accusés qui furent l'objet d'un supplément d'instruction. L'arrêt fut prononcé le 1" avril auivant et condamna l'un des coupables à être écartelé, deux à la décollation et un quatrième à la potence. La ville perdit ses franchises et fut frappée de fortes amendes<sup>3</sup>. De la sévère répression de Furnel « sortira, écrit Durfort à la reine, une si « grande craincte et terreur que la paix et tranquillité de ce royaulme se pourra tirer<sup>4</sup>. » Ces prévisions ne se réalisèrent pas. La ville de Fumel ne retrouva pas la paix. La dame du lieu, menacée de représailles, n'osant plus habiter le château où elle avait vu mourir son mari, se refugia et finit ses jours à Bordeaux .

- Monluc, dans ses Commentaires (t. II, p. 369), écrit : « Bref, « ung jour il en feunt pendu ou mis sur la rouhe trante ou qua« rante. » Monluc exagére évidemment. On s'est servi de ce penchant à exagérer, qui n'est qu'un simple travers, pour l'accuser de cruauté
- 2. Lettre de Buris au roi de Navarre, du 13 mars 1561 (Arch., hist de la Gironde, t. X., p. 47). Lettres de Monluc au roi et à la rome mère, de même date (Commentaires et lettres de Monluc, t. IV., p. 118 et aux.).
- 3. L'arrêt est imprimé dans les Mémoires de la Soc. des Antiquaires de France. t. XVII, p. 319. Burie et Monluc revinrent de Cahore à Furnel pour le aigner (Hist accide., 1884, t. II, p. 220)
- 4. Lettre de Durfort de Bajaumont à la reins, du 42 mars 1564 (1562) (Orig., f. fr., vol. 3186, f. 56).
  - 5. M. Taminoy de Larroque, dans con Histoire de le commune

Pendant que Burie et Monluc présidment au procès de Furnel, les gentilshommes des sénéchaussées de Rouergue, Quercy, Périgord, Agenais, Armagnac et Cominges s'étaient réunis au logis de l'un d'eux, Louis de Carmain, s. de Négrepelisse, et avaient dressé une requête contre les excès de la Réforme l. Cet acte fut solemellement apporté à Furnel et remis par Négrepelisse aux deux capitaines le Burie et Monluc le reçurent avec empressement et l'envoyèrent au roi l. L'appui moral qu'apportait aux chefs catholiques la démarche collective d'une caste de serviteurs du roi allait les encourager dans leur œuvre de répression.

Le 12 mars, Barie et Monluc partirent pour Cahors, où les commissaires de justice, Pierre Girard et Nicolas Compain, tous deux huguenots déclarés, d'après les Communitaires , « besognoient avec rage » contre les catholiques. Es arrivèrent le 13° et trou-

det fleute-Fignes (p. 6), a raceuté la triste histoire de la dame de Fumel.

- i La réunion fut increminée par les commissaires de justice, Compain et Giraré. Voyes leure instructions aux officiers du roi à Mossac, en date du 27 février 1562 (F. fr., vol. 3189, f. 80).
- 2. Cotto pièce, sans date, est imprimie dans les Mémoires de Gondé, t. III, p. 107,
  - 3. Commentaires et lettres de Raus de Montue, t. IV, p. 121.
- 4 En es qui regarde Nicolas Compain, l'accusation d'appartenir à la Réforme ne saurait être contestée. La aignature de ce personnage figure avec celle de tous les chefs réformés dans une déclaration du 31 août 1570 (F. fr., vol. 18587, L. 538). Le cardinal d'Armagune, dans une lettre du 16 mars 1562, constate que Compain et Girard autorisaient partout l'établissement des églises réformées (Tamissy de Larroque, Leitres inté. du sard. d'Armagune, p. 106).
  - 5. Communication of lattres de S. de Monino, t. IV, p. 130.

vèrent la ville en grand émoi. Girard et Compain avaient fait supplicier quatorze ou quinze catholiques et instruisaient les procès d'un plus grand nombre. Parmi les accusés se trouvait un prêtre, Manfrède de Bieule, d'une des premières familles de la province. De Bèze reproche à ce personnage les massacres de Cahors<sup>1</sup>; Monluc l'en déclare innocent. La ville était pleine de solliciteurs qui demandaient, les uns son supplice, les autres sa mise en liberté. Geoffroy de Caumont, abbé de Clairac, l'un des protecteurs de la Réforme, était venu chercher querelle à Monluc. Les deux seigneurs faillirent se battre en plein conteil, mais Caumont n'était pas le plus fort, « de sorte qu'aucuns le poussarent hors de la salle « pour le sauver<sup>2</sup>. »

La condamnation de Manfrede de Bieule et de ses prétendus complices avant pour conséquences la condamnation du Quercy à d'énormes amendes au profit de Jean-Philippe de Bade, comte palatin, dit le rhingrave, acquéreur des biens domaniaux de la sénéchaussée. La dame d'Acier, épouse du comte palatin, tenta à force d'argent de convertir Monluc à une décision judiciaire si avantageuse pour sa maison. Celui-ci fut incorruptible et se jura d'empêcher la prononciation de l'arrêt. Au jour dit, la commission de justice se réu-

<sup>1.</sup> Hist. cocite., t. I., p. 463.

<sup>2.</sup> Commentaires, t. II, p. 372

<sup>3.</sup> Voyez le chapitre précédent, p. 102. On comerve, dans le f. fr., vol. 15881, f. 429, une requête des habitants de Cahors au roi de Navarre, dans laquelle de lui exposent leur extrême pauvreté. Cette pièce nous paraît se rattacher au procée de 1562.

<sup>4.</sup> Dès le jour de l'arrivée de Burie et de Monluc, Compain et Girard avaient jugé qu'ils auraient des adversaires. Ils

nit sous la présidence de Burie; Monluc s'assied au bout de la table; Compain prend la parole, adresse aux habitants des remontrances sur le massacre et se prépare à lire l'arrêt. Burse ne disait rien. Monluc crie à Compain « de ne passer plus oultre. » Compain élude de répondre et entame sa lecture. Au premier mot, écrit Monluc, e je hiv commence à donner du tw. luy « disant : « Tu déclareres icy, devant M. de Burie et e devant moy, ce que je te demande, ou je te pen-« dray moy-mesmes de mes mains, car j'en ay pendu « une vingtaine plus gens de bien que toy. » Et il lui demande s'il avait condamné les accusés. « Il faut parc ler, dit Burie. > — c Oui, monsieur, dit Compain, car nous avons esté tous d'este opinion. > — « O mes- chant paillard, traistre à ton roy, riposte Monluc; tu veux ruyner une ville qui est au roy pour le e profit d'ung particulier. Si ce n'estost la présence « de M. de Burie, qui est icy heutenant de roy, je te pendrois, toy et tes compaignons, aux fenestres d'este maison. » Et tiris la moitié de mon espée, mais « M. de Burie me sauta au bras et me pria de ne le « faire point. Et alors tous gaignarent la porte et se meirent en fuite, crians, si estonnés qu'ilz sautarent c les degrés sans compter : »

Voilà la fin de la procédure de Cahors, dit Monlue. Le roi et le parti catholique approuvèrent cette solution extrajudiciaire au grand avantage de la province. Compain et Girard étaient en fuite. Mais

Scrivirent collectivement au roi pour lui demander de plus amples pouvoire (Lettre ong., du 47 mars 1544 (1562) orig., f. fr., vol. 3489, f. 59)

1. Commentedrer de Montuc, t. II, p. 375.

le roi leur avait adjoint deux conseillers à la cour de Bordeaux, Jehan Allesme et Arnault de Ferron<sup>1</sup>. Le premier était catholique; le second, par sa femme, appartenait au parti réformé<sup>2</sup>. À eux seuls, ils constituaient une sorte de chambre mi-partie<sup>3</sup>. Burie les installa à Cahors avec la mission de continuer l'enquête, et les deux capitaines, forcés de poursuivre leur tournée, partirent <sup>4</sup>, le 5 avril 1562, pour Ville-franche-de-Rouergue<sup>3</sup>.

Les religionnaires de la sénéchaussée de Rouergue avaient taché de prévenir Burie en leur faveur en accusant les prêtres catholiques de tous les troubles. Pour assurer la paix, ils priaient Burie de déléguer ses pouvoirs à un gentilhomme du pays et lui recommandaient le vicomte Antoine d'Arpajon. Or, le vicomte était un calviniste militant, l'un des ennemis dont Burie devait se méfier. La requête arma Burie contre les réformés au heu de le disposer

Lettres patentes du roi, en date du 20 février 1561 (1562)
 (Copie du temps, £. fr., vol. 3186, £. 49).

2. Indication de Florimond de Raymond dans l'édition originale des Commentaires de Montue. Voyen l'édition de la Société de l'histoire de France, t. II, p. 382.

3. Chambres ent-parties, c'est-à-dire composées pour moitié de catholiques et de protestants. Elles furant organisées officiellement par le truité de Saint-Garmain en 1570.

4 Avant d'aller à Villefranche, Burie et Monluc revinrent à Persol et signérent l'arrêt de condamnation des quatre derniers coupables. C'est l'arrêt qui a été imprimé dans les Mémoires de la Société des Antiqueires, t. XVII. Il porte la date du 1<sup>rs</sup> avril 1562. Voyex la lettre collective de Burie et de Monluc, du 18 mart 1561 (4562) (Genmanicires, t. IV, p. 139).

5. Hist. socids., 1841, t. III, p. 41

6. Pièce cans date (mare-avril 1562) (Copie du temps; coll. Dupuy, vol. 586, f. 29).



favorablement. A l'approche du lieutenant de roi, le cardigal d'Armagnac avait fait arrêter quatre ou cing des plus coupables. Compain et Girard, qui avaient repara à Villefranche, dressèrent l'instruction et conclurent à l'acquittement, Alleane et de Ferron à la condamnation. Supplément d'instruction, même conclusion de part et d'autre. La divergence menacuit de s'éterniser quand d'Allesme dit à Monluc : c Youlez-vous faire un tour digne de vous? Envoyez e pendre les condamnés aux fenestres de l'hostel de vi.le, là où ils sont prisonniers, et vous nous jectee rés hors de début. » Monlue, après s'être assuré que les deux commissaires bordelais étaient du même avia, envoya chercher sea bourreaux. « En moina d'un guart d'heure, dit-il, nous vismes les coupables. « attachés aux fenestres. » Les commissaires parisiens se plagnirent à Burie non plus du simple empiétement, mais de l'obstacle absolu que Monluc apportant au cours de la justice. Celus-ci leur riposta par des menaces : « M. de Burie et moy, dit-il, serons « d'accord, et mesmement que je vous feray pendre e vous-mesmes avant que le jeu se desparte. L'on « fact bruit que M. le prince de Condé a prins les armes. Si cela est vérité, n'espérés autre chose smon e que je vous tiendray ce que je vous ay promis!. » Deux heures après, Nicolas Rance, messager du roi de Navarre, arriva à Villefranche et raconta au beutenant de roi que le prince de Condé était entré, sans coup férir, dans Orléans, que ses forces étaient irrésistibles, que le parti catholique, représenté par le

<sup>1.</sup> Communicires et leitres de B. de Manies, 8. II. p. 223

roi de Navarre et par le triumvirat, n'avait pu « trou-« ver un homme, et mille mensonges. » Burie lui défendit de semer ces slarmes « et qu'il lay alloit « de la vie, » et, par prudence, manda aux commissaires de se sauver. Ceux-ci étaient déjà loin, sinsi que Rance, quand Monluc connut l'objet de son message. « Que si alors il me feust tombé entre les « mains, écrit-il, je luy cusse apprins de porter telles « nouvelles!. »

La nouvelle n'était que trop vraie. Le 1° avril 456%, le prince de Condé, à l'instigation de Jeanne d'Albret, avait marché sur Orléans et surpris la ville<sup>2</sup>. Ce coup, hardi jusqu'à la témérité, inspiré par une âme ardente et courageuse, mais étrangère aux lois du métier, était une déclaration de guerre qui ne laissait aucune place aux transactions pacifiques. Burie et Monluc étaient de trop vieux soldats pour s'y tromper. Il fellait prendre une résolution immédiate, car la nouvelle allait soulever la Guyenne. Les deux capitaines marchèrent sur Montauban, qu'ils severent être en danger. A Saint-Antonia, ils apprirent que Montauban était en rébellion ouverte, que les officiers d'Agen avaient été emprisonnés; à Galapian, près du Port-Sainte-Marie, que le passage de la Garonne était coupé, que la plupart des villes « branloient aux mains » des officiers du roi et attendaient les ordres du prince de Condé pour arborer la cornette blanche<sup>3</sup>. Burie et Monluc

<sup>1.</sup> Ibid., p. 384.

<sup>2.</sup> Voyez le récit de la prise d'Orléans dans Antoins de Bourbon et Jeanne d'Albret, t. IV, p. 144,

<sup>3.</sup> Le 7 avril 1562, le prince de Condé lança les lettres qui convoquaient ses coreligionnaires sous les armes (Hist. scolls , 1881, t. II, p. 220).

tinrent conseil. Le plus grand service à rendre au roi était de conserver les grandes villes, surtout Bordeaux et Toulouse, sourdement travaillées par les ministres. Ils décidérent, le premier de retourner à Bordeaux avec quatre compagnies, le second de camper en Gascogne, entre Beaumont-de-Lomagne et Auch. à portée de Toulouse, avec sa compagnie et avec celles du roi de Navarre et du maréchal de Thermes. Au moment de se séparer, ils recurent du roi . Burie. l'ordre de rester en Guyenne et de confier ses troupes à Martigues, qui devait les conduire au roi<sup>1</sup>; Monluc, celui de lever six enseignes de gens de pied et de rejoindre le camp royal à marches forcées. La lettre, reproduite dans les Commentaires<sup>2</sup>, est un appel désespéré de la reine : « Il fault sauver le corps de l'arbre. « dit-elle, car, le corps muvé, les branches se recon-« questeront loujours. » La reme poussait la précaution jusqu'à indiquer à Monlue la route à suivre pour éviter la rencontre de l'ennemi : « Fault nécessairement que led. Monluc amène lesd. forces par Limoges e et de là venir gaigner le passage de Loyre à Nevers r ou à la Charité\*. »

Burie et Monluc se séparèrent vers le milieu d'avril. La révolte avait pris des proportions formidables. Peu de seigneurs de baut rang, mais assez pour commander; beaucoup de bourgeois et de gens du peuple : telle était l'armée calviniste. A Tonneins, Burie

<sup>4</sup> Lettre du rei à Martigues, avril 1562 (F. fr., nouv acquie., vol. 1235, f. 41). L'original est conservé à la bibliothèque de l'Esmitage à Salut-Pétersbourg.

<sup>2.</sup> Commentarse et lettra de 8. de Moniue, t. II. p. 385.

<sup>3.</sup> Manuto sana date, f. fr., vol. 15876, f. 31.

rencontra Caumont et Duras. Caumont avait refusé de se mettre à la tête des rebelles. Symphorien de Durfort de Duras, gentilhomme connu jusqu'alors par sa fidélité au roi<sup>1</sup>, avait accepté cette charge à la persuasion du prince de Condé. Tous deux « feirent « grand chère à Burie et ne luy demandarent rien. » Monluc vint camper à Lafox, chez Durfort de Bajaumont, distribua les six commissions de gens de pied que le roi lui avait envoyées et s'occupa de leurs armements. Pendant son séjour à Lafox, une foule de seigneurs gascons l'entourèrent et le supplièrent de représenter au roi que son départ les livrait désarmés à leurs ennemis, que Lectoure était en pleine révolte et que, de la Garonne aux Pyrénées, il ne restait aux gentilshommes fidèles ni place forte pour se réfugier na capitaine pour les commander. Monluc, flatté de leur confiance, révant déjà le rôle d'un pacificateur, écrivit à la reine que l'intérêt du roi, sagement entendu, le clousit momentanément dans son pays natal. Sa décision obtint l'approbation de Catherine. Il recut l'ordre d'entrer en campagne, ainsi que Burie, et de retenir de force en Guyenne, par une diversion habile, les compagnies protestantes que le prince de Condé avait convoquées à Orléans?.

Le lendemain matin, il passa la Garonne « malai-« sément, » dit-il, car tous les passages, excepté la



<sup>1.</sup> Lettre de Durae, du 13 février 1560 (1561) (Arch. hist. de la Gironde, t. XIII, p. 153).

<sup>2.</sup> Lettres et instructions du rol à Burie, à Monluc et à Nosilles, du 8 et du 10 mai 1562 (F. fr., vol. 15876, f. 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24). Cas pièces sont en double ou triple expédition, de peur de rencontres fatales.

Réole et Auvillars, et toutes les villes, excepté Condom, étaient aux mains des rebelles, et mit sa compagnie en garnison à la Sauvetat du Gaure. Son séle en faveur du parti catholique, son énergie, son activité, comparés à la faiblesse, aux atermoiements de la reme mère, avaient déjà porté sa renommée jusqu'à Rome. Le 23 avril 1562, le pape Pie IV, à la recommandation du cardinal d'Armagnae, lui adressa une bulle de félicitation.

La Guyenne entière se soulevait en faveur de la Réforme. Parmi les villes, les unes et le plus grand nombre obéssaient franchement au mouvement; les autres étaient sourdement travaillées par une opposition qui neutralisait leurs forces. Parmi les compagnies de gens de guerre, les unes, celles du prince de Navarre, de Guy Chabot de Jarnac et de Burie, ne comptaient presque que des réformés; les autres, celles de création récente, étaient de dispositions incertaines. Monluc ne pouvait compter que sur le sienne, sur celle du maréchal de Thermes et sur celle d'Antoine de Lomagne de Terride! Partout où il passait, il pacifiait les villages, mais la guerre se rallumait après son départ. On le vit malheureusement en Rouergue. Le

<sup>1.</sup> La traduction de cette lettre est pubbés dans les Mémoires de Condé, t. III., p. 317 Monlec n'un paris pas dans ses Commentaires, ce qui nous impire qualques doutes sur son authenticité, malgré l'autorité de Secousse.

<sup>2.</sup> La retentimement de la révolte de la Gayenne ét prendre les armes su duc d'Albuquerque, gouverneur de la Navarre sepagnole (Lettre du duc d'Albuquerque à Philippe II, du 13 mai 1862 Orig. espagnol., Arch. de la secrét. d'État de Simuscat, Navarre leg. 358).

<sup>3.</sup> Commentatives et latires de B. de Maniec, t. 17, p. 138.

lendemain du départ de Burie et de Nonluc, les calvinistes de Villefranche avaient repris les armes et s'étaient « assemblés en si grand et effroyable nombre, e écrivent les consuls, qu'ils n'ont doubté de inveder la ville de Saint-Antonin..., eschellé les mua railles... et finablement estorent venus mettre ung siege devant ceste ville de Villefranche. > Ils surprirent par escalade le couvent des Chartreux, tuèrent ou emprisonnèrent les religieux, ranconnèrent les notables, notamment un gentilhomme, le s. de Sales, fils du maréchal des logis de la compagnie de La Rochefoucauld 1. Repoussés de Villefranche « par l'imc pétuosité de l'eaue ou famine ou par la résistance » des consuls, ils se retirérent à Saint-Antonin, accablant la ville et les environs de dures exactions, « si a que le peuble n'en peult plus, tant il est foilé. Fortement établis à Saint-Antonin et à Milhau et commandés par un capitaine, le s. de Savignac, ils faisaient des courses dans la campagne « par diverses e bandes, avec tambourin et trompète, de trope en trope, la meindre de 200, ne laissans rien à piller et forcer le pouvre peuble simple, séduict et suborné, quisques à croire que, sobz vostre authorité, telles assamblées se font pour les cotiser en diverses s sommes d'argent<sup>2</sup>. » De leur côté, les catholiques affolés rendaient à leurs ennemis « œil pour œit, dent pour dent. » Une des bandes de Saint-Antonin, au nombre de 300 hommes, fut attaquée, dans les

<sup>1.</sup> Lettre des officiers de Villefranche-de-Rouergue au rol de Navarre, du 6 mai 1562 (Orig., f. fr., vol. 15876, f. 21).

<sup>2.</sup> Lettre des officeers de Vallefranche au roi, du 13 mai 1562 (Ibid., f. 45).

premiers jours de mai, par les capitaines La Roque-Bolhac et Saint-Yincent et mise en pièces 1.

La ville d'Auch, au commencement de mai, était prête à prendre les armes. Monlue s'y rendit à franc étrier et n'eut qu'à paraître pour pacifier la ville 2. Mais les troubles continuèrent. Le prieur et les religieux du monastère de Saint-Orena, que leurs demêlés avec l'autorité archiépiscopale rendatent depuis longtemps suspects au parti catholique, avaient embrassé la Réforme. Dès ce jour, les habitants d'Auch s'armèrent les uns contre les autres. Les consuls furent obligés d'ordonner des mesures de défense et de jeter en prison les plus ardents. Les mouvements durérent jusqu'à l'arrivée du gouverneur, le s. de Lisle, probablement envoyé par Monkoc". Mais déjà le béros de Sienne courait à d'autres exploits. Vers le 8 mai, il avait été informé, par un messager spécial, de la conjuration de Toulouse. Il s'y rendit à marches foroses avec ses gens d'armes et toutes les enseignes dont il put disposer 4.

Nous ne suivrons pas Monluc au dehors du gouvernement du roi de Navarre. Après avoir rétabli l'autorité du roi à Toulouse, il rentra en Guyenne. Le roi le pressait de prendre l'offensive, quelque inachevée

t. Leure des officiers de Villefranche au roi de Navarre, du 14 mai 1582 (Ibid., f. 47).

<sup>2.</sup> Commentaires, t. II, p. 394 et 395, et t. IV, p. 435. Il cet à regretter que Monlue soit si bref dans son récit, car les registres consulaires de la ville d'Auch manquent pour la période du 16 mai 1561 au 30 juin 1562.

<sup>3.</sup> Lafforque, Hist d'Auch, t. I, p. 137, 382 et 383, d'après des documents conservés aux archives d'Auch

<sup>4.</sup> Communicaires et lettres de Montue, t. II, p. 389.

que fut l'organisation des compagnies! Montauban, par son site redoutable, attirait l'auteur des Commentaires. Les réformés s'attendaient à un siège. Dès le 8 mars, ils avaient arrêté les lignes de leur défense, amassé des vivres et convoqué leurs coreligionnaires du voisinage. La défeite des séditieux de Toulouse leur amena 1,000 ou 1,200 hommes. déjà habitués au feu. Monluc avait aussi préparé son attaque. Il avait envoyé Gabriel de Lomagne, s. de Saint-Salvy, sous les murs de la ville, et celui-ci s'était si fortement étable dans les ruines de la cathédrale et du faubourg que les habitants n'avaient pu le déloger. L'évêque de Montauban avait levé des gens de guerre, tournait et retournait autour de sa ville épiscopale et, sans oser l'assaillir de front, troublait ses ravitaillements. A la nouvelle de la prochaine arrivée de Monluc avec une armée puissante, que la renommée élevait à 1%,000 hommes, les défenseurs de Montauban furent frappés de terreur. Le s. d'Arpajon, un des vaincus de Toulouse, quitta précipitamment la ville sous prétexte de secourir Agen. Un prêtre défroqué, Calvet, le promoteur du nouveau culte, alors premier consul, déserta son poste et se retira vers Réalville. Dans sa fuite, il rencontra une des bandes de son évêque et fut conduit au château de Piquecos. Heureusement pour lui, Montperat, ne le reconnaissant pas, le prit pour un ministre. Calvet fut reavoyé et s'enfunt. Mais, quelques jours après, il fut arrêté à Toulouse au logis de son frère et pendu, le 27 juin 1562, sur la place Saint-Étienne.



<sup>1.</sup> Instructions du roi à Monluc (Minute sans date (vers le 20 mai 1562), f. fr., vol. 45876, f. 57).

Blaise de Monluc n'avait, d'après son propre récit, que 8 à 900 hommes. De Thou lui en attribue davantage et porte son armée à \$,000 hommes de pied et 800 cavaliers. Monluc se montre ici plus exact que l'auteur de l'Huters universelle, ainsi que le prouvèrent les événements. La faiblesse de l'armée catholique rendit. courage aux assiégés. La plupart des fuyards, qui étaient. sortis de la ville pour no pas être bloqués, revinrent à leur poste. Le 23 mai, les assiègés trarent conseil et résolurent de se défendre jusqu'à la dernière extrémité. Monluc et Terride parurent le 24 et prirent position, l'un dans le faubourg du Moustier, l'autre dans celui de Montrairat. Ils engagèrent de vaillants combats, mais que pouvaient-ils, avec trois pièces d'artillerie, coatre une ville forte défendue par une garmaon de plus de 3,000 hommes? Saint-Salvy ac put terur dans les ruines de la cathédrale et fut obligé de se réfugier auprès de son frère. Le second jour du siège, les Montalbanais firent une vigoureuse sortie, chasaèrent Terride et Saint-Salvy de leurs retranchements et les rembarrèrent dans une tuilerse bors du faubourg Les catholiques allaient être forcés quand Monlue les secourus avec ses gens d'armes. Les wainquours furent rembarrés à leur tour et perdirent le faubourg. Vainqueurs et vaincus se heurtérent pêle-mêle à la herse et l'auraient franchie ensemble sa la porte cut été ouverte. Le cheval de Monluc fut bleasé au ras du guichet et plusieurs capitaines furent tués. Les gras de la ville n'eurent que le temps de relever la berse. Les soldats protestants se jetérent dans le fossé et se anuvèrent à la faveur du feu des remparts.

Le leademain, 26 mai, Monlue, craignant de rebu-



ter ses capitaines, leva le camp et battit en retraite. Il renvoya son artillerie à Toulouse, Terride à Beaumont-de-Lomagne et ses enseignes de gens de pied à leur point de départ pour compléter les cadres. Son expédition à Montauban déflorait sa réputation de général invincible. Aussi la raconte-t-il d'un ton chagrin, attribuant à d'autres l'initiative d'une opération militaire sans succès '.

Burie s'était retiré à Bordeaux et y poursuivait ses armements avec lenteur, comme on pouvait l'attendre d'un vieillard de son âge\*. Il avait été convenu à Villefranche que Monluc le rejoundrait au mois de juin et que les deux capitaines, réunissant leurs forces, tenteraient un grand coup pour étouffer la révolte de la basse Guyenne. Mais l'opération devenait de jour en jour plus difficile. La reine mère, qui ne s'en rendait aucun compte, accablait Burie de lettres de rappel et voulait voir la fin de la guerre de Guyenne avant de mettre l'armée royale en campagne a. Burie, débordé par les violents qui l'entouraient, découragé par les reproches de la cour, songea alors à se retirer. Il écrivit au roi qu'il était trop agé pour supporter les fatigues de la guerre et lui proposa Frédéric de Foix-Candale pour son successeur. La lettre n'était pas encore arrivée à son adresse qu'une conjuration redoutable, analogue à celle de Toulouse, mettait en péril

Commentaires, t. II, p. 410. — Lebret, Hut. de Montauban,
 II., p. 23.

<sup>2.</sup> Burie se donne soizante-diz ana dans une lettre du 22 novembre 1561 (Orig., f. fr., vol. 15875, f. 374).

<sup>3.</sup> Instructions du rout Burie (Minute sans date (vers le 20 mai 1562), f. fr., vol. 45876, f. 57).

<sup>4.</sup> Orig., a. l. n. d., f. fr., vol. 15876, f. 177.

l'autorité du roi à Bordeaux. Burie fut retenu à son poste sous peine de désertion.

Symphorien de Durfort de Duras, envoyé par le prince de Condé, était arrivé d'Orléans au mois d'avril. Il ramassa quelques soldats à la Grassy, près de Duras, en Agenais, puis quelques bandes, puis enfin une armée de tresse enseignes de gens de pied et de sept cornettes de cavalerie<sup>1</sup>. Son dessein était de prendre la Réole, ville forte, voisine de Bordeaux, et d'y planter sa base d'opérations. Monluc devins sa tactique, et confia à un de ses cousins. François de Pellegrue, e. d'Eymet, la charge de défendre la Réole. Pellegrue, aidé des consuls et de la population, dévouée au parti catholique, restaura les murs de la ville pendant que deux momes organisament une fonderie de canons, qui, dans moins de deux mois, donna à la ville huit pièces de gros calabre. Le siège commença le 4º mai et dura plusieurs semaines avec des fortunes diverses. Le plus remarquable incident fut le combat du \$0 mai, dans lequel François de Pellegrue fut tué. Duras da igenit le siège par lui-même, mais son attention se portait sur Bordeaux. Au commencement de juin, il aguerrit ses troupes par des marches sur Tonneins, sur Clairac, sur Marmande. La nécessité d'arrêter ses courses force Burie à dégarnir de troupes la ville de Bordeaux. C'était le résultat que poursuivait Duras. Il choisit quelques capitaines parmi ceux qui avaient servi à Bordeaux et qui étaient le mieux informés des parties fortes et faibles des

1. Commentaires de Montus, t. II, p. 417.



Journal des jurate de la Réole, publié dans le tome VIII des Arch. hat. de la Gironde, p. 42.

chéteaux, leur donna ses instructions et les fit rentrer secrétement dans la ville sous la direction de Joschim de Ségur, a. du Grand-Puch de Pardaillan, beaufrère de Vailloc et ancien lieutenant de sa compagnie.

Bordeaux n'était défendu que par une marulle et par deux forts situés sux deux extrémités de la ville. L'un, celui du Ha, était occupé par Antome de Noailles, seigneur incorruptible et vigilant. L'autre, le Château-Trompette, était commandé par Jehan de Genouillac de Vaillac, capitaine d'opinions indécises, allié par sa fernme à la maison de Ségur-Pardaillan, et dont le licutenant, Pierre de Ségur, dit Boyentran, pratiquait ouvertement la Réforme. Duras décida que les réformés s'empareraient d'abord du Château-Trompette; que Jean de Salignac, jurat de la ville, se porterait sur l'hôtel de ville par les fossés des Carmes ; que Jean de Laminsans, dit Auros, gentilhomme bordelais, l'ame de l'entreprise au dedans de la ville, occuperait la rue du Chapeau-Rouge. Les quartemers, duzainiers et centemers affiliés à la conjuration, prévenus d'avance, devaient se mettre en mouvement, chacan dans son quartier, au signal du canon du Château-Trompette.

Duras fixa la date de la surprise au vendredi % juin. Au jour dit, Guillaume de Domssan, a. de Sabastas, cadet de Gascogne, l'un des aventuriers du parti réformé, tenta de pénétrer dans l'intérieur du Château-Trompette. Vaillac était absent et son lieutenant, Pierre de Ségur-Boyentran, exerçait le commandement. Celui-ci avait promis son concours, mais, au dernier moment, pris de terreur ou de remords, il refusa de tentr ses promesses. Sabastas fut renvoyé et retourna auprès de ses complices. La tentative avait

échoué, mais elle pouvait se renouveler. La nuit suivante, Le Puch de Pardaillan, Guy de Montferrand de Langoiran, Jean de Lascours, a. de Savignac, ancien capitaine de la garde de Burie, et quelques autres conjurés, suivis de deux cents arquebusiers, se glissèrent un à un dans les hautes herbes qui couvraient les glacis de la forteresse et s'y cachèrent en silence. Le Puch de Pardaillan s'approcha du pont-levis et appela son beau-frère Vaillac d'une voix suppliante. Vaillac était revenu et veillait sous les armes; dans la journée, Burie, averti du complot, lui avait commandé de faire bonne garde.

A l'appel de Pardaillan, Vaillac parut sur les murs. Pardaillan se plaignit d'être poursuivi par les catholiques et demanda un asile avec cing ou six de ses amis. Le prétexte était mal trouvé. La ville paraissait tranquelle, et men ne confirmait le danger allégué par Le Puch. Vaillac répondit que ce « n'es- toit ni l'heure ni le temps d'ouvrir » et le somma de se retirer, sous peine d'être arquebusé, ainsi que ses amis. La menace alarma les soldats huguenots. Déjà les catholiques se mettaient en mesure de tirer. Aussitôt les gens de Pardaillan a dévalèrent des buissons » et s'enfuirent. Le plus grand nombre gagna la campagne; les autres se jetèrent à la nage et rentrérent dans la ville par la berge de la rivière. Pardaillan, Langoiran et Savignac furent eux-mêmes entrainés dans la déroute générale.

Le reste de la nunt s'écoula paisiblement et ne fut pas troublé par un coup de feu. Le jurat Salignac, le capitaine Auros, les centeniers et les officiers municipaux passèrent la nuit dans les transes, atten-



dant le signal du canon. Pas un des conjurés n'osa rompre le silence général. Burie campa dans une maison voisine de l'hôtel de ville avec as garde et les arquebusiers de la compagnie de Monbadon. Au lever du jour, de grandes gabarres, portant 1,200 soldats d'élite et quelques pièces d'artillerie légère, débouchèrent en amont du pont de Bordeaux. C'était l'avant-garde de l'armée calviniste qui ven aut prendre possession de Bordeaux. Averti de l'insuccès de ses lieutenants, Duras donna l'ordre de virer de bord l.

La répression sut d'autant plus cruelle que la terreur du parti catholique et du parlement avant été plus sondée. Burne, qui d'ordinaire ne perd pas son sangfroid, écrit, huit jours après, au roi de Navarre.

Le ne me trouvay oncq, depuis 53 ans qu'il y a que e je porte les armes, en telle craincte de tomber en inconvénient que je sis ceste nuict-là\*. Quelques écrivains, notamment Grespin\*, Devienne\*, recontent que les sectaires de l'ancien syndicat de l'avocat Lange, à peine revenus des angoisses de la nuit du 26 juin, se précipitèrent sur les maisons des principaux résormés et égorgèrent tous ceux qui n'avaient pu trouver



<sup>1.</sup> Lettre de Burie au roi, du 3 juillet, et du pariement au roi, du 4 juillet (drot. Aut. de la Gironde, t. XVII, p. 265 et 268). — Commentaires de Montue, t. II, p. 417. — Hut. ecclis., 1881, t. II, p. 227. M. Gaulleur, dans son Hist. de la Reformation à Bordouns, p. 369, a ajouté quelques détails au récit d'après des documents envoyés de Baint-Petersbourg.

Lettre du 3 juniet 1562 (Arch. hist. de la Girende, t. XVII, p. 266).

<sup>3.</sup> Grespin, Hut. des Martyrs, 1619. Genève, p. 663.

<sup>4.</sup> Devienne, Hut. de Bordecue, 1771, p. 142.

leur salut dans la fuite. Ce récit ne repose sur aucun témoignage. Non seulement tous les documents sont muets, mais de Bèze!, si prompt à incriminer les excès des catholiques, de Larbe\*, témoin oculaire, ne parlent que des répressions judiciaires. Le parlement ordonna une information et fit arrêter tous les complices, vrais ou présumés, de Ségur-Pardaillan. Les prisonniers, soumis à la torture, firent des aveux. Le 44 juillet, un ministre, Jean Duranson, dit Neufchastel, fut pendu, et deux bourgeous farent decapités. Pendant les jours survants, plusieurs accusés subirent le dermer supplice<sup>3</sup>, les uns comme complices de la conjuration de Pardaillan, les autres pour avoir porté les armes dans les bandes de Duras. Les plus coupables, au nombre de 104, Duras, Pardaillan, Boyentran, Salignac, etc., farent condamnés par contumace le 26 septembre 15624. L'arrêt, ché à son de trompe dans les rues, fut imprimé à Paris ches Vincent Sertenas<sup>1</sup>. La méfiance augmentant à mesure que le parti huguenot devenait plus redoutable, le parlement,

- 1. Hist. eccids., 1881, t. II, p. 227.
- 2. De Lurbe, Chresuque bordelous t. I, p. 103.
- 3. Digna factis reseperant, det Gauffretonn, par divers et seçuis aupplices (Chronique bordeloise, t. I., p. 193).
- 4. Arrêt du parlement de Bordesux, du 25 septembre 1862 (Coll. Brienne, vol. 206, f. 1) La manute oraginale, det M. Gaullieur, manque aux archives de la Geronde.
- 5. Le privilège en faveur de Vincent Bertenas, deté du 12 septembre 1562, suit la copie de l'arrêt (Coll. Brienne, voi. 206). Cet arrêt éon être font rare, our il n'est pas mié par la P. Lelong. Il manque même aux bibliothèques de Bordeaux, car M. Gaullieur ne l'a pas trouvé. Ce sevant auteur det (p. 418, note) que l'arrêt a été reproduit dans le France protestante de Hang, ce qui est une auteur.

dans la séance du 17 juillet, imposa à tous ses membres une profession de foi catholique! Le premier président, Jacques Benoist de Lagebaston, et, sprès lui², l'archevêque de Bordeaux, Prévost de Sansac, les magistrats, les avocats, les officiers de la cour furent obligés de se soumettre successivement à cette formalité inquisitoriale.

Le jour même où Duras se préparait à entrer à Bordeaux, Catherine de Médicis espérait décider le prince de Condé à la paix. La reine mère négociait personnellement avec les cheis de la Réforme aux portes d'Orléans. Geux-ci, se parant de dévouement au roi, prétendaient n'avoir pris les armes que pour le délivrer de la servitude. Le 24 juin, ils déclarèrent solennellement que, si la reine chausait le triumvirat de la cour, ils déposeraient les armes et livreraient leur chef « pour pleige et garand de « leur foy\*. » La reine les prit au mot. Elle renvoya les triumvirs et fit grand état de leur retraite. Confiante dans la bonne foi du prince de Condé\*, elle

 Le texte de cette profession de foi est imprimé par Devisone, l'ist. de l'ordesus, p. 527.

2. On est étonné de voir l'archevèque de Bordeaux passer après le parlement. Ce prélat n'avant même pas la préséance sur le lieutenant de roi (Arrêt du parlement de Bordeaux, du 28 avril 1562, dans les Mémoires du clergé, par Gentil, 1675, in-fol., t. I, p. 379). Il est viai que cet arrêt fut cassé par le conseil du roi le 24 mai 4573 (Ibid., p. 379).

3. Gaullieur, Hist. de la Réformation & Bordeaux, t. I. p. 497, 417 et 553, d'après les archives du parlement de Bordeaux.

4 Neus avens publié ce manifeste dans Antoins de Sourton et Joanne d'Abret, t. EV, p. 258.

 Lettres de Catherine au parlement de Paris, au duc de Montpension, au s. de Joyouse (Lettres de Gaiherine de Médicia, t. I., p. 340).



appela le roi à Beaugency, fit chanter un Te Deum à Notre-Dame, informa les ambassadeurs étrangers, envoya des capitaines d'autorité dans toutes les provinces pour arrêter les belligérants. La Guyenne, où la guerre civile sévissait plus qu'ailleurs, n'était pas pour être oubsée. Joachim de Monluc, s. de Lioux, fut chargé d'y porter « la bonne parole. » La reine lui donna une instruction pour Burse et pour Monlac, dont voici les traits principeux : amnistie à tous les séditieux, rétablissement de l'autorite du roi dans les villes, dépôt des armes entre les mains des gouverneurs de proviace, rétablissement du culte entholique, tolérance en faveur de la Réforme<sup>1</sup>. Mais la reme avait compté sans les passions ambitiquees des meneurs, « Si la « royne et M. l'admiral, écrit Monluc, estoient en ung cabinet et que M. le prince de Condé et M. de Guise y feussent aussy, je leur fernis confesser au'autre e chose que la religion les a meus à faire entretuer trois cens mille hommes1. > Le prince de Condé demanda à consulter les gens de son conseil. Il objecta que le triumvirat n'avait fait qu'une fausse sortie de la cour. Le 29 juin, Condé, l'amiral Coligny, d'Andelot, La Rochefoucasid, Rohan, Gramont, Soubise eurent une dernière entrevue avec la reine. On ne put s'entendre sur les conditions de la paix, et chaque parti. se disant dupé par son adversaire, reprit sa liberté



<sup>4</sup> La minute de cette instruction, qui set inédite, set conservée dans le vol. 15876 du funde français, f. 163. Nous ne la publions pas suz Pièces justificatives, perce qu'elle est presque de même teneur que l'instruction confice à Senneterre, laquelle a été imprimée par M. le comte de la Fernère dans le tome I des Lettres de Catherine de Médicie, p. 340, note

<sup>2.</sup> Commendaires el foltres de Monduc, L. III. p. 140.

d'action\*. La guerre commença le lendemain sous les murs d'Orléans. Monluc de Lioux ne s'était pas encore mis en route pour la Guyenne. Pendant cette conférence in extremis, il attendait les derniers ordres. Il ne partit pas \*, et l'instruction qui bui avait été confiée resta lettre morte. Le 30 juin, la reine mère et le roi de Navarre, checun de son côté, révoquèrent leurs commandements pacifiques \*.

Tandis que Burie sauvait Bordeaux, Blaise de Monlue poursuivait le cours de ses exploits dans la baute Guyenne. Le 13 juin, Catherme de Médicis lui svait prescrit de diviser l'armée en colonnes mobiles et de fouiller les mondres villages à l'aide de troupes légères. L'ordre, confirmé le 22 juin', décida l'auteur des Commentaires à modifier son plan de campagne. Les compagnies de Charry, de Clermont, de Corne, de Bardachin, de Tilladet de Saint-Orens, d'Arné, de Bajordan, de Gondrin, de Saint-Salvy et de Terride, qui le reconnaissaient pour chef, bien qu'il ne fût pas encore heutenant de roi,



Nous avons racenté ces négociations d'après des documents pouveaux dans Anteire de Bourbon et Jeanne d'Albrei, t. IV, p. 261 et suiv.

<sup>2.</sup> Nous pensons que Monluc de Lioux ne partit pas, car il n'est fast mention nulle part de son arrivée en Guyenne.

<sup>3.</sup> Le 30 jein, la reine envoya aux lieutenants de roi une circulaire révoquant la première. Cette pièce a été imprimee par M. le comte de la Ferrière dans Lettres de Catherène de Médicis, t. I., p. 365, d'après l'exemplaire adressé au c. d'Estampes. La minute originale de l'exemplaire destiné à Blaine de Monluc, presque en tout semblable, est conservée dans le fonds français, vol. 45876, L. 140. — La circulaire du roi de Navarre, qui est inédite, est conservée en minute dans le même recueil, f. 199.

<sup>4.</sup> Lettres de Catherine de Médicis, t. I, p. 331 et 339

furent lancées dans toutes les directions et commencèrent à nettoyer la province. Monlue voulait frapper de terreur les villages qui avaient légèrement accepté la Réforme, disperser les bandes, faire le vide autour des villes rebelles comme Lectoure, Agen, et les resserrer peu à peu dans un cercle de fer, en attendant un siège régulier, dont il se réservait la direction. Par ses ordres, Bernard de Leaumont, s. de Pardiac, evait invest: Lectoure; Charry s'était approché d'Agen jusqu'à Beauville et n'avait interrompu sa marche offensive que parce qu'il était tombé dans une embusoade à Cazideroque; un autre capitaine avait tenté l'escalade de Nérac'.

Le plan de campagne commençant à porter ses fruits quand un messager de Burie appela Monluc en toute hâte au secours de Bordeaux. Monluc n'hésita pas. Il convoqua ses compagnies à Damasan' et partit pour rejoindre son chef En route, il ne put résister au plaisir de forcer le château de Castelvieilh, en Bazadois, qui lui avait fermé ses portes. Comme il passait, le 3 juillet', sous les murs de Nérac, un des officiers de la reine de Navarre, le capitaine Dovasan, avec trois enseignes, vint reconnaître l'armée catholique. Monluc n'était pas homme à refuser le combat. Il s'approche avec quelques cavaliers. Dovasan recule. Monluc le fait harceler par les harquebusiers. Dovasan « commence à s'achemyner « en haste. » Monluc le charge à fond et le met en

<sup>1</sup> Hist. socids., 1881 t II, p. 224 at 225

<sup>2.</sup> Bid., t. I, p. 229.

<sup>3</sup> L'Histoire sociétiastique de de Bèse dit que cette rencontre est lieu le 2 juillet 1562. Elle eut lieu le 3 d'après les Commentaires, un vendreds (t. II, p. 426)

pleine déroute. « Sans aucune résistance, dit-il, les « passasmes de l'ung boult à l'aultre par dessus le

- passasmes de l'ung bout a l'autre par dessus re
   ventre. Ces gens, comme poltrons, se jectoyent dans
- « les taillis et dans les fossés, le vantre à terre. Les
- a bandoliers les chargeoyent par les boys et leur
- · tiroyent comme quand on tire au gibier .. Nous
- c estions si peu que nous ne pouvyons supplir à taer
- « tout; car, de prisonniers, il ne s'en parloit poinct
- dans ce temps-lá¹. →

Le lendemana, & pullet, il s'approcha du Mas d'Agenais et campa à Calonges, parce que le Mas était occupé 🕝 par les enseignes de Duras. Le même jour, il recut la visite d'un contrôleur de la reine de Navarre, M' Marbault, chargé de lui apporter des propositions pacifiques et de le détourner du voyage a Bordeaux. La princesse me mandait, dit-il, « que je n'avois que faire de tirer oultre, car M. de Burie et elle avoyent pacifié le tout et elle estoit partie de France expres- sément pour appaiser ces troubles et faire laisser les armes à ceulx de sa religion\*. > L'arrivée de la reine de Navarre, le message de Marbault laissèrent Monluc dans la perplexité. Était-il prudent à un capitaine ambitieux de se compromettre davantage par un excès de zèle? Monluc était assez courtisan pour se poser ces questions. Nous devons revenir en arrière pour expliquer l'intervention de la reine de Navarre.



<sup>1.</sup> Communicires de Monino, t. II, p. 424.

<sup>2.</sup> Ibid., i. II, p. 426.

## II. RETOUR DE JEANNE D'ALBRET EN GUYENNE.

Après six mois de lutte, au commencement de mars 156%, Jeanne d'Albret avait été chassée par son mari. Antoine de Bourbon. Elle quitta Paris le 6 mara et rejougnit à Monceaux, puis à Fontainebleau, la reme mère du roi, qui lui gardait son amitié. La cour était divisée en deux partis. Les catholiques reconnaissaient pour chefs le ros de Navarre, le duc de Guise et le conpetable de Montmorency. Les réformés étaient dirigés par le prince de Condé, frère même du roi de Navarre, par l'amiral de Coligny et surtout par Jeanne d'Albret, l'ame et le cœur du parti. Catherine de Médicis flottait indécise, courtisait les plus forts et s'efforcait. de les attacher à la couse du roi. A la date de mars 156%, les deux reines, Catherine et Jeanne, s'accordaient plus qu'il ne convenait au triumvirat. Le soir de leur arrivée à Fontainebleau. la reine de Navarre croyait avoir décidé Catherine à mener le roi à Orléans et à s'y enfermer avec le prince de Condé-Le lendemain matin, elle fut informée « qu'elle bran-« loit en ceste delibération. » La reine mère, pour dissimuler ses préoccupations, feignait de surveiller la construction d'une laiterre dans un des jardins du château. Jeanne la pressa d'exécuter les décisions de la veille. En vain, elle lui « remonstra, dit-elle, le tort qu'elle se feroit si elle ne continuoit ce voyage. » Catherine, retombée dans ses meertitudes, aussi méfiante des protestants que de leurs adversaires, se débar-



rassa des instances de la princesse en lui promettant de partir dans huit jours. Le sour, au souper du roi, nouveau revirement; elle annonça à la cour que le roi passerait le reste du carême à Fontainebleau et donna publiquement ses instructions aux officiers de service. Mais, pour ne pas décourager les réformés, elle charges secretement un de ses affidés, Michel du Fay, s. de Belesbat, parent du chancelier de l'Hospital. d'expliquer ses résolutions à la reine de Navarre et de avertir le prince de Condé de ne croire chose signée c du roy ne scellée de son scel, car doresnavant il « feroit tout par contrainte. » Jeanne accepta la mission et envoya au prince un gentilhomme, Victor Brodeau, s. de la Chassetière, dit Bladre, qui réussit à franchir le cercle d'espions des Guises autour du palais de Fontainebleau<sup>1</sup>.

Instruts de ces pourparlers, le roi de Navarre, le connétable et bientôt après le duc de Guise accoururent à Fontainebleau. Il y eut, entre les roi et reine de Navarre, des explications pénibles\*, et Jeanne d'Albret fut obligée de quitter immédiatement la cour\*. Au moment de la séparation, le roi de France, la reine



<sup>1</sup> Ces détails sont tirés des Mémoires de Jeanne d'Albret, que nous avons retrouvée et publiée en 1893.

<sup>2.</sup> Lettre de Chantonay è Pluhppe II, du 25 mars 1562 (Orig espagno), Arch. nat., K. 1497, ao 17). Voyez Astorne de Sourion et Jeanne d'Albret, t. IV, p. 130 et suiv. — Nos deux récits ne font pas double emploi, mais se complétent l'un par l'autre.

<sup>3.</sup> La date exacte du départ de Jeanne d'Albret pour Meaux ne nous est pas connue, muis elle ne peut être postérieure au 27 ou au 28 mars, punque Jeanne partit le 29 mars de Meaux pour Vendôme.

mère et le duc d'Anjou eurent avec elle des effusions touchantes. Catherine demanda à la princesse de lui laisser un serviteur dévoué, capable de lui transmettre des messages de confiance : Jeanne lui donna Victor Brodeau. Le jeune prince Henri de Béarn, retenu de force par son père, put garder auprès de la Louis de Goulard. a. de Besuvoir, alors maître de sa garde-robe et plus tard son gouverneur!. Enfin Jeanne s'arracha aux bras de son fils, s'enfuit de Fontainebleau et se retira auprès du prince de Condé à Mesux<sup>2</sup>. C'est là que s'élabora. le plan de campagne des réformes et la surprise hardie de la ville d'Orléans, et c'est à la reine de Navarre que le parti huguenot dut ce trait d'audace et peut-être de génie, le seul qui éclaire d'un rayon lumineux l'histoire de la première guerre civile. Depuis l'arrivée de sa belle-sœur, le prince de Condé paratt transformé. L'ambitieux indécia devient un capitaine ferme et courageux, prompt à la résolution, plus prompt encore à l'exécution. Le lendemain de son entrevue avec Jeanne d'Albret, le 39 mars, il entre en campagne, court sous les murs de Paris, puis d'Orléans. Le même jour, la reme de Navarre quitte Mesux presque suns suite, en fagitive, et prend la direction de Vendôme par des chemins détourgés 1.

1. Mémoires de Jeanne d'Albret, p. 12

 Lettre de de Bêse à Calvin, du 25 mars 1562 (Baum, Theoder Bess, Présivés, p. 176).

3. Baum, Theodor Bess, Prouves, p. 147,

4. Lettre de Théodore de Bèse, du 13 mai 1562 Mémoires de Coudé, 1. II, p. 359). Cette lettre est par erreur datés de 1561, mais il suffit de la lire pour constator qu'elle ne peut être que de 1562.



Sur la route de Vendôme, Jeanne d'Albret recut un message de la reine mère apporté par le fidèle Brodeau. La lettre portait l'ordre de prier le prince de Condé de « laisser les armes, » mais la créance verbale était toute contraire. Catherine avait chargé Brodeau de dire de vive voix qu'elle avait été obligée d'écrire sa lettre sous les yeux de François d'Escars, le confident du roi de Navarre, et que, à l'opposé des ordres écrats, elle désirait l'ouverture des hostilités et le triomphe des réformés. Brodeau avait une mission encore plus confidentielle. Il devait engager Jeanne d'Albret, de la part de la reine mère, à enlever d'Amboise le jeune frère et la sœur du roi, qui y étaient élevés avec des pages de leur âge, et à les livrer comme otages au prince Il faut invoquer le témoignage de Jeanne d'Albret pour justifier ce récit. « Il (Brodeau) me dit davantage, de par elle (la reme • mère), que, si je voyois les choses aller si mal que « le Roy fast plus resserré, que j'allasse à Araboise sous couleur d'alter faire la révérence à M. le duc¹. e que l'on nommoit lors M. d'Anjou, et à madame Marguerite, sœur du roy, et que je les emmenasse a à Orléans. Et, pour cela, avoit le a. de la Bourdaia sière un commandement de me laisser entrer audit Amboise en telle compaignie qu'il me plairoit<sup>2</sup>. > Catherine de Médicis parlait-elle sincèrement en autorisant Jeanne d'Albret à enlever ses enfants, on cette mission n'était-elle qu'une manifestation nouvelle du

<sup>1.</sup> Monsieur le duc est François de Valous, dernier fils de Henri II et de Catherine de Médicie, plus tard due d'Alençon et, en 1576, duc d'Anjou.

<sup>2.</sup> Mémoires de Jeanne d'Albret, p. 24

système d'équilibre qui la poussait à donner à la fois des gages de confiance aux deux partis? C'est un mystère qu'il n'est pas possible d'éclaireir. Jeanne se hâte d'ober à la reine mère. N'osant aller à Oriéans de crainte d'y être bloquée ou d'être prise entre deux feux, elle fit venir Théodore de Bèze à Olivet, entre Vendôme et Orléans, et lui révéla les étranges prescriptions de la reine mère !. Puis elle répondit officiellement à Catherine qu'elle n'avait point de « communication » avec son beaufrère: « aussy qu'il me méroit mal, dit-elle, de donner « avis à tant de personnes qui ont meilleur entende-« ment que moy. » L'habile princesse trouva même le moyen de remplir la mission verbale de Brodeau : « Un gentilhomme aliant vers luy (Condé), je luy e manday de bouche ce qu'il vous avoit plu m'en commander1. » Telle lettre pouvait passer sous les yeux des triumvars ou de leurs espions sans compromettre la reine mère.

Après un voyage chaque jour interrompu par de facheuses rencontres, la reine de Navarre arriva à Vendôme, la seigneurie béréditaire de la maison de Bourbon<sup>a</sup>. Dans l'espace de deux mois, elle avait



<sup>1.</sup> Mémoires de Jeanne d'Albret — Le rencontre de Théodore de Bèze et de Jeanne d'Albret à Olivet est antérieure au 5 avril 1562 (Lettre de de Bète à Calvin, de cette date; Baum, Théodor-Bess, Pièces justificatives, p. 177).

Lettrus d'Anteine de Bourben et de Jeanne d'Attret, publiées par le marque de Rochambeau, p. 251.

<sup>3</sup> La date exacte de l'arrivée de Jeanne d'Albret à Vendôme est inconnue, peut-être à cause du mystère du voyage Capeudani nous envous que Jeanne y était arrivée le 3 mm 1562 (Lettre de Jeanne à Mes de Languy, Lettres d'Antoine de Jourses et de Jeanne d'Albret, p. 251).

subi toutes les injustices de la destinée. Elle avait été sacrifiée à d'indignes rivales, violemment séparée de son fils, expulsée de la cour avec menaces, répudiée en fait en attendant de l'être en droit . offensée dans ses sentiments religieux par « le traitre \* » même qui l'avait amenée à la Réforme, poursuivie à travers les chemins de la Beauce par les séides du parti qu'il dirigeait. Quel cœur de femme, de mère et de rane n'aurait pas été ulcéré par de tels outrages! Jeanne ne sut pas résister à la passion de la vengeance. Ausaitôt armyée à Vendôme, elle livra aux bandes calvimetes les églises et la collégiale de Vendôme, la chapelle du château, les tombeaux de la maison de Bourbon, les ossements des glorieux ancêtres de son fils3, sans autre profit pour ses coreligionnaires que ceiui de dépouiller les saintes reliques de leurs ornements d'or et d'argent. Aucun juge ne saurait absoudre la reine de Navarre de telles profanations; les protestants eux-mêmes, par la bouche du premier de leurs docteurs, lui firent entendre d'amers reproches<sup>4</sup>. Combien doit être plus sévère l'arrêt de l'historien obligé de considérer comme circonstance aggravante l'esprit superieur de la princesse coupable!

Cependant la reine de Navarre ne pouvait prolonger



<sup>1.</sup> Bordenave nous apprend que les projets de répudiation n'étaient pas ignorés de la princesse (Histoire de Foiz et de Rossers, p. 119).

Les correspondances des réformés, à la date où nous commes, ne donnent pes d'autre nom au roi de Navarre.

<sup>5.</sup> Voyez Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, t. IV, p. 94.

<sup>4.</sup> Voyez la belle et éloquente lettre que Théodore de Bêze adressa à la reine de Navarre à la nouvelle de ces profuntions Mémoires de Condé, t. II, p. 359).

son séjour à Vendôme. Reçue en ennemie par les habitants, que la crainte seule retenait dans le silence. sans autres défenseurs que des pillards prêts à se vendre, troublée peut-être en son for intérieur par les remords de sa conscience<sup>1</sup>, elle déstrait retourner en Béarn. Théodore de Bèze le lui conseillait. Mais la route était longue, coupée à chaque étape par les soulèvements populaires, d'autant plus dangereuse pour une princesse fugitive qu'elle avait accumulé contre elle de plus justes motifs de représsilles. Elle demanda un cortege au prince de Condé, campé à Orléans à la tête de son armée. De Bèze lui répondit sagement que « petite compagnie » attirerait l'attention de l'ennemi sans compensation efficace; que c lay envoyer grande compagnie seroit une chose a bien fort difficile, pour ce, dit-il, que nous c aommes aur le point de sortir en campagne avec t toutes nos forces \*. » De Bèze avast raison. Les chefs des deux partis, à la fin de mai, négociaient encore, mais « le cul sur la selle » et les armes à la main. L'armée protestante était trop faible pour diviser ses forces. Faute d'hommes et de serviteurs dévoués, la reine de Navarre essaya d'assurer sa faite à prix d'or. Elle avait hyré aux trésoriers du prince de Condé les depiers provenant des dépouilles de Vendôme. Elle a'adressa à la reine mère et lui demanda une avance de 50.000 francs à valoir sur un don de



f. La lettre de de Béze, que nous avons citée plus haut, prouve que Jeanne d'Albret avant consulté en docteur un sujet de ces profunctions.

<sup>2.</sup> Ibid.

100,000 que le roi lu avait octroyé! On ignore la réponse de Catherine, mais il est peu probable que, aux premières arquebusades d'une guerre qui menaçait la couronne des Valois, la reine mère, encore suspecte au triumvirat, ait eu le pouvoir de disposer d'une somme aussi forte en faveur d'une princesse ennemie.

Le temps pressait. Sans troupes, sans argent, Jeanne d'Albret ne pouvait entrer à Amboise et conduire sûrement les plus jeunes enfants de Catherine au camp du prince de Condé. Elle héatait encore quand elle fut informée que le roi de Navarre avait promis au cardinal de Lorraine d'emprisonner sa femme dans une forteresse en attendant l'arrêt de répudiation. Le cardinal de Lorraine avait répondu : « Monsieur, voilà un acte digne de vous. Dieu vous doint bonne vie et longue\*. » Aussitöt la reine de Navarre commanda à Armand de Gontaut, s. d'Andaux, son lieutenant en Béarna, de réunir quelques cavaliers et de venir au-devant d'elle sur la route de Périgord. D'Andaux avait été victime d'une injustice à la cour de France. Catherine lui avait refusé la charge honorifique de gentilhomme de la chambre du ros\*. Il n'en était que plus dévoué à la maison d'Albret. A la réception des ordres de Jeanne, il monta

13



Nous avons publié cette lettre dans Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, t. IV, p. 98.

<sup>2.</sup> Voyez :es Mémoires de Jeanne d'Albret, p. 25 et notes.

<sup>3.</sup> D'Andaux avait été nommé lieutenant général en Bearn, avec Louis d'Albret, évêque de Lescar, par lettres patentes du roi et de la reine de Navarre, en date du 20 janvier 1561 (1562). Ces lettres sont conservées dans la coll. Dupuy, vol. 153, f. 78.

<sup>4.</sup> Leures d'Anioine de Bourbon et de Jeanne d'Albret p. 251.

à cheval presque seul, ramassa sur sa route, de ville en ville et de château en château, les gentilahommes fidèles, les équipa, les arma à ses frais et rassembla ainsi, sans démunir les garnisons des places fortes du Béarn, une troupe de près de 5 ou 600 cavaliers, que les réformés utilisèrent pendant la première guerre civile. Plus tard, Jeanne d'Albret remboursa à son sauveur les sommes de 1,085, de 137, de 66 et de 48 francs, dépensées à l'aller et au retour de ce voyage!.

Jesupe d'Albret s'enfuit de Vendôme vers le commencement de juin. Elle traversa à grandes journées la vallée de la Loire, qu'elle avant parcourue, peu de mois auparavant, en équipage de reine, épouse du premier prince du sang de France. À Châtellerault, le fidèle Brodeau la rejoignit et lui remit, de la part du roi de Navarre, l'ordre de demeurer à Vendôme. C'était la mise à exécution du projet loué par le cardinal de Lorraine. Jeanne repartit aussitôt et hata sa marche, évitant les villes closes et la rencontre des lieutenants de roi?. Avant d'entrer en Guyenne, elle eut la prudence de s'assurer la neutralité du parlement de Bordeaux, qui régnait en despote sur le littoral de la Gironde. Elle lui annonca sa prochaine venue et lui demanda son aide dans l'intérêt de la paix. Le parlement était animé de sentiments catholiques, mais il désirait surtout l'apaisement. Il désigna, le 27 juin, toutes chambres réunies, un président et un conseil-

<sup>5.</sup> Comptes conservés dans le tome IV des Richissements de Biern, p. 85, aux Archives de Pau (C. 682).

<sup>2.</sup> Mémoires de Jeanne d'Albret, p. 25.

ler pour présenter à la reine de Navarre les hommages de la cour 1.

Jeanne d'Albret arriva au château de Duras dans les derniers jours de juin. La province entière était sous les armes. Burie, avec la mollesse d'un vieux soldat, fatigué de la guerre, Blaise de Monluc, avec l'ardeur d'un capitaine affamé de combats et de gloire, tensient tête aux ennemis du roi. La reine de Navarre engagea des négociations avec eux. Son plan était d'assurer la paix en renvoyant Duras à Oriéans, en désarmant les deux partis en Guyenne, et d'attendre, sans verser le sang sur les bords de la Garonne, la fortune de la guerre engagée sur la Loire. Le 🌡 juillet 1562, elle envoya Narbault à Monluc, campé sous les murs du Mas d'Agenais, à deux jours de marche de Duras. Moniuc était fort perplexe. Burie l'appelait en hâte à Bordeaux. Résister à la princesse, c'était peut-être résister aux secrets désirs de la reine mère ; accepter ses propositions, c'était faire le jeu des factieux. « Je parlay sobrement, dit-il, car ainsi le failloit faire. A la fin, tout ce qu'il peut (Marbault) avoir de e moy, ce feust que je luy baillerois deux gentilsc hommes pour aller devers la royne de Navarre et « veoir en quel estat estoient les affaires entre elle et M. de Burie. » Le soir, Monluc, après avoir consulté ses capitaines, résolut de poursuivre sa route sans se laisser distraire, tant était menaçante la situation de la ville de Bordeaux. Sa seule con-



<sup>1.</sup> Copie des registres du parlement de Bordeaux (F fr., vol. 22372, E 1844).

<sup>2.</sup> Mimoires de Jeanne d'Albret, p. 26.

cession, dit-il, fut « que ce que j'avois délibéré de « faire de chemin en deux jours, que j'y en mete trois quatre pour donner temps à lad, dame de « parachevar ce qu'elle avoit commencé avecques « M. de Burie<sup>1</sup>. » La reine de Navarre s'était détà adressée à Burie et à sa femme. La démarche était habile, car la dame de Burie, de la maison de Belleville, sœur d'un des lieutenants du prince de Condé à Orléans, était la « conseillère » de son mari. Jeanne les convogua tous deux et promit de leur indiquer « les moyens de pacifier la Guyenne. » Telle perspective séduisait Burie, déjà jaloux de Blaise de Monluc. Mais la dame, « encore qu'elle fist de la « grande chrestienne, » refusa l'entrevue. Elle « fit « tant » que, au lieu d'aller à Duras, Burie écrivit à Jeanne d'Albret une lettre d'excuses, entremélée de menaces, « disant qu'il avoit commandement exprès « de mettre les Espagnols en son pays de Béarn. « si elle remnoit quelque chose . » Jeanne rendst compte de m médiation à la reine mère par un de ses maîtres d'hôtel, Jean de Secondat, s. de Roques, un des ancêtres du grand Montesquieu<sup>1</sup>. Catherine lui répondit « qu'elle approuvoit tout ce que j'avois « fait, » dit Jeanne d'Albret dans ses Mémorres, « se plaignant antiniement du roy, mon mary, et du peu

<sup>1.</sup> Commentaires de Montue, L. II, p. 425.

<sup>2.</sup> Hist. accids., de de Bèze, 1881, t. II, p. 226.

<sup>3.</sup> Jean de Secondat, s. de Roques, avest reçu en don de Jeanne d'Albret, le 2 octobre 1561, la terre du Montesquieu. En 1564, il épouse Étéonors de Brenieu, dont il out traus enfants. Le quatrième fet le biseleul de l'auteur de l'Esprit des lois (Arch. Aist. de la Gironde, t. III, p. 465, et t. XXIV, p. 252).

c de moyen qu'elle avoit de faire ce qu'elle eust « désiré<sup>1</sup>. » Un témoin des plus autorisés, Bérenger Portal, s. de la Pradelle, général des finances en Guyenne, homme sage et sans parti pris?, certifie les intentions pacifiques de la reine de Navarre et attribue l'échec des négociations au refus de Burie et de Monluc d'exécuter l'édit de janvier : « La royne de Navarre, désirant d'une très grande et ardente affec-4 tion la pacification des troubles, meurtres, sacca-« gemens et volleries de la Guyenne, a souvent escript « et prié MM. de Burie et de Monlue, ensemble le « parlement de Bordeaux, d'y vouloir entendre et de vouloir envoyer, pour cest effect, devers elle Sur e quoy, le général Portal auroit été plusieurs et « diverses foys envoyé devers lad. royne... Mais la chose n'a peu prendre heureuse fin, d'aultant que MM. de Burie et de Monluc n'ont voulu interpréter < ne entendre lesd. deux points de liberté de cons-« cience et de repos³. »

Pendant le séjour de Jeanne d'Albret au château de Duras, les coureurs que le s. de Duras avait envoyés aux portes de Bordeaux, le lendemain de la conjuration de Pardaillan, firent prisonnier Henri de Foix-Candale. Ce seigneur, gendre du connétable Anne de Montmorency, était catholique. Il fut amené à la reine de Navarre, dont il était l'allié, et « fortement chapi-

<sup>1</sup> Mémoirer de Jeanne d'Albret, p. 28 Les lettres de Jeanne d'Albret et de Catherine de Médicis sont pardues.

<sup>2.</sup> Burne fait un grand éloge de ce personnage dans deux lettres, l'une du 13 octobre 1561, l'autre du 28 désembre 1561 (F. fr., vol. 45875, f. 458).

Mémoire du général Portal envoyé au roi, 17 soût 1562.
 Gople du temps, f. fr., vo., 15876, f. 440).

\* tré » en faveur de la Réforme. Candale se laissa intunider. Il jura de prendre les armes dans l'armée de Duras, « promit monts et merveilles » et obtint sa liberté. Moins de buit jours après, il rejoignit Monluc à Targon, avec dix ou douze gentilshommes de sa maison. Le souvenir des serments qu'il avait faits à la reine de Navarre le tourmentait comme un remords. Monluc, en fin casuiste, dissipa ses scrupules en épiloguant sur la valeur d'une promesse forcée; et pais, écrit-il dans les Commentaires, « je luy dis que je luy « ferois donner l'absolution à [par] monsieur de Bordeaux<sup>1</sup>. »

Cependant, la reine de Navarre, attente d'un mal secret sur lequel les documents du temps ne s'expliquent qu'à mots couverts?, brisée de fatigue et de chagrin, ne pouvait prolonger son séjour dans un pays qui, suivant toutes les prévisions, allait devenir le champ de bataille des deux armées. Elle se réfugia, le 22 juillet, à Caumont, château inexpugnable, armé, dit Monluc, de « trente ou quarante pièces d'artillerie « et assez fort pour endurer douze ou quinze cens « coups de canon avant que de se rendre ». » Le seigneur de Caumont avant des attaches dans tous les partis et d'ailleurs planait, par sa situation élevée à la cour, au-dessus de querelles soulevées par de petits compagnons comme Monluc et Burie.

A peine arrivée à Caumont, la reine de Navarre tomba plus gravement malade et fut obligée d'y pas-



Commentaires, t. II, p. 419 st 432.

Voyet Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, L. IV, p. 80

<sup>3.</sup> Olhagaray, Hist. de Pois et de Navarre, p. 530. — Commentaires et lettres de Montuc, t. IV, p. 152.

ser quelques jours sous la garde des capitaines Moret et Chevallier, commandant chacun une compagnie de vingt arquebusiers à cheval<sup>4</sup>. Bientôt elle apprit que Blaise de Monluc avait recu l'ordre de se saisir de sa personne. La nouvelle reposait sur de faux rapports; mass, apres les menaces du roi de Navarre, Jeanne d'Albret la jugea vraisemblable. La marche victorieuse de l'auteur des Commentaires laissait à peine à la princesse funtive le temps d'échapper à un siège. Elle se retira d'abord à Nérac<sup>a</sup>. Son irritation contre Moniue était tron fondée nour ne pas être ardente. • Dieu sçait si elle me vouloit mal, écrit-il, et comme elle me baptisoit, m'appellant le tyran, avec c toutes les injures du monde 1. » La princesse, n'osant affronter les défilés du Condomois et de l'Armagnac. où la guerre civile faisait rage, revint sur les bords de la Garonne, prit avec sa suite un bateau de rencontre et ne s'arrêta qu'à Bordeaux (commencement d'août 1562)4. Elle y fut reçue avec convenance malgré les clameurs du syndicat catholique. Elle séjourna à peine, traversa les plaines des Landes, tranquilles parce qu'elles étaient désertes, le duché d'Albret,

1. Bordenave, Hist. de Béarn et Masarre, p. 119, note. - Pièce

analysés par M. Raymond.

3. Commentaires et lettres de Blaise de Mentuc, 1. II., p. 443.

4. La date de l'entrée de Jeunne d'Albret à Bordesux ne nous est conque que par une lettre anglaise, du 47 soût 1562, qui la mentionne comme un fait récent (Calenders, 1562, p. 252).

Mémeires de Jeanne d'Albrei, 1893, p. 29. — Nous croyons. que les ordres qui auraient été donnés à Monluc pour arrêter la reme de Navarre n'ont jamais existé, car il n'y fait aucune allusion dans ses Commentaires. Le fait d'ailleurs ne concorde us avec la marche de Moniuc (voyes plus iom) ni avec la politique de la reine mère.

berceau de sa maison, et arrive à Pau vers le milieu da mois d'août. Après quelques jours de repos, elle se rendit aux Eaux-Chaudes, petite station thermale située dans la vallée de Laruna! Sa prochaine arrivée auprès de la frontière avait été aignalée à Philippe II par le duc d'Albuquerque, gouverneur de la Navarre espagnole. Le duc s'était hâté de compléter ses compagnica et de demander à son maître la solde, toujours retardée, des soldats de la garnison. « La fernme de Vendôme, écrit-il, vient dans l'intention bien arrêe tee de faire prêcher par la force les doctrines de « Luther dans les différents lieux qui se sont conser-« vés jusqu'à présent comme de bons chrétiens c Maintenant, avec la venue de cette femme, ils ne e pourront plus résister à moins que V. M. veuille permettre qu'on leur donne quelque encouragement e de notre côté ou qu'on fasse quelque démonstration a pour arrêter cette insolence". » Jeanne d'Albret était aussi bien instruite de ce qui se tramait à Pampelune que le duc d'Albuquerque des desserts de la princesse. En ce moment même, les troupes espagnoles, que le roi de France avait appelées à son accoura, venaient de franchir la frontière et ac dirigement vers la Guyenne Il importait à Jeanne d'Albret de se mettre à l'abri d'une surprise. Elle amena donc aux Eaux-Chaudes plusieurs compagnies, presque une petite armée, et les fit camper à sa porte pendant

(Orig. capagnol. Arch. de in secrét. d'Espagno, Navarre, leg. 358)



<sup>1.</sup> Le choix de ces saux thermales donne rason à nos hypothèses sur la maladia inténeure dont souffrait Jeanne d'Aibret.
2. Lettre du duc d'Aibuquerque a Philippe II, du 3 juillet 1582.

la durée de son séjour<sup>1</sup>. On verra plus loin que le danger n'était point imaginaire. L'invasion du Béarn sans que le roi de France pût ou voulût le secourir; la prison perpétuelle dans un monastère choisi par le saintoffice; telle pouvait être la destinée de la mère de Henri IV.

## III. GUYENNE. COMBATS DE TARGON ET DE VERGT.

Nous reprenons notre récit de la guerre civile en Guyenne au point où l'arrivée de Jeanne d'Albret nous a forcé de l'interrompre.

Nous avons laissé Blaise de Monluc sur la route de Bordeaux aux prises avec la reine de Navarre. Le 4 ou le 5 juillet, il passa sous les murs de la Réole et arriva le †4 à Bordeaux. Le parti catholique tremblait encore du danger qu'il avait couru dans la nuit du 26 juin. Monluc releva les courages par sa parole entrainante. Le parlement se réunit en son honneur le 13 juillet, et, par une faveur particulière, autorisa l'anteur des Commentaires à prendre séance à côté de Burie sans déposer ses armes à la porte. Le même soir, il remonta à cheval et rejoignit ses troupes à deux lieues de Bordeaux.

Symphorien de Durfort de Duras achevait d'organiser son armée dans le comté de Benauges, autour

Voyez ci-dessus, p. 185.

3. Ibid., p. 177.

 Registres secrets du part. de Bordeaux; f. fr., vol. 22369, sous la date précitée.





<sup>!</sup> La force de cette troupe nous est révélée par la dépense quelle coûts, 2,223 france (Establissements de Biarn, t. IV, f. 98; Arch. des Basses-Pyrénées, C. 682).

de Cadillac. Cavaliers, gens de pied, aventuriers de toute origine, il enrôlait de gré ou de force, au nom de la reine de Navarre<sup>4</sup>, tous les hommes capables de porter les armes.

Burie et Monluc avaient convenu de passer séparément la Garonne, de se réunir sur la rive droite et de tomber sur Duras à l'improviste. Celui-ci, s'il avait eu le moindre instinct stratégique, aurait pu les attaquer au passage et les rejeter l'un après l'autre dans le courant du fleuve. Mais il laissa échapper l'occusion. Le 14 juillet, au point du jour, Nonluc entama son mouvement et l'acheva dans le journée. Burie ne paraissait pas. Monluc rentra à Bordeaux" et lui fit jurer qu'à minuit il monterait en bateau avec ses compagmes. Burie indécis ramassa tous les bateaux au pied du Chateau-Trompette et se coucha. A six heures du matin, il n'était pas encore sous les armes. Sa lenteur compromettait le corps d'armée qui avait traversé la Garonne et le livrait sans défense aux attaques de Duras. Les capitaines, même ceux qui servaient sous ses ordres, se plaignment de lui en termes amers. Je ne veux point, dit Monluc, mettre par escript le « dire des ungs et des autres ». »

Cependant Burie se disposait à suivre son bouillant compagnon d'armes, mais lentement, à pas comptés, en capitaine peu pressé de hasarder ses troupes.



Lettre du dac d'Albuquerque à Philippe II, en date du 20 juillet 1562 (Arch. de la secrét. d'État d'Espagne, Navarre, leg. 358).

<sup>2.</sup> Monius rentra à Bordeaux le 15 juillet (Commentaires, t. IV, p. 146).

<sup>3.</sup> Commentaires, t. II, p. 430

Patigué de l'attendre, Moniue s'avançait avec décision au-devant des ennemis. A l'abbave de la Seauve-Majeure, il rencontra l'abbé Hélie de Gontaut, frère de ce seigneur d'Andaux qui a vait montré tant de dévouement à Jeanne d'Albret, et apprit que Duras, indifférent à l'approche de son plus redoutable adversaire. campait en désordre autour de Targon. Aussitôt, il écrivat à Burie « que les ennemys estoient en fort beau e lieu pour les combattre. » Son messager trouva Burne sur l'autre bord de la rivière, veillant au passage de la compagnie du maréchal de Thermes et décidé à ne pas se hâter. Monluc ne pouvait attendre. De crante d'être attaqué par des forces supérieures. il attaqua lui-même. Cependant, dans l'espérance que Brarie arriverait sur le champ de bataille avant la finde la journée, il engagea l'action à sept heures du matin par une escarmouche d'arquebuserie. Aux premiers coups de feu, les gens de pied huguenots se massent dans une plaine et la cavalerre derrière un bois. A midi, les gens d'armes de Monluc, qui avaient passé la nuit et la matinée à l'abbaye, se présentent en ligne. Les réformés essayent de battre en retraite. Monlue hésitait à fondre sur eux, tant était grande la disproportion des forces. Il consulta ses capitaines, et tous répondirent : « Allons combattre, » Monluc saisit le moment. La cavalerie protestante était embarrassée dans une pente au milieu des vignes. Monluc divise ses gens d'armes en deux troupes, en donne une à son fils, le brave Peyrot, et se met à la tête de l'autre. Le père et le fils chargent en même temps, Peyrot la cavalerie, le père les gens de pied. Après un choc formidable « de cul et de teste. » la cava-



lene huguenote est enfoncée. Dems Dartz, s. de Meymy, qui la commandait, jette ses armes et donne le signal de la fiute. L'infanterie tint plus solidement devant le rival de Burie; enfin elle recula jusqu'à la limite du bois et disparut dans les profondeurs du taillis.

La victoire était chèrement achetée. Peyrot avait été blessé d'un coup de pique! Le tiers des gent d'armes étaient morts ou blessés, presque tous les capitaines démontés. Monluc n'avait pas vingt cavaliers valides à opposer aux vaincus s'ils cussent fait un retour offensif. Heureusement Duras ne songeait qu'à assurer sa retraite. Bien qu'il eût perdu moins de soldats que l'armée catholique, il était démoralisé par ce premier échec. Du haut de la colline où il avait donné le signal de la charge, Monluc vit ses ennemis marcher à pas précipités vers des coteaux éloignés où ils se rallièrent sans être poursuivis.

Après avoir constaté que la victoire était complète, Monlue et les siens reprirent paisiblement le chemin de l'abbaye de la Seauve, « les uns à pied, pource que « leurs chevaux catoient morts, et les autres la plus« part les tiroient par la bride pource que estoient « blecés. » Ils rencontrèrent les compagnies de Burie et bientôt après Burie lui-même. Les capitaines venus de Bordeaux étaient « désespérés de n'avoir pu prendre « part au combat. » L'un d'eux, Béon de Massès, jugeaut sévèrement la conduite de son chef. « Je feuz cons« traint, dit Monlue, de le prier de ne parler poinct. »

Lettre du roi de Navarre à Burie et à Monluc, du 26 juillet 1562 (Minute, f. fr., voi. 15876, f. 333).

Buric félicita l'auteur des Commentaires de sa victoire. Monluc, qui avait tant de reproches à lui adresser, donna l'exemple de la modération. « Je croy, dit-il,

- « qu'il avoit faict la difligence qu'il avoit peu, mais il
- e estoit vieulx, et les gens vieulx ne peuvent être si
- « fois; je le connois par moy-mesmes⁴. »

Le combat de Targon (§7 juillet 4562°) ent un grand retentissement en Guyenne et même à la cour s. C'était la première rencontre des deux armées, et elle tournait en faveur du parti catholique Monluc était victorieux, Duras batta et an fuite, et, si le premier avait essuyé de plus nombreuses pertes que le second s, il n'en restait pas moins le maître du champ de bataille. Duras avait essayé d'affamer et de réduire Bordeaux s, en lui enlevant les moyens de se ravitailler par la navigation; Monluc lui reprenait le cours de la Garronne. La victoire était décisive, si décisive que Duras se retira chez lui, puis à Caumont, avec la résolution

- 1. Les Commentaires (t. II, p. 437) donnent un régit détailé et très animé du combat de Targon. Théodore de Béne gluse sur le récit de catte journée (1881, t. II, p. 229) et laime passer de fortes innuactitudes, comme de confondre Mesmy avec Jean de Mosmes et d'attribuer le victoire à Duras. Tous les autres historiets ont copié l'un ou l'autre de ces deux annaisses. Le grand de Thou (Hist. 2010), liv. XXX.II) s'est plus impiré de de Béne qu'il naurest dù le faire dans l'intérêt de la vérité.
- 2 Quelques historious donnent au combat de Targon la date du 15 puniet. C'est une arreur. Le 15, Monius était à Berdeaux et éstivit à la reine mère (Commentaires, t. IV. p. 146).
  - 3. Nigediations du pardinal de Ferrare, p. 339.
- 4. C'est ce qui permit au parts réformé de s'arroger la victoire. Voyez de Bèze (iss. cit.) et une lettre de Colsgny à d'Andelot (Némotres de Condé, t. III., p. 677).
  - 5. Voyes les Commentaires, t. II, p. 440.



de déposer les armes ou de retourner à Orléans<sup>1</sup>. Jeanne d'Albret, ajors au château de Caumont, fut térmoin de sa défaillance. Avec cette énergie communicative qui est le propre des grandes ames, elle lui rendit courage et le determina, puisqu'il avait perdu la Guyenne, à passer en Périgord et à y planter la base de ses opérations". Il fallait refaire une armée. La princesse ne pouvait lui donner un écu, mais elle lui envoya deux enseignes de gens de pied levés dans le duché d'Albret. Duras ramassa les débris de ses bandes, presque toutes originaires de l'Agenais, et convoqua le ban et l'arrière-ban de son parti. Puis il a'étabilt à Sainte-Foy, hors de la portée de l'armée ontholique, et bientôt après sur la rive droite de la Dordogue<sup>3</sup>. Jeanne d'Albret, craignant d'attirer Monluc sous les murs de Caumont, se réfugse à Nérac avec la dame de Duras, nouvellement accouchée, et nombre de familles huguenotes fugitives\*.

Blause de Monluc reçut de chaudes félicitations de an victoire, « de quoy, » écrit le roi de Navarre, « j'ay receu la joye et le plaisir que pouvez penser, « tant pour la bonne fortune que vous avez que pour « l'espérance que cela m'a donné. » Le soir même

- 1. Lettre de Burie, du 7 août (Arch. hist de le Gironde, t. XVII, p. 271). -- Mist. acetés., t. II, p. 229.
  - 2. Note du 27 juillet 1562 (Gatenders, 1562, p. 187).
- 2. Théodore de Bèse dit que Duras s'occupe de réorganier son armée avant son antrevue avec Jeanne d'Albret (ffet seriés., t. II, p. 250; Male il est contradit par les documents. D'aitleurs, il ne put s'écouler plus de buit jours entre le combat de Targon et le départ de la raine de Navarre peur Néres.
  - 4. Hist. amide., 1881, t. II, p. 230.
- 5. Lettre du roi de Mavarre à Burie et à Monlus, de 26 juiltet 1562 (Minute orig., f. fr., vol. 15876, f. 223).

du combet, il tint conseil avec Burie et le décida à marcher contre les petites places que les réformés occupaient le long de la Garonne. Burie avait perdu toute autorité pour résister aux entrainements de son compagnon d'armes. La cavalerie passa la Dordogne près de Cuseac et parut sous les murs de Bourg, que Francois de la Rochefoucauld, baron de Montendre, tenait au nom du prince de Condé. La défaite de Duras, grossie par les récita des fuyards, avait découragé les buguenots. Ils évacuèrent Boorg, et Burie y entra sans coop férir. De la, il revint à Bordeaux, dont la tranquilité ne cessuit d'être encore inquiétante, tant étaient menaçants les ferments de discorde qui agitaient cette grande cité. Monluc le laissa partir sans regret, heureux peut-être de diriger à lui seul une campagne qui s'ouvrait sous de si glorieux auspices. Burie traversa Bordeaux et s'empara du château de Blanquefort, vieux château du moyen âge appertenant à Duras, qui fut vigoureusement défendu par un aventurier nommé le capitaine Le Qaire4.

Blaise de Monluc, avec une petite armée déjà enflée de ses succès, remontait le cours de la Garonne, prenant les villes et les châteaux qu'il supposait coupables de complicité avec Duras ou seulement de tiédeur en faveur du parti catholique. Les villes inféodées à la Réforme se hâtaient d'ouvrir leurs portes, les réformés les plus déterminés de prendre la fuite. Malbeur à ceux qui tombaient entre les mains du vainqueur. Monluc, cédant à un entraînement qui ternit sa gloire



<sup>1.</sup> Lettre du parlement de Bordeaux au roi (Orig., f. fr., vol. 15876, f. 189).

militaire, les condamnait à la potence sans rémission.

- « On pouvoit, dit-il, congnosatre per la où j'estors
- « passé, car, par les arbres, sur les chemms, on en
- « trouvoit les enseignes. Ung penda estonnoit plus
- que cent thués : . » Il est vrus que le roi de Navarre avait justifié ces actes de férocité en commandant à Monluc : « S'il est tumbé entre vos mains, du-il,
- « quelcun des chefs de ces séditieux et rebelles et
- principallement M. de Duras, vous ne l'espargnez

€ point\*. >

Arrivé sous les murs de Caumont, Monlue somme le château. Depuis le commencement de la guerre, François de Caumont la Force avait repris se demeure. Une bande de huguenots l'avait transformée en repaire de pillards. « Personne ne pasc soit par là qu'il n'ave esté destrossé, assaly ou « thué. » Monkie s'approcha des portes avec precaution, essaya une salve d'arquebusades qui tua le cheval d'un capitaine et, moitié de gré moitié de force, fit abaisser le pont-levis. Jeanne d'Albret vensit de partir, et François de Caumont, qui avait tenu à bonneur d'accompagner la reine de Navarre à Nérac, n'était pas encore revenu. La capture du véritable chef de la Réforme eut été un coup de maître pour le chef du parti catholique, mais l'otage eut éte embarrassant. Aussi ne regrette-t-il pas d'avoir manqué la prise : « Elle estort princeise, dit-il, et d'ailleurs hors « de combat. » La retraite qu'elle avait trouvée à Caumont ne pouvait le prévenir favorablement pour le

<sup>1.</sup> Commentaires, t. II, p. 441.

<sup>2.</sup> Lettre du roi de Navarre à Borie et à Monluc, du 26 juillet 1562 (Minute, f. fr., vol. 15876, f. 333).

seigneur du lien. Cependant il se contenta de mettre au château, malgré les protestations du châtelain, une garnison de cinquante hommes, sous les ordres du capitaine Razzo. Les trésors, les meubles précieux, « plus de cent mile francs vaillant, a accumulés dans le château, tentaient la cupidité des vainqueurs de Targon, presque tous gentilshommes faméliques, n'ayant que la cape et l'épée. Monluc s'opposa au pillage et n'autorisa que Préderic de Candale et Peyrot à prendre quelques patenôtres de courail avecques reçeu, « à charge de les rendre<sup>4</sup>. » L'orguelleux Caumont, qui n'avait adopté la Réforme en 1561 que par depit de n'être pas le mattre chez lui, protesta vivement contre l'occupation du capitaine Razac. Après de longues démarches, à la fin de la guerre, il obtint un arrêt du conseil privé, appuyé par un ordre du roi, qui commandait à Burie l'évacuation du château\*.

Bazas, la veille encore au pouvoir des réformés, avait été abandonnée « d'effroi. » En approchant de la Réole, Monluc apprit qu'une troupe de quatre-vingts soldats huguenots, de la compagnie de Duras, s'était réfugiée à Gironde. Il cerna le village à l'improviste et les fit tous pendre aux piliers de la halle, « sans autre cérémonie. » Le lendemain, il entra à la Réole, où l'attendait Burie avec l'artiflerie de Bordeaux. Les deux capitaines résolurent d'assièger Monségur, gros bourg voisin du château de Duras, dont les réformés avaient fait une place réputée imprenable. Pendant les préparatifs du aiège, Monluc coucha

<sup>1.</sup> Commentaires, t. II, p. 444, et t. IV, p. 452.

<sup>2.</sup> Lettre de Bune au roi, du 14 décembre 1562 (Ong., f. fr., roi, 15877, f. 456).

à Sauveterre. Il y trouve quinze on seize huguenots, « lesquels, dit-il, je feys tous pendre sans despendre « papier ny ancre et sans les vouloir escouter, car « ces gens parlent d'or ! » Il y », dans ces récits sanguisaires, sutant de forfanterie que de vérité.

Le 31 juillet, Barie et Monluc postèrent l'artillerie à 150 pas de la ville de Monségur, en face d'ane ancienne porte récemment murée et couronnée d'une tour élevée. A minuit, Monlue fit tirer quelques coups de canon contre la muraille de la porte et l'enfonça. L'enseigne de la compagnie du capitaine Bardachin, nommé Binos, se hesarde au milieu des ténèbres jusqu'à la brèche et découvrit un passage étroit, entre la muraille abattue et les montants de la tour, qui permettait aux usmillants de grimper un à un dans l'intérieur. Aussitôt Monlue redouble lu canonnade pour occuper l'attention des assiègés et fit avancer l'enseigne de Charry et les arquebusiers de Bardachin. Le capitaine Binos franchit le premier le brèche et se husin dans la tour à l'aide des décombres. Plusieurs soldats le suivirent en allence. Les assiégés, étourdis par le bruit du canon et se croyant garantis par la muraille de la porte, étaient absorbés par la défense des murs. Au point du jour, la compagnie de Bardachin presque entière était montée. Montue lance les compagnies de Charry et du baron de Clermont à l'assaut de la brèche. Les gens de Bardachin étaient désà découverts. Un combat acharné s'engage sur un double escalier de pierre qui descendost dans le rue. Bardachin et les siens allaient être

<sup>1.</sup> Communicates, t. II, p. 443.

écrasés par le nombre. Charry et Clermont « se jectent » à coup perdu » sur les défenseurs de la ville et les font reculer. Les deux capitaines les refoulent jusque sur la grande place. Ils y trouvent une troupe de 300 hommes commandée par un des anciens compagnons d'armes de Monluc, le capitaine Héraud, « ung » brave soldat s'il y en avoit en Guyenne. » Ceux-ci

· firent teste, » mais ils furent bientôt mis en déroute.

Burse, averts de l'entrée de l'armée catholique par le bruit de l'arquebuserie, envoya quelques gens d'armes aux portes de la ville. Monlue prit une centaine de soldats pour fermer la retraite aux vaincus et fit le tour des murailles. « Tant qu'il en sautoit « par-dessus, cela estoit mort. » Puis on fouilla les maisons. Le massacre dura jusqu'à dix heures du matin. On ne fit que quinze ou vingt prisonniers, qui furent immédiatement pendus avec les officiers du roi et les consuls en chaperons. Héraud fut amené devant Burie. Plusieurs gentilshommes voulaient lui sauver la vie. Monluc observa cruellement « que, s'il eschap-· poit, il feroit teste à chaque village. Voilà pourquoi, dit-ы, је le fis pendre. » On compta les morts. et « s'en trouva plus de sept cents, » sans parler d'une quarantaine de fuyards qu'il avait fait jeter du haut des murailles 1.

Entrainés par la chaleur du combat, les soldats, les chefs même se livrèrent à de nouvelles atrocités. Les pillages, les viols, les meurtres des habitants paisibles, tous les excès de la guerre la plus barbare sui-



<sup>4</sup> Commentaires, t. II, p. 448 et surv. Le recit de Monlete est perfectement d'accord avec celui de Buris (Lettre de Buris au rei, du 7 sont 1582; Arch. hist. de la Gironde, t. KVII, p. 271).

virent la victoire. Burie écrit au roi : « À nostre grand « regret, la ville fut saccaigée, non toutesfois comme « elle l'eust peu l'estre, car nous y donnames ordre. » Les historiens protestants, peut-être avec raison, nouveissent le tableau. Les habitants, dit Théodore de Bèze, furent « traités à la Monlucouse, c'est-à-dire « avec toutes les cruautés et violences qu'il est pos- « sible, sans avoir aucun esgard à qualité, sexe ai « aage; voire s'estant mesmes Monluc desbordé jusques « à violer luy-mesme la fille du ministre!. » Telles horreurs, su elles étaient démontrées par des témorgnages irrécusables, ravaleraient l'auteur des Gemmentaires au rang des bourreaux.

Le jour même de l'assant de Monségur, Burie et Monluc envoyèrent une nommation au château de Duras, à peine éloigné d'une lieue et défendu par deux capitaines avec une compagnie de 150 soldats. Les défenseurs répondirent « qu'ils le gardoient pour le « service de Dieu et du roy. » Aussitôt Burie fit amoner l'artillerie, et Monluc passa la muit à poster les canons sous les murs de la vi.le. Au moment d'ouvrir le feu, il reçut des propositions des assiègés et les renvoys à Burie. Les deux capitaines du château se rendurent au logis de Burie et, « se mectant de ge-



<sup>1.</sup> Hist. secte., 1881, t. II, p. 238 Le ricit de Théod. de Bése a été littérasement copié par Crospin (Hist. des mariers, 1582, f. 606 vo) et par Jean de Serves (Hist. des eine rois, 1695, f. 97 vo). A la price de Monségur en rattache le souveair d'une curseues supercheris littéraire. M. Femiles de Conçhes a publié (Gameries d'un curieux, t. III, p. 243) une prétendue lettre de Montaigne qui repreduit le récit de la price de Monségur absolument dans les mêmes termes que Crospin. Le faucaire ne s'est même pes mis en frais de réduction.

a nouils, confessèrent la faulte qu'ils avoient faicte. » Burie leur accorda la vie avec d'autant plus d'empressement que le siège, dit-il, aurait duré huit jours au moins, et signa la capitulation. Pendant que Monluc prenait un peu de repos, Burie trouva dans le château 150 corselets, envoyés par la reine de Navarre, et les distribus aux soldats. Th. de Bèze raconte que le château fut pillé, mais que les habitants de la ville, tous tenanciers de la seigneurie, furent épargnés, a disant, Monluc, que bientost ils ne seroient plus au seigneur de Duras, mais à luy, et qu'il vous loit espargner les siens?. »

Depuis que Burie s'était éloigné de Bordeaux, la ville de Bourg-sur-Mer, qu'il avait prise sans coup férir, le lendemain du combet de Targon, avait été reprise par les quatre fils du s. de Pons, capitames huguenots. Le ravitaillement de Bordeaux était de nouveau compromis. A cette nouvelle Burie et Monluc se séparèrent. Le premier redescendit la Garonne, passa la Dordogne à Cubsac sans accident et s'avança sur Bourg. Les quatre frères de Pons ne l'attendirent pas et évacuèrent la ville. L'un d'eux, Antoine de Pons-Verneul, vivement poursurvi par le s. de la Rivière, un des lieutenants de Burie, fut fait prisonnier et livré au parlement de Bordeaux<sup>3</sup>. Son procès, heureusement pour lui, traina jusqu'à la paix d'Amboise;



<sup>1.</sup> Lettre de Burle au roi, du 7 août 1562 (Arch. Met. de la Géronde, t. XVII, p. 271; Commentaires, t. II, p. 448). — Les deux recits s'accordent axactement.

<sup>2.</sup> Hirl. conidr., t. II, p. 230.

<sup>3.</sup> Lettre de Burie au roi, du 7 août 1562 (Arch. hist. de la Gironde, L XVII, p. 273).

et l'accusé profita de l'ammatie édictée pur le roi. Pendant l'expedition de Barne, Monluc s'avançait lentement vers Agen. Toutes les villes situées sur son passage, Marmande, Tonneins, Aiguillon, Port-Sainte-Marie, ouvraient leurs portes au vainqueur du partiréformé. Chirac seule tenat encore pour le prince de Condé, mais sa résistance manquait de fermeté puisque, d'après Théodore de Bèze, elle se leises ranconner!. Le 14 noût, Monius envoya le baron de Sendat, un de ses licutements, à Casteljaloux pour y installer Amanieu de Chamborel, a. de Saintrailles, comme gouverneur". Arrive au Port-Seinte-Marie, il attendit Burie jusqu'au 13 ou au 16 soût. Burie avait bien employé son temps dans la Basse-Guyenne. Il avait réduit Bergerac, Sainte-Foy, Castillon et Saint-Emilion<sup>3</sup>. Pendant la marche triomphale de l'auteur des Commantaires, qui dura deux semaines, il n'est pas trace dans les documenta originaux de ces exécutions cruelles qui termissent sa gloire. Il se repprochait de son pays natal, de la province qu'il aspirait à gouverner et ne voulet pas y paraître en bourreau.

La ville d'Agen était opprimée par les factieux depuis le 17 avril. Les habitants riches avaient été emprisonnes, rançonnés, pillés sans merci<sup>4</sup>. Le peuple avait été accablé de taxes et de réquisitions. Une

<sup>1.</sup> Mist. escate, t. II, p. 232. Le fast dost être exact, mais le chiffre de la somme (30,000 livrest pous paraît invraisemblable

<sup>2.</sup> Repetres de la jurade de Casteljaloux; communication de M. Tholin. — Lauxun, Étude sur le chéteux de Jeintrailler, p. 75. — Lettre de Monius, du 26 août | Genmenteure et teitres, p. 154.

<sup>3.</sup> Lettre de Burie au roi, datée du 12 août 1562 et de la Reole (Orig., f. fr., vol. 15876, f. 414)

<sup>4.</sup> Voyez ci-deceus, p. 74

bande d'aventumers, venue du Périgord, vivait à discrétion chez les bourgeois. Avant de partir pour Bordeaux, Monluc avait lassé au Passage, village près de Layrac, une enseigne de gens de pied commandée par le capitaine Bourg. Le 7 août, les réformes d'Agen tenterent de le surprendre, mais ils furent refoulés dans un temple élevé en plein champ. Truelle, le chef de la sédition d'Agen, courut au secoure des siens. Bourg battit en retraite devant des forces superieures et évacua le Passage. Cette victoire causa la perte des vainqueurs. « Il se trouva là grand quantité « de vivres avec force bon vin, duquel ayant tasté « les soldats, ce fut à qui boiron le mieux le reste « de ce jour-la et la nuiet suivante. » Bourg en fut informé. Le lendemain, 8 août, à midi, il attaqua à l'improviste cette horde d'ivrognes, et, a trouvant · les uns yvres et les autres fort endormis, » il en tua une somantaine, sans compter ceux « qui mirent de l'eau dans leur vin en se noyans » au traverser. de la Garonne. Le même soir, les réformés prirent leur revanche. Layrac était en leurs mains. Un capitaine promit à une compagnie catholique de lui hyrer la ville par trabison. L'accord fait, l'heure de l'exécition arrêtée, les soldats catholiques arrivèrent en foule. Quand da furent entrés, Truelle et sa compagnie se ruèrent sur eux et en tuèrent quatre-vingts. Les autres, qui faisaient la garde au dehors des portes. s'enfurent et ne furent pas poursuivis.

Le 18 août, la ville d'Agen apprit que Burie et Monluc victorieux s'avançaient le long de la Garonne. Aussitôt une terreur panique saisit les bandes de Truelle qui, jusqu'à ce jour, n'avaient eu à combattre

que des paysans étrangers au métier des armes. Ils rendirent la liberté aux otages, les s. de la Lande et de Nort, aux consuls et aux officiers du roi, en se recommandant de leurs « hons traitements. » La recommandation était un peu ironique; cependant il ne paraît pas que la domination de Truelle ait été sanguinaire. Truelle et les siens étaient plus avides des biens des riches catholiques que de leur vie. A cing beures du soir, le 13 août, ils évacuèrent la ville et s'enfuirent à marche forcée. Après avoir chemané toute la nuit, ils arrivèrent à Tournon, près des campements de Duras. Leur fuite inspire à Théodore de Bèze un récit imagé, destiné à apitoyer les lecteurs de l'Histoire scolésiastsons. « C'es-« toit une grande pitié de voir plusieurs femmes r de toutes qualités sortans avec les bommes, en « grande désolation, les unes portans leurs enfans à « leur coi, les autres portans les berceaux sur leur < teste, les autres les trainans par la main1. > Le tableau serait digne de commusération s'il ne s'appliquait à une bande de pillards. Bien leur en prit « de « gagner le large. » Blaise de Monluc s'était arrêté à A.gui.lon pour donner à sa cavalerie le temps de « cir-conder » Agen et de leur couper la retraite<sup>2</sup>.

Pendant que Truelle sortait par la porte du nord, le capitaine Bourg entrait à Agen par celle du sud. Le lendemain matin, un autre catholique, le capitaine Péchegurier, arriva de Puymirol. Ils furent fêtés comme des libérateurs, et les consuls lour offrirent

<sup>1.</sup> Hist. scolis , t. II, p. 231.

<sup>2.</sup> Commentaires. t. II, p. 450

des festins. Monhie parut le 16 août avec la compagnie du roi de Navarre! et fut reçu en triomphe. Bune, occupé à loger l'armée aux environs du Port-Sainte-Marie, arriva deux ou trois jours après?. Les notables prisonniers, « à qui cent fois on avoit « présenté la corde pour les pendre, » les bourgeois catholiques, longtemps opprimés, la plupart des habitants, la rage dans le cœur, étaient avides de représailles. Cependant la répression revêtit des formes légales. Le prévôt de Monlac, Hélie de Penchery, s. de La Justime, « fit definire par succession de temps » les meneurs qui n'avaient pas pris la fuite. Le garde des sceaux du présidial, Jehan Claret, fut pendu un soir à la lucur des torches, en robe longue et en chaperon. Un avocat, Mª Souilhagon, peut-être celui qui avait livré le lieutenant d'Aspremont, un marchand, nommé Truelle comme le chef de la sédition, subirent le même supplice. Les biens des huguenots furent confisqués et vendus en vertu d'un édit du roi du 22 juillet 1562, et le produit de la vente servit à l'entretien de la compagnie du roi de Navarre et de l'enseigne du capitaine Bourg\*. Monluc, qui voulait résider à Agen, convoitait une très belle maison appartenant à un des fugitifs, le s. du Leurens, ancien



<sup>1</sup> C'est à la date du 16 août que commence, d'après les comptes de la ville d'Agen, l'entretien de la compagnie du roi de Navarre qui marchait sous les ordres de Moniuc (Étude de M. Tholin dans la fleves de l'Agensis, 1887, p. 515).

<sup>2</sup> Burie était encore au Port-Samte-Marie le 17 soût 1562 (Lettre ong. de ce capitaine au roi de cette date, f. fr., vol. 15876, f. 424).

<sup>3.</sup> Ayen pendant tes guerres de retigian, par M. Tholin, Revue de l'Agenati, 1887, p. 513.

trésorier du domaine royal. Burie la demanda avec instance pour son compagnon d'armes et l'obtait du roi! De Bèze assure des faits que nous n'osons coatester. Le bourreau, précédemment désigné par Truelle, et un riche hourgeois, Jehan Myalet, « gros et impoet ent, furent pendus par risée. » Un houcher fut décapité parce que ses enfants étaient huguenots. Un capitaine, fils du s. de Nort, viola une jeune femme et la retint en son logis pour ses plaisirs jusques après l'édit de pacification. Les gardes chassèrent de la ville, un soir, les femmes et les filles soupçonnées d'hérésie et les livrèrent aux soldats campés hors des murs. Le bourg du Passage ne put échapper à la fureur populaire, et, après plusieurs massacres, « il y eut des e petis enfans rôtis?, »

Les consuls d'Agen se montrèrent les plus ardents à la vengeance. Trois mois après l'installation du tra-bunal de La Justinie, ils n'étaient pas encore rassasiés de meurtres juridiques, et, le 19 novembre, ils demandèrent une nouvelle « information des exces, « insuls, emprisonnements et occupation de la ville, » qui avaient failli les faire mourir de peur. Le 3 janvier 1563, les États du pays d'Agensus se réunirent. L'assemblée se composait des consuls d'Agen et des députés de 31 villes de la sénechaussée, parmi lesquelles les plus importantes sont Marmande, le Port-Sainte-Marie, Valence, Auvillars, Tonneins. Le roi, pour éterndre le souvenir de la guerre civile, avait envoyé des lettres de grêce aux accusés agensis. L'assenvoyé des lettres de grêce aux accusés agensis.

Lestre de Burie au roi, du 17 août 1962 (Orig., f. fr., vol. 15876.
 1, 184).

<sup>2.</sup> Hint. socite., t. II, p. 231 at 240.

semblée repoussa l'amnistie comme obtenue par des solliciteurs sans mandat au détriment des sujets fidèles. Elle transmit sa protestation au roi, aux cours de justice et s'opposa à l'entérinement des lettres patentes; rare exemple d'une aussi ardente opposition, de la part d'une assemblée d'États, contre une mesure de clèmence. En outre, elle applaudit aux répressions sanglantes de La Justinie et lui attribua, en recompense de ses services, les gages du prévôt général de Guyenne, Nº Héraudeau, qui n'avait point c instrumenté » à Agen.

Depuis le commencement de la guerre civile, le roi avait demandé des secours au roi d'Espagne. Philippe II avait accordé 10,000 hommes de pied, dont 3,000 Espagnols, qui devaient entrer par Bayonne, et plusieurs compagnies de cavalerie<sup>2</sup>. A la fin de mai, les capitaines de la frontière française étaient informés que l'armée étrangère allait entrer en France et prenaient des mesures pour assurer sa subsistance<sup>3</sup>. Mais le temps s'écoulait. La pénurie du trésor de Philippe II, la lenteur ordinaire de ses troupes retardeit leur entrée en campagne. Le roi d'Espagne hésitait peut-être à tenir sa promesse, car il était blâmé par la duchesse de Parme et par la plupart de ses conseil-

<sup>1.</sup> Thoun, la Ville d'Agen pendant les guerres de religion (Reous de l'Agenais, 1858, p. 194); Andrieu, Histoire de l'Agenais, t. I, p. 276). Ces deux historieus ont mis à profit les nohes archives d'Agen. — Le procès-verbal de l'assemblée des Étals, du 3 janvier 1562 (1563), nous a été communiqué par M. Tholin.

<sup>2.</sup> Voyez Anioine de Bourben et Jeanne C'Albrei, 1. IV, chap. xvei, passim.

<sup>3.</sup> Lettre du recente d'Horthe, gouverneur de Bayonne, au s. de

lera<sup>1</sup>. D'autre part, il était pressé par les chefs du parti catholique. Burie et Monluc, notamment, qui avaient passé leur vie à combattre ses lieutements en Italie, croyaient que les Espagnols n'auraient qu'a parattre pour balayer les armées protestantes.

Le 10 juin. Burie écrivit à Sébastien de l'Aubespine, ambassadeur de France à Madrid, que la prochaine arrivée des alliés du roi terrifiait les rebelles et l'invition à hâter leur départ\*. Le 7 juillet, Burie apprit que les 3,000 Espagnols se réduisaient à 1,000 et que l'envoi du reste était ajourné. Aussitôt il adresse à Philippe II une lettre suppliante pour lui demander la prompte expédition des troupes et leur donner rendez-vous au 15 juillet dans les environs de Fontarabie\*. Philippe II lui répondit, le 14 juillet, que le premier millier franchirait la frontière le 20 juillet, sous les ordres de don Diego de Carvajal, gouverneur de la Guipuscoa, et que les autres compagnies, l'armement achevé, suivraient de près\*.

Les Espagnols furent presque exacts au rendezvous. Le 19 juillet, la première hande, au nombre de 500, partit de Pampelune pour Fontarable, et la

Belsunce (Tamizey de Larroque, Lettres méd. du mounte d'Orthe, p. 20).

- 1. Lettre de Philippe II à la duchesse de Parme et de la duchesse de Parme à Philippe II, des 8 juillet, 4 et 6 soût 1562 et autres (Correspondance de Philippe II met la duchesse de Parme, 1. II, p. 281 et suiv.).
- 2 Lettre de Burie & L'Aubespine, du 19 juin 1562 (Copie du temps, f. fr., vol. 6618, f. 424).
- 3. Lettre originale de Burie à Philippe II, du 7 juillet 1962 (Arch. mat., K 1496, ge 99).
- Lettre de Phitippe II à Buris, du 14 justist 1562 (Orig. espagnol; Arch. nat., K 1496, nº 102).



seconde partit le lendemain. Le recrutement ne s'était pas opéré sans difficulté. Le duc d'Albuquerque avait levé indifférenment des Castillans et des Navarrais. Après examen des rôles, un capitaine, don Sanche de Cordone, envoyé par le roi d'Espagne, s'avisa que les Navarrais, en allant en France, pourraient se laisser séduire par l'héritière de leurs anciens rois, Jeanne d'Albret. Il était trop tard pour renouveler la composition des compagnes. Don Sanche résolut de renvoyer les Navarrais, un à un, dans leurs foyers avant de franchir la frontière d'Espagne! Le remords de l'usurpation de la Navarre et la crante de la maison d'Albret obsédaient toujours le roi d'Espagne et ses officiers.

Les Espagnols, divisés en trois enseignes de 300 hommes chacune, franchirent la frontière à la fin de juillet 1562, sous le commandement de don Diego' de Carvajal. Le gouverneur de Bayonne, Adrien d'Asprement, vicomte d'Horthe, alla au-devant d'eux et leur apporta des vivres sans leur permettre d'entrer dans la ville. Arrivé à Capbreton, don Diego « se trouva « si mai de la gravelle qu'il ne peult passer oultre. » Il délégua le commandement à son neveu, don Louis de Carvajal, et se retira auprès du vicomte d'Horthe.



<sup>1.</sup> Lettre du duc d'Albuquerque à Philippe II, datée de Pampelune et du 20 juillet 1582 (Org. espagael; Arch. de la secrét. d'Esta d'Espagee, Navarre, leg. 358). Le même donnier contient plusieurs autres lettres du duc d'Albuquerque à Philippe II.

Monius Inppelle don Johan (Communicates, t. II, p. 452).

<sup>3.</sup> Lettre du vicomte d'Horthe au roi, du 5 octobre 1562 (Tamitey de Larroque, Lettru indé. du vie. d'Orthe, tirage à part de la Revus de Gascogne).

Don Louis entra à Mont-de-Marsan avant le 7 août' et y rétablit l'autorité royale compromise par quelques factions de Grenade et du voisinage. Puis it marcha sur Bazas, et prit la ville sans combet. La se révéla pour la première fois en Guyenne le caractère féroce de ce peuple, dont les Flandres devaient souffire pendant un tiers de siècle. Ils arrêtèrent quelques huguenots et les crucifièrent sur la place publique. Le lendemain, ils remontèrent la Garonne et arrivèrent le 12 août à la Réole, où Burie campait encore. Le reste de la troupe, au nombre de 2,000 hommes, se fit beaucoup attendre. D'Horthe aignale leur arrivée comme un fait récent dans une lettre du 5 octobre. Ils étaient divisée en dix enseignes

- 1. Lettre de Burie au rol, du 7 août 4562 (47ch. hist. de is Gironde, t. XVII, p. 274).
- 2. Tamizey de Larroque, Leitres frad. du vic. d'Orthe, p. 20 (Extrat de la Revus de Gascogne).
- 3. Una lettre du duc de Guise à Artus de Cossé-Gonnor, du 17 janvier 1562 (1563), constate la férocité des soldate espagnole et la « licence qu'ils premient sur le pauvre peuple » (Copie, V° de Golbert, vol. 84, f. 34 v°. L'original est dans le vol. 24 de la même collection). Les Espagnola furent mal accusillis en France, si mai que le bruit se répandit que les habitants emposeumaient les sources sur le passage de ces nouveaux alliés. Le duc d'Albuquerque en informa Philippe II (Leutre orig., 1 cotobre 1562. Arch. de la Secrét. d'Etat d'Espagne, Navarre, leg. 358).
- 6. Chronique atine de Basse, publiée dans les Arch. hist. de la Gironde, t. X.V., p. 57.
- 5. Lettre de Burie au roi, du 12 août 1562 (Orig., f. fr., vol. 15876, f. 414),
- 6. A la date du 29 noût 1562, Burie n'avait pas encore ou avis de leur entrée en France (Lettre de Burie au roi, de cette date, f. fr., vol. 15676, f. 466).



de 900 hommes. Don Diego de Carvajal, alors rétabli, se mit à leur tête. Le passage d'une troupe aussi considérable inspirait tant de méfiance au vicomte d'Horte que non seulement il ne les laissa pas entrer à Bayonne. mais qu'il n'osa pas sortir de la ville pour les recevoir. A cette occasion, le zélé gouverneur présente au roi d'humbles plaintes qui révèlent l'incurse de l'administration royale. La défense de Bayonne, ville frontière de premier ordre, dont le capitaine devait être sans cesse en éveil contre les surprises, n'était assurée que par une troupe de 100 hommes, dont 63 bourgeois de la ville Aucun d'eux n'avait été soldé depuis cinq ans et demi. Les 63 bourgeois avaient été réduits à treize par une ordonnance de licenciement, et, comme la garde des portes en exigent douze, il n'en restait qu'un pour faire tête à l'ennemi sur les murs'. Les capitaines n'étaient pas payés plus régulièrement que les soldats. Nous avons rapporté les plaintes du vicomte d'Horte. Jean de Belzunce, gouverneur de Dax depais le 27 juillet 1557, mourut le 13 janvier 156% (4563) sans avoir touché un sol de ses gages de 1,200 livres tournois par an .

Les Espagnole arrivés, il fallait les utiliser. Burie avait envoyé trois compagnies pour prendre possession des villes de Montilanquin et de Villeneuve-d'Agen. L'un des trois capitaines lui manda que le s. du Bordet, un des plus hardis lieutenants de La Rochefoutault en Saintonge, devait passer le lendemain avec 300 hommes de cavalerie destinés à renforcer l'armée

i. Lettre du vicomie d'Horthe, p. ?21, note 3.

Lettre du fils de Belzunce, gouverneur de la vicomté de Soule (Orig., n. d., f. fr., vol. 15880, f. 184).

de Duras. La surprise et le succès étaient assurés. Monluc se proposa pour conduire un corps de troupes, mais Burie déclara qu'il irait lui-même et promit de partir à minuit. « Je ne le voulois poinct contredire, dit Monlue, pour craincte qu'il ne cuydast que je voulcisse tout faire et gaigner cet avantage sur luy. » Le lendemain. Burie était encore à Agen, et le surlendemain aussi. Il retarda tellement qu'on apprit le passage de du Bordet et son arrivée aupres de Duras. Monluc était allé à Estillac. Il avait perdu sa femme, Antomette Ysalguier de Clermont Ses regrets n'interrompent guère le récit des Commentaires : « Ayant « sceu, dit-il, la mort de ma femme, je me retiray à Estillac pour donner quelque ordre à ma maison¹. > C'est toute l'oraison funébre de la mère des Montue. L'absence du vainqueur des réformés dura à peine deux jours.

A son retour d'Estillac, Monluc décida Barie à assiéger la ville de Penne, qui était occupée par un lieutenant de Duras, nommé Lieurant. Les deux chefs entholiques partirent le 25 noût\* avec les troupes d'Agen et ramassèreat en route les compagnies françaises et espagnoles, que Burie avait laissées dans les villages le long de la Garonne<sup>3</sup>. C'est alors que Monluc vit pour la première fois les soldats espagnols. C'étaient, dit Burie, « d'aussi belles bendes qu'il est possible d'en

<sup>1.</sup> Commentairer, t. II, p. 451 et 452.

Moniuc et Burie partirent le 25 août 1562, pusque le compte de dépenses de la garaison d'Agen, payé par les consule de cette ville, casse en jour-là. Voy. la savante étude de M. Thohn, citée plus haut.

<sup>3.</sup> Communication, t. II, p. 452.

« voir 1. » Quels mouvements agitèrent l'auteur des Commentaires en se voyant obligé de combattre des sujets du roi à l'aide de ces anciens ennemis? La passion agitait si vivement son ame de soldat qu'il avait peut-être oublié les guerres d'Italie. Cependant le ton dédaigneux qu'il consacre au récit de leurs exploits prouve que, s'il consentait à se servir de leurs armes, il ne les almait pas.

La ville de Penne fut prise pendant la nuit, après un combat acharné, par la compagnie du capitaine Charry. Tous les assiégés, habitants et soldats, se retirèrent dans le chiteau, qui occupait une forte position. Après l'avoir battu de 300 coups de canon, Monluc alla lui-même reconnaître la brèche et la trouva praticable. Il voulait faire monter les Gascons seuls à l'assaut, mais don Louis de Carvajal réclama le même honneur pour ses compagnons d'armes. Les assaillants s'emparèrent facilement de la première enceinte. La seconde exigea de plus grands efforts. « Les assiégés, dit Mon-« luc, par deux fois repoussèrent noz gens jusques « sur la bresche. » Monluc, l'épée à la main, faisait monter les soldats, encourageant les une et menaçant les autres, « prêt à faire un mauvais coup, dit-il, si j'en eusse veu de poltrons. » Les capitaines et les soldats gascons soutenment le combat avec courage. · Je ne veulx pas dire, écrit Monluc, que les capi-« taines espagnols n'y fissent, mais bien peu de leurs soldata. » Après un combat de « trois grosses. beures, ▶ le capitaine Lieurant fut tué d'un éclat de

15

<sup>1.</sup> Lettre de Burle au roi, du 12 août 1562 (Orig., f. fr., vol. 15870, £ 414).

pierre, et la défense s'affaiblit. L'armée catholique gagna la seconde enceinte et refoula les assiégés dans les deux. tours du château. Monluc fit mettre le feu aux portes d'une cour attenante et lança le capitaine Charry et le baron de Clermont à travers les flammes. L'une des tours, attaquée par les fenêtres de côté à coups de linche, fut bientôt prise, « et., dit Monkie, tuasmes tout a ce qui sa trouva dedans. » Mais les vaizqueurs ne s'en tinrent pas à ces meurtres. Les femmes de la ville s'étaient réfugiées en masse dans les bâtiments qu'i ouvraient sur la cour. Monluc les faisait descendre juaqu'au pied de la brèche au milieu des Espagnols. L'un d'eux, « en en fouillant quelqu'une pour ae jouer avec elle, trouva que c'estoit un diacre esbarbat. Il s'écria que les prisonmères étaient des latherance déguisés. Ce fat le signal du massacre, « le cogneut « asture-là que ces gens de don Luis estoient la plus- part bisoignes<sup>4</sup>, car les vieux soldats ne tuent pas les ferrmes, et ceux-là en tuarent plus de quarante. Les capitaines en étaient « marris, mais n'y peurent donner ordre. » Ils en prirent leur parti, et Monluc nussi. La seconde tour tennit encore. A l'entrée de la muit, les assiégés, manquant de vivres, capitalèrent à la condition de sauver leur vie. Après qu'on les eut conduite à Burie, qui avait retifié la capitulation, les Espagnols les arrechèrent aux soldats et les tuèrent juaqu'au deraier.

Monkie établit le bilan de ces massacres. Des 300 défenseurs du château, il sauva deux serviteurs de la maréchale Saint-André, en les retenant à son

Bissigne, de l'ospagnol bissie, regrue.

logis; un soldat descendit du haut du château au moyen d'une corde et s'échappa à la mage, bien qu'il luy feust tiré un monde d'arquebouzades. » Voilà la prise de Penne (26 ou 27 août 15621), dit Monhie, « où plusieurs mauvais garçons feurent despéchés, « lesquels servirent à combler un pustz bien pro
é fond\* » A cet horrible récit, Théod. de Bèze sjoute de plus horribles détails. « La cruauté s'y fit très « grande, sans espargner sexe ni sage, jusques à tuer « les petis enfans dans les bras de leurs meres et « leurs meres puis après... Burie fut si infâme que « de vouloir avoir deux jeunes femmes pour sa part « de butin. Et, quant à Monlue, il s'y porta en teureau « banier.). »

Depuis le combat de Targon, depuis que la reine de Navarre lui avait rendu courage, Symphorien de Durfort-Duras travaillait à la réorganisation des troupes protestantes en Guyenne. A Sainte-Foy, à Bergerac, à Clauric, il avait retrouvé les débris de son armée. A Tonneins, il avait reçu un renfort de deux enseignes de geus de pied, levés dans le duché d'Albret par les soins de la reine de Navarre et commandés par le capitaine Mauvoisin de Moncrabeau<sup>4</sup>. A



i Aucun historico ne donne la date de la prise de Penne, mais M. Tholin établit, par une ordonnance de Burie, que ce capitaine étast revenu à Agan le 28 août (fissus de l'Agencu, 1887, p. 515). La prise de Penne est donc de la vaille ou de l'avant-veille. Monluc reconte ce fait d'armes à la reine dans une lettre du 29 août 1582, que, par une faute d'impression dans noire édition, nous avons datés du 19 Commentaires et lettres, t. IV, p. 148).

<sup>2.</sup> Commentaires, t. II, p. 452 et surv. Co puits, plein de equoiction, a été retreuré récomment, vers 1860.

<sup>3.</sup> Hist. scolés., 1881, t. II, p. 283.

<sup>4.</sup> La rameur publique grossit ce secours et en ât une azmée

Tournon, le 43 août, il recueillit les fugitifs d'Agen. Le 45 août, pour donner du cœur aux siens, il les conduisit sons les murs de Lauzerte, petite ville forte du Quercy, refuge des prêtres fugitifs du pays, défendue par le baron de Brassac et par une garnison de 430 hommes. La ville fut prise après une courte résistance et la plupart des habitants passés au fil de l'épéc. Les prêtres, « cause de tout le mal, » dit de Bèze, au nombre de 480, furent massacrés. Le greffier du lieu nombre les morts et compta 567 cadavres.

Le lendemain, 16 août 156%, Duras passa à Mondenard, château « vide d'hommes, mais garni de bon « vin, » puis à Molières et à Saint-Antonia. Le 19, quelques bandes, que Duras avait laissées à Tournon, sous le commandement des capitaines Blagnac, Boudon et Sainte-Vit, se mirent en marche pour rejoindre le gros de l'armée protestante à Montauban. En passant près de Mirabel, elles rencontrèrent une troupe catholique, commandée par le s. de Parasol, et l'attaquèrent. Après un vif engagement, Sainte-Vit fut tué et Parasol si gravement blessé qu'il mourat peu de jours après. Le même jour, Duras était à Saint-Antonin. Le 24, il parut aux portes de Caylus et demanda des vivres et le libre passage. Repoussé par les habitants, il cerna la ville et l'attaqua

de 4,000 hommes (Negociations du cardinal de Ferrare, in-4+, p. 317).

<sup>1.</sup> Hist. socier., 1881, t. II, p. 232.

<sup>2.</sup> Théod, de Beze fixe au 19 soût la prise de Cayles per Duren (Rist. sociés., t. II, p. 314), mais is chronique locale, que nous allons utilisser, nous apprend que la ville se fut prise que le 22 soût 1502.

du côté du cimetière Saint-Michel. Le lendemain. 29 août, arriva de Saint-Antonia l'artillerie protestante, composée de cinq ou six pièces. Les habitants, effrayés des premiers coups de canon, entrèrent en composition. Après de longs pourpariers, il fut décidé que les défenseurs descendraient de la crête des murs l'arme su bras, pendant que les buguenots passeraient sur le pont et défileraient le long des fossés sans pénétrer dans la ville. Ce malheureux accord perdit les habitants. Dans le temps qu'on leur faisuit passer des vivres, les gens de Duras s'approchèrent des portes et des brèches. Bientôt les brèches furent franchies et les portes abattues à coups de hache par les soldats de l'avant-garde. Duras lança le reste de ses troupes à l'assaut, et la ville fut prise presque sans combat. Le massacre commença à la fois sur tous les points, Deux cent cinquante personnes, prêtres ou marchands, furent tués de prime abord. Tous les babitants allaient périr, quand Duras fit crier au son du tambour : « Au nom de Dieu et d'autorsté du s. de Duras, est faite inh.bition ou défense à tous soldats « de ne tuer aucune personne, sinon que ce soient « des prêtres, et qu'ils n'aient à faire tort ou injure. ou de fait ou de parole, à l'honneur d'aucune fille. c sur peine de la vie. » Duras imposait une certaine discipline à ses soldats, et ses ordres n'étaient pas de vains mota. Un soldat de la compagnie du capitaine Johanton, qui avait tenté de violer une fille, nommée Claire de Prix, fut arquebusé dans l'écure du logis. Mais les malheureux prêtres furent massacrés sans pitié. L'un d'eux fut trainé à l'église, revêtu de ses habits sacerdotaux, et assommé sur les



degrés de l'autel. Un autre fut jeté du haut du clocher et achevé à coups de poignard, un autre attaché à un arbre et arquebusé, un autre tué à coups de hallebarde. De Bèse évalue à 120 le nombre des prêtres assassinés. Toutes les églises furent mocagées. Enfin, le 25 soût, cette armée de pillards et de meurtriers évacua la ville et emmens à Saint-Antonia plusieurs prisonniers notables, parmi lesquels était l'auteur de la chronique qui nous a servi de guide<sup>1</sup>.

Duras passa quelques jours à Saint-Antonia et y fut rejoint par un gentilbomme du pays castrus, Geoffroy de Pevre de Marchastel, avec deux enseignes. C'était un renfort important, car Marchastel était un des plus bardis, un des plus avisés capitaines de la Guyenne Le cardinal Strossi, archevêque d'Albi, se croyant menacé, arma des troupes en Albigeois et lui donna quelques alarmes, mais suns succès<sup>2</sup>. Cependant Duras n'osait prolonger son séjour à Saint-Antonia. Monlue pouveit paraître et changer ses victoires



<sup>4</sup> Chronique anonyme écrite par un temoia oculaire et publiée dans le Bulletin archéel, et hui, de la Soc. archéel, du Tarn-el-Geroune, 1879, p. 13 et suiv — De Béss ne donne presque autum détail our la price de Caylus (Hist. scoile., t. II., p. 233).

<sup>2</sup> Une intéressante leure de cardinal Strozzi à la reine, un date du 6 septembre 1562, raconte les efforts et in campagne de ce prélat (Orig., en stalten, f. fr., vol. 15817, f. 128). Il continua à guerroyer, à lever des troupes avec ses propres remources et rémant à chasser les séditions du dicoèse d'Albi (Lettre orig. à la reine, en français, Albi, 6 éécembre 1582; f. fr., vol. 15877, f. 435). A cette date il es préparait à entreprendre : le recouvre-examt e du dicoèse de Castres (thid.) On conserve dans la collection Dupuy (vol. 588, f. 143) un mémoire éévaloppe de ca prélet au roi sur les moyens que lui sont nécessations pour la reprise de Castres.

en désastre. Pendant qu'il hésitait, François de la Rochefoucault l'invita à s'associer à lui et à se rendre a Orléans. Le parti offrait le double avantage d'échapper aux coups de Monluc et de fortifier l'armée du prince de Condé, qui tenait entre ses mains les destinées du parti réformé. La Rochefoucault, sachant que Duras manquait de cavalerie, lui envoyait le s. du Bordet, capitaine éprouvé, avec 200 arquebusiers à cheval, 60 salades et deux enseignes de gens de pied. Du Bordet était en route et s'avançait rapidement par les défilés du Périgord. En chemin, il avait pris Pons, près de Saintes; Suint-Astier, « ville peuplée « de chanomes, de p... et de bastards, » dit de Bèze, où il fit tuer douze prêtres; puis Lalinde, près de Bergerac, qui fut également maltraitée à cause du supplice d'un prétendu réformé. Il n'avait pu entrer à Sarlat ni à Castillonnès et avait été repoussé avec perte. N'osant entamer un mège qui aurait pu lui coûter cher, Bordet poursuivit sa marche et s'arrêta à Gourdon en Quercy. Il y fut rejoint par Duras le 2 septembre. Les deux capitaines sétèrent leur réunion en pillant et en rasant de fond en comble le célèbre pélerinage de Notre-Dame de Rocamadour\*.

Duras, Marchastel et du Bordet étaient résolus à rejoindre François de la Rochefoucault en Saintonge, mais ils s'imposèrent un retard qui prouve combien étaient futiles les mobiles de leurs décisions stratégiques. Du Bordet n'oubliait pas l'outrage qu'il avait subt sous les murs de Sarist. Il fit partager sa rancune



<sup>1.</sup> Bourinay, Nobles ster Castillonnès, p. 67

<sup>2.</sup> Hist. socide., t. II. p. 233 at mir.

à ses deux compagnons d'armes, et les décida à se rendre d'abord à Montauban et à prendre de gré ou de force la grome artillerie de la ville pour battre Sarlat. Ils commirent une seconde faute, celle de se séparer. Duras et Marchastel traversèrent le Lot à Puy-l'Évêque. Du Bordet voulut tâter au passage la ville de Cahors<sup>4</sup>.

Burie et Monluc étaient revenus à Agen après la prise de Penne (26 ou 27 août 4562), et se repossient des massacres de cette matheureuse ville. Duras faisait courir le bruit qu'il allait se porter sur Moissac. Monluc en conclut, d'après sa connaissance des lieux. qu'il menaçait Cahora, alora dépourvu de toute défense. Aussitôt il fit partir à marche forcée Tilladet de Saint-Orens, avec les 100 argoulets de sa compagnie, at à propos que, tandis que les catholiques arrivment d'un côté, du Bordet et ses bandes se présentaient de l'autre. Saint-Orens, « sans entrer en maison aucune. « sortit à l'escarmouche » et repoussa les assaillants. Du Bordet prit position à quelque distance en attendant du renfort<sup>a</sup>. Mais Duras et Narchastel refusèrent de l'aider dans une entreprise qui les éloignait trop de leur plan de campagne et continuèrent leur marche. Les trois capitaines se rejoignirent, le 6 septembre, à Caussade. La ville leur ouvrit ses portes et échappa ausi à la ruine, muis buit prêtres, qui s'étaient réfugrés dans le clocher, furent jetés du haut en has, et quelques habitants, accusés d'avoir mis à mort un diacre de l'Église réformée, furent exécutés. Les trois capitaines firent camper leur armée dans les environs

<sup>1.</sup> Met. apoide,, t. II, p. 234

<sup>2.</sup> Communication, t. III, p. 4.

de Réalville, sous les ordres de leurs lieutenants, et partirent pour Montauban le 9 septembre<sup>1</sup>.

L'inaction de Burie et de Monluc pendant les premiers jours de septembre, tandis que Duras saccageant le Quercy, paratt inexplicable à qui n'en connaît pas les motifs. Les deux chefs catholiques avaient reçu du roi des ordres qui leur enlevaient toute liberte d'action

Pendant que Burie et Monluc lassaient reposer l'armée à Agen, le 28 août 1562, était arrivé de la cour un gentilhomme poitevin, Jean de Chourses, s. de Malicorne, chargé d'une mission pressante. Les troupes royales venaient de prendre la ville de Bourges, mais l'armée réformée tenait encore Orléans, Rouen, le Havre, la plus grande partie de la Normandie, et le prince de Condé préparait le siège de Parsa; le vidame de Chartres négociait avec la reine d'Angleterre : les princes allemands de la confession d'Augsbourg et toutes les forces protestantes de l'Europe menaçaient le roi de France. Le triomphe du parti catholique et de la maison de Valois était à la merci d'une bataille. Perplexe, plus anxieuse qu'elle ne voulait le parattre, fidèle au système de masser autour du roi toutes les forces disponibles. Catherine de Médicia envoya à Burie l'ordre de conduire au camp royal, sussi rapidement que possible, les 3,000 Espagnols (Burie n'en avait encore que 1,000), les six ou sept enseignes que Monluc avant levées au commencement de la guerre et quatre autres compagnies qu'il était chargé de réunir. L'auteur des Commentaires devuit rester en

t. Hist. scolds , t. II , p. 934



Guyenne avec la cavalerie et quelques bandes en voie de formation. Catherine espérant que le plaisir de se débarrasser de Burie et l'orgueil de prendre sa place déciderment Monluc à exécuter les ordres du roi. Malicorne était chargé de faire réassir la combinaison à tout prix<sup>1</sup>.

Ces ordres tombérent comme un coup de foudre sur les capitaines réums à Agen. Burie, vieux et cassé. entrevoyait avec terreur un voyage de 200 lieues, où chaque étape devut être conquise à la pointe de l'épée avec une armée peu disciplinée. Monlue, malgré sa présomption ordinaire, craignait de se trouver presque seul en tête à tête avec Duras. Les gentilshommes qui servaient sous les ordres des deux chefs catholiques s'étaient bravement battus pro aris et focis. mais ils montraient moizs d'ardear pour porter leurs armes en Normandie". Le parlement de Bordeaux donne le signal des protestations. Avant que Malicorne arrivat à Agen, le 26 août, il supplia le roi de permettre à l'armée de Guyenne de parachever son œuvre<sup>1</sup>. Les capitaines tinrent conseil à Agen. Personne ne voulait suivre les ordres du roi. Checun cherchait une formule, la moins compromettante possible, pour excuser la désobéasance qu'il se préparait à commettre. Enfin Burie fut chargé d'écrire qu'il était prêt.

<sup>1.</sup> Instructions du rot à Malicorne (Minute datés du (20) noût 1562, f. ir., vol. 15876, f. 396). — Lettre du rot au duc de Montpensier Minuta id. même recueil, f. 379). — Lettre du rot à don Duego de Carvajai (Minute id., vol. 1587?, f. 196). — Lettre de la reine au même (Lettres de Catherine de Médicie, t. I, p. 384,.

<sup>2.</sup> Voy. les lettres citées dans les notes suivantes.

Lottre du parlement de Bordeaux au rol (Arch. Aúst. de la Girande, t. X., p. 324).

à conduire toutes ses troupes au camp royal, mais qu'il fallait attendre l'arrivée des 2,000 Espagnols, dont il n'avait point de nouvelles ; que, pour occuper l'armée, il allait assièger Montauban, dermer boulevard des séditieux en Guyenne. Il termine sa lettre par des protestations de fidélité et par une requête de nature à refroidir la reme, « Il est « dû à ma compagnie trois cartiers à la fin de ces-« tuy-cy; au moyen de quoy les pauvres gentilz-· hommes sont bien mal, s'il ne vous plaist les feure quelques arguments a la lettre de Burie. Charry, dit-il, a licencié quelques-uns de ses soldats : il va les ranpeler. Leur armement laisse à désirer; il faut le compléter. Il unsinue que Burie et Monluc ont trouvé « le partement ung peu difficile, » et il envoie le s. de Rochefort au roi pour lui « en dire plus long que ne vous puis escrire<sup>2</sup>. >

Le dépit de la reine, à la réception de ces lettres, fut d'autant plus vif qu'elle fut informée en même temps de l'impuissance du roi d'Espagne à la secourir. Après lui avoir promis 10,000 hommes de pied, 3,000 cavaliers et d'immenses subsides, il avait déclaré, le 1" septembre, à Jean d'Ébrard de Saint-Saplice, ambassadeur de France, qu'il réduisait ses promesses à l'envoi de 3,000 hommes de pied. Deux

Lettra de Burie au roi, du 29 août 4562 (Orig., f. fr., vol. 15876, f. 496). — Lettre du même au roi de Navarre, de même date (Orig., ibid., f. 468).

<sup>2.</sup> Lettre de Malicorne su roi de Navarre, du 3f août 1562 (Orig., peut-être autographe, f. fr., vol. 15876, f. 492).

<sup>3.</sup> Lettre de Saint-Suplice à Antoine de Nosilles, du 1= sep-

jours après, peut-être pour dissimuler sa faiblesse, il offrit à Saint-Suplice un renfort de 1,000 à 3,000 cavaliers italiens<sup>1</sup>. L'ensemble de ces secours était hien éloigné des espérances de la reine. Elle regrettait surtout la gendarmerie espagnole, qui s'était acquis sur tous les champs de bataille, depuis le commencement du siècle, la renommée d'un corps invincible. Cependant elle n'oss insister, de peur de révéler les embarres du rot, ni auprès de Philippe II ni apprès de Burie. Dans un temps où les soldats étaient obligés de pourvoir à leur subsistance, des cavaliers sans solde ne pouvaient s'éloigner de leurs maisons. Malicorne repartit vers le 12 septembre avec une lettre où Monluc promettait à la reine de rétablir l'ordre en Guyenze, a moyennant que le roy et vous, dit-il, me layaster forces suffisantes \*. >

Le refus d'obéir au roi ne pouvait être justifié que par une activité plus grande. Burie consentit à se mettre en mouvement et leva le camp d'Agen, mais contraint et forcé, « à pas de plomb. » L'armée catholique passa à Moissac, y laissa trois canons et une enseigne, puis à Mirabel et à Caussade. Sa marche était si lente que les réformés curent le temps de prendre toutes leurs mesures. « Je ne pouvois, dit « Moulue, mettre en tête à M. de Burie qu'il nous fai- « loit faire d'ligence pour les attraper. » L'armée protestante s'était maladroitement adossée à l'Aveyron.

tembre 1562 (Copie du temps, f. fr., vol. 6911, f. 373). — Lettre de même à la reine, de même date (Orig., f. fr., vol. 15877, f. 5).

Lettre de Saint-Suplica au roi de Navarre, en date du 3 esptembre 1562 (Orig., f. fr., vol. 15877, f. 22).

<sup>2.</sup> Commentaires et lettres, t. IV, p. 155.

Monlue la fit reconnaître et apprit que Duras, Marchastel et du Bordet étaient partis le jour même. Aussităt il jugea l'occasion favorable. Il retourna au conseil et décida Burie à prendre position, jurant « sur c son honneur » qu'il n'engagerait pas de combat, sinon à coups de canon, pour juger de la contenance de l'ennemi. c l'en pensois bien une autre, dit-il. Si c l'eusse veu la commodité propre, je les eusse se bien capprochés qu'ils ne s'en feussent peu desdire. » Burie se mélia des entralnements de Monluc. Il refusa de se mettre en bataille et de quitter ses retranchements. Monluc perdait « son bon sens, tant « il estoit désespéré et en colère. » Chaque minute écoulée permettait aux ennemis de fortifier leur défensive. En vain il envoya a Burie les meilleurs capitaines de l'avant-garde. Aucun d'eux ne put rien obtenir. A la saveur de la nuit, l'armée protestante passa précipitamment l'Aveyron à gué dans le plus grand désordre. Le lendemain, les paysans du voisinage racontèrent à Monlue que beaucoup de soldats huguenots s'étaient novés et que, « si cent chevaux feussent « arrivés comme ils commençoient à passer, ils feus- sent tous esté deffaictz. » Burie avait perdu l'occision d'anéantir l'ennemi. « Voilà la belle coyonnade qui feust faicte, dit Monluc. Il me sembloit que les « pierres nous regardoient et que les paysans nous monstroient au doigt<sup>1</sup> > (9 sept. 4562).



<sup>1.</sup> Commentaires, t. III, p. 6 à 11. — Hist. sectés., t. II, p. 234. — Les deux historiens s'accordent parfaitement pour les faits, sinon pour l'esprit, et pronvent ainsi la véracité l'un de l'autre. De Bèze, cependant, commet ses une errour par trop invraisemblable en assurant que Burie voulait livrer betaille et que Monlue s'y oppose.

Honteux peut-être de sa faiblesse, Burie résolut de réparer ses fautes par un coup de force et d'asnieger Montauban. Il pouvait ainsi retenir Duras en Guyenne, priver Condé d'un renfort important et prendre la plus importante place du parti réformé. Burie n'avait pas « faulte de cœur, » dit Monlue, mais on lui « rompoit les oreilles que · je le ferois perdre. » En vain son bouillant compagnon d'armes lui représentait que « cent traise tres ou rebelles n'attendirent jamais dix hommes « de bien. » Burie, peu convaincu, objectait que la perte d'une bataille livrerait la Guyeane à l'ennemi et que le roi « s'en prendroit à luy, puisqu'il en avoit la « charge. » Monluc ne le blâme que de sa prudence. 4 Il montroit bien, dit-il, qu'il estoit plus saige que · moy. > Mais les autres capitaines observaient malicieusement que la plupart de ses serviteurs, « mesme- ment ung seien secretaire, qu'il symoit fort, » pratiquaient la Réforme 1.

Burie entendait assiéger Montauban du côté du faubourg de Villebourbon. Monluc lui obeissait sans le contredire, mais il blamait ouvertement tout ce que son chef ordonnait. « Puisque ne les avions auzé com-

- battre à la campagne, » det-il dans les Commenterrer,
- que pouvions-nous espérer de les vouloir combattre
- dans une ville, et encore telle que celle-là\*? »

Depuis la levée du premier siège de Montauban (26 mai 1562)<sup>3</sup>, la ville s'était organisée sur des bases nouvelles. Elle avait élu cinq prévôts, chargés de com-

<sup>1.</sup> Commentaires, t. III, hv. V, passon.

<sup>2.</sup> Commentairer, t. III., p. 54.

<sup>3.</sup> Voy en-decaus, p. 474

pléter les défenses et nantis de pouvoirs illimités. Les troupes s'aguernesaient par des expéditions au dehors. Le château de Montbeton fut pris par le capitaine Saint-Michel, aux gages de la ville, et le château de Parasol assiègé par le même, mais en vain. Les gens de pied vivaient sans discipline et pillaient les habitants. Geoffroy de Peyre de Marchestel, envoyé par le prince de Condé, essaya d'y porter remède. Il annula les prises de Saint-Michel et le mit aux arrêts. Saint-Michel, irrité, s'associa à quelques aventuriers comme lui, força les portes de sa prison et entra en négociation avec Bajourdan, que Monluc avait laissé en observation delà la Garonne. La trahison fut éventée. et Saint-Michel dut comparattre de nouveau devant son chef. Les explications dégénérèrent promptement en querelle et la querelle en lutte. Marchastel tira un coup de pistolet à l'accusé, et celui-ci riposta par un coupd'épée dont le blessé faillit mourir. Condamné à mort après est acte de rébellion, Saint-Michel fut pendu avec son frère et un sergent. Marchastel se retira le 23 juin pour soigner sa blessure et remit le commandement à Antoine de Peyrusse, s. de Boissezon.

Les catholiques occupaient Montech, Meauzac, Piquecos, Parasol, Villemur, Négrepelisse, Montbeton, plusieurs autres villages aux environs, et entravaient le ravitaillement de la ville. Les habitants de Montauban passèrent le mois de juillet en expéditions, sous les ordres du consul Jean de Laboria, pour essayer de rompre ce cercle de fer. La plupart réussirent, et l'abondance rentra dans la ville. Le conseil dressa alors un règlement des prises, plein de bonnes intentions . Mal-

1. De Bêse public no régisment (t. II, p. 312).



heureusement it fut rarement exécuté. Les capitaines faisaient part à la ville des denrées conquises à la pointe de l'épée, mais non pas des objets précieux volés dans les églises. Aucune remontrance ne put corriger l'avidité des gens de guerre. Le ministre, Martin Tachard, rappelé le 10 août, ne fut pas plus heureux dans ses objurgations que les conseillers de la ville.

Duras, après le combat de Targon, Marchastel et du Bordet avaient reçu du prince de Condé le commandement exprès de lui amener toutes les troupes disponibles, dût la Guyenne succomber sous les armes de Moduc. La reme de Navarre avait confirmé cet ordre à tous les capitaines qui avaient pu la saluer à Duras et à Caumont. Plusieurs compagnies sortirent de Montauban et se dirigèrent sur Orléans. Villeneuve, Tournon perdirent leurs garmaons protestantes. Duras et Marchastel prenzient même leur parti de la chute de Nontanhan. Le 25 août, ils envoyèrent aux habitants le capitaine Soule pour leur conseiller « d'entendre à quelque composition raisonnable. » Telle ne fut pas la décision des Montalbanais. Ils autorisèrent le capitaine Soule à retirer les soldats que Duras leur avait envoyes de l'Agenais, mais ils gardèrent les autres, mosi que les onnons achetés ou fondus avec leurs deniera.

Le 23 soût, le capitaine Bajourdan avait fait une vaine tentative contre les murs de Montauban. Le 5 septembre, l'évêque, Jacques Desprez de Montpezat, prélat militaire, qui exerçait son apostolat à coups d'arquebuse, aidé du capitaine Coulombier, surprit par trabison le village de Négrepelisse, aux portes de

Montauban. Aussitôt les réformés y envoyèrent une compagnie de 400 hommes. Un combat s'engagea. Coulombier et un de ses lieutenants, nommé La Yorrette, y furent grièvement blessés, mais les Montalbanais furent repoussés. Le lendemain, 6 septembre, l'évêque choisit aix prisonniers, dont un diacre réformé, et les fit égorger. Peu après, en représailles, une bande arrêta La Vorrette, qui se faisait porter en litière, l'acheva et jeta son cadavre dans l'Aveyron. Le 8 septembre, les gens de Montauban, au nombre d'une centaine, s'avancèrent jusqu'à Mirabel. Au lieu de Duras, ils rencontrèrent un parti de catholiques, commandé par Peyrot de Monluc. Ils furent repoussés et laissèrent sur le champ de bataille une quinzaine de morts!

Le lendemain, 9 septembre, pendant que l'armée protestante restait en face de Burie et de Monlue, Duras, Marchastel et du Bordet se rendirent à Montauban. Tenant la ville pour perdue, ils vensient prendre les compagnies de gens de pied et l'artillerie. Le conseil reçut fort mal leurs demandes. Au milieu du débat, l'armée entière de Duras, que Monlue avant tenue tout le jour au bout de son épée sur les bords de l'Aveyron, arriva en désordre, presque en déroute, à minuit, au faubourg Villenouvelle. Le lendemain, elle entra dans l'intérieur de la ville et fut défrayée sans rémunération. Ce bon accueil n'empêcha pas les soldats de « fouler grandement » les habitants. L'armée protestante comptait 8,000 hommes, divisés en 22 enseignes de gens de pied et 18 cornettes d'argoulets, sans

Ш



<sup>1.</sup> Commentaires, t. III, p. 4.

compter les valets et « goujats, » presque aussi nombreux que les mattres. Le 11 septembre, le conseil décida Duras à envoyer quelques soldats contre le château de Montbeton, mais Bajourdan, qui l'occupait avec sa compagnie, repoussa les assaillants. Le même jour, Duras s'empara de l'artillerie. Les habitants la lui cédèrent, assuréa qu'il ne pourrait pas l'emporter, car Burie et Monluc étaient déja sous les murs de la ville.

Le 13 septembre, la ville fut investie. Burie installa son quartier général au faubourg appelé depuis Villebourboa, en l'honneur du roi de Navarre, et, le 14, le premier coup de canon fut tiré contre la tour du pont sur le Tara. L'armée royale se composait de neuf compagnies de gens d'armes, de 29 enseignes d'argoulets ou de gens de pied, des 1,000 Espagnols et de 13 pièces d'artillerie. Le même jour, les assiégés firent une sortie et livrerent un sanglant combat. Bajourdan, égaré dans la foule confuse des protestants, faillit être taé par les Espagnols. La ville y perdit de bons soldata et quelques bourgeois, mais elle repoussa l'exnemi. Le soir, les catholiques reprirent leur campernent. Le lendemain, les assiégés réoccupérent le faubourg Villebourbon, qu'ils avaient abandonné le premier jour. Ils s'avancerent jusqu'au moulin des Albaredes, que les Espagnols venaient d'incendier. Les « boute-feux, » au nombre de 80, « fausoient bonne chère » dans une ferme voisine. Ils y furent surpris et tués jusqu'au dermer. Monluc, dit de Bèze, aurait pu les secourie, mais il manqua de décision et de promptitude. Quelques soldats catholiques, qui occupaient l'autre rive du Tarn, voulurent les venger.



Leur bateau chavira, et ils se noyèrent presque tous. Le 16 septembre, Duras présenta la bataille à Monluc, qui refusa de sortir de ses campements. L'auteur des Commentaires recongaissant l'inutilité de ses efforts contre une ville défendue par une garnison aussi nombreuse que l'armée assiégeante. « Je ne scay, écrit-il, par quel bout commencer à escripre ceste belle entreprinse, car je n'en scaurous faire un bon-« potaige 1. » Burie n'avait pas plus d'espérance. Le 16 septembre, suivant de Beze, le 18, suivant des documents locaux, les deux chefs catholiques ievèrent le camp et se retirèrent en bon ordre à Montech. Les habitants se félicitaient de leur victoire et en remerciaient Duras, Marchastel et du Bordet, « Leur e joye ne dura guères. » Les trois capitames conseillèrent à la ville e de composer avec l'ennemi en donanat quelque argent ou recevans garaison, comme « estant impossible que la ville se peult garder?. » En vain le conseil s'efforça de retenir quelques-uns de ses nouveaux défenseurs. Les trois capitaines partirent le 22 septembre, avec leur armée et deux compagnies de la ville qu'ils réussirent à débaucher, et prirent, de gré ou de force, quatre pièces de canon. Après leur départ, le capitaine Jean de Bernard de Laborie, élu gouverneur, fit la revue des troupes



<sup>1.</sup> Commentaires, t. III, p. 14.

<sup>2.</sup> Le bruit se répandit même que la ville allait se rendre et que les consule de Montauban avaient accepté une capitulation sur le modèle de celle de Bourges (Lettre de Nombes au duc de Montperisier, 27 septembre 1562, minute, f. fr., vol. 6908, f. 443). Burie attendait ou felguait d'attendre les cousule le 23 septembre (Note de Burie imprimée dans notre édition des Commentaires, t. V, p. 342).

qui lui restaient et ne trouva que 600 hommes. Si Burie et Moniuc avaient paru sous les murs, la ville était perdue. Théodore de Bèze blême l'abandon de Montauban. « Ceux qui la tenaient pour perdue, » dit-il en forme de conclusion « (tant est la providence « de Dieu admirable), se perdirent eux-mêmes bien-« tôt après!. »

Burre et Monluc campèrent à Montech. Ils y étaient encore le 20° et le 23 septembre\*, en observation, craignant de s'avancer et n'osant avouer au roi qu'ils avaient été repoussés sous les murs de Montauban. Le 20. Monluc recut une nouvelle qui lui fit espérer une revanche. Jean de Mesmes, capitaine protestant du duché d'Albret, conduisait à Lectoure un secours de 500 hommes, levés par les ordres de la reine de Navarre. Monkie envoya son fils Peyrot, avec une partie de sa compagme, au-devant de cette troupe. Peyrot apprit en route que Jean de Mesmes était encore loin, mais que les bandes protestantes de Lectoure étaient aux portes de Terraube, et il mangeuvra si bien qu'il les enferma dans ce village. Il n'était pas de force à les prendre d'assaut, mais il les bloqua étroitement en attendant des renforts. Il demanda du secours à Auch, à Fleurance, à Condom et surtout à son père. Les bandes de Lectoure étaient commandées, au nom de



<sup>1.</sup> Hist scoler., 1881, t. II, p. 310 à 317. — Tout de qui se rapporte à l'histoire de Montauban est particulièrement soigné par Théed, de Bèse. Il est évident qu'il avait reçu, paut-être d'un des ministres de couse ville, des récits détaillés.

<sup>2.</sup> Lettre de Burne et de Moninc au rou, de cette dals (on a imprimé Meulin) (érch hist, de la Gironde, t. XVII., p. 275).

<sup>3.</sup> Note de Burie à Nossiles, imprimée dans notre édition des Commentaires de Montes, t. V, p. 342.

la reine de Navarre, par un capitaine béarmis, le s. de Bugolles, neveu du célèbre d'Ossun. Bugolles ne s'était signalé que par des ravages : prise et pillage de la Sauvetat du Gaure (fin juin), de la Romieu, près Condom (34 juillet), de Terraube (8 septembre), avec massacre de prêtres et de gentilshommes<sup>1</sup>. Aussi l'appel de Peyrot de Monluc trouva de l'écho dans les villages et dans les châteaux, et il eut bientôt réuni plus de 4.000 hommes<sup>2</sup>.

Le château de Terraube était fort, mais il n'avait ni vivres ni munitions. Au heu de sortir et de tenter sur l'heure une trouée, Bugolles tergiversa et remit au lendemain sa décision. Le lendemain, le cercle était infranchissable. Bugolles demanda à capituler avec armes et bagages. Pevrot allait y consentir, quand il apprit la détresse des assiégés. Il retira sa parole, et Bugolles fut obligé de livrer toutes ses armes. Les soldats furent entassés dans un couvent avec leur chef (24 septembre 4562). Pendant ce temps, Jean de Mesmes s'avançait avec prudence, stiendant le secours que les gens de Lectoure devaient lui envoyer. Il apprit en route que Bugolles était prisonnier à Terraube et recula. Un neveu de Monluc, le s. de Gohas , qui courait à Terraube à la tête



<sup>1.</sup> Commentaires, t. III., p. 15. — Bist. ecclés., t. II., p. 236.

<sup>2.</sup> Note de Burie à Noulles, du 22 septembre 1562 (Commentaires, t. V, p. 342). D'après cette note, ce n'était pas Monluc qui avant pris l'initiative d'envoyer son fils au-devant de de Mesmes, c'était flugalles qui était venu assiéges Payrot au Sampuy. Nous avons préféré la version des Commentaires, qui nous paraît plus vramemblable.

<sup>3.</sup> La note de Burie, citée plus haut, attribue ce fait d'armes au c. de Bonnas.

d'une troupe de paysans, le cerna dans Roquebrune, près de Vic-Fezensac. Mais les asségeants se débandèrent. Le soir, à la faveur de la nuit, Jean de Mesmes fit une sortie vigoureuse avec les débris de ses bandes « et s'en fut en Béarn conter des nouvelles des belles « affres qu'il avoit eues 1. »

Blaise de Monluc fut averti par son fils, dans la journée du 22 septembre, que la garnison de Lectoure était bloquée dans le château de Terraube et que le secours envoyé du Béarn s'était évanoui en route. Aussitôt il juges que Lectoure, privée de défenseurs, pouvait être prise. Le 22, quelques instants après avoir recu ces importantes nouvelles, il était à cheval. Il arriva le soir même sous les murs de Lectoure. Le ville, alors imprenable, présente encore l'aspect d'une forteresse de premier ordre. Entourée de pentes rapides, défendue par de bonnes murail es, inabordable sur ses quatre taces, elle avait joué un grand rôle au moyen age dans les sanglantes querelles de la maison d'Armagnac. Au xvr\* siècle, elle dominait l'Armagnac. tout entier. Le siège de cette puissante cité, depuis le commencement de la guerre, donnait du souci aux officiera du roi. Antoine de Noailles, maire de Bordeaux. en sentait l'importance, et lui, si avare des moyens de défense de ses administrés, avant envoyé à Monlus « quelque rafratchissement de munition » pour prendre Lectoure .

Dans la nuit du 33 au 33 septembre, Monluc, accompagné de deux capitaines et du s. d'Hurtubie,



i. Commentaless, t. III, p. 47. - Wel. socides, t. II, p. 236.

<sup>1.</sup> Lettre de Noultes au duc de Montpensier (Minute orig., datés d'asut 1562, f. fr., vo. 6965, f. 140).

commissaire de l'artillerie, capitaine d'origine basque, alla lui-même reconnaître les approches. Il plaça les canons au pied du coteau et battit les murs tout le jour. Le 24 au matin, il commanda l'assaut et lança son fils Peyrot à la brêche avec les compagnies de Clermont et de Pardisc. Il se réservait de l'appuyer en personne. L'attaque réussit, et Peyrot franchit la brêche. Mais les premiers assaillants trouvèrent une tratnée de poudre habilement encaissée dans un fossé et reculèrent devant le danger d'une explosion. Plusieurs soldats furent tués ou blessés, et l'armée catholique se mit en retraite.

Le 25 septembre, d'Hurtubie déplaça l'arulierie sans succès. A midi, il revint au point de départ, et la batterie recommença. Pendant qu'il braquait un canon, il recut à la cuisse un coup de fauconneau, dont il mourut deux jours après. Son lieutenant, le s. de Frédeville, continua à battre la brèche. Monluc était désappointé, mais non découragé (jamais le découragement n'entra dans son âme) Il savait que la ville était privée de son chef, le s. de Bugolles, et de ses meilleurs défenseurs, tous prisonniers dans le château de Terraube, et qu'elle n'était défendue que par un vieux capitaine saintongeais, Charles de Brémond d'Ars, grievement blessé, le 8 septembre, à la prise de Terraube. Le %6, les assiègés demandèrent à parlementer et proposèrent un échange d'otages. Monluc accepta et envoya les de Verdusan, de la Chappelle et un autre capitaine. Au moment où les otages s'approchaient des portes, les assièges leur décochèrent trente ou quarante arquebusades, dont l'une tua un des trompettes de l'armée



catholique. Monluc leur fit errer « si c'estoit là la foi « promuse. » Ils répondirent que ce guet-apens était. l'osuvre d'un espitaine indiscipliné et qu'ils allaient en tirer vengeance. Aussitôt ils firent pendre aux créneaux « ung pauvre pappiste qui a'en pouvoit mais. »

Les habitants demandaient toujours à voir Monluc et à traiter directement avec lui. Quelques capitaines conseillaient à l'auteur des Commentaires de se montrer, mais il n'y refusa toujours. « Ung vieux routier e est difficile d'estre prins au trébuchet. » Bien lui servit. Après de longs pourparlers, Moniuc, croyant. que l'auteur du guet-apens avait été puni, achemina de nouveau les otages vers la porte. A leur approche, les assiggés démasquèrent une batterie d'artillerie droit au cortege et tirerent plus de soixante arquebusades. Un gentilhomme agenais, le s. de Castelz, fut tué, et plusieurs autres furent blessés. Cette nouvelle trahison fit perdre à Monluc son sang froid. Il fit crier aux réformes que, « puisqu'ilz faisoient si bon marché de e leur foy, que j'en ferois autant de la mienne. » Aussitôt il envoie à Terraube Verduzan, son enseigne, avec sa compagnie et une enseigne de gens de pied, et lui ordonne de massacrer tous les prisonniers, « ce qu'il e feit, et de bon cueur, attendu la meschanceté de c ceux de Lectoure à son endroit. > L'ordre fut exécuté. Les prisonniers, au nombre de 225, furent égorgés, les chefs pendus par le bourreau. Verduzan jeta les cadavres dans le puits de la ville, « qu'estoit fort e profond, et s'en remplit tant, que l'on les pouvoit toucher avec la main. → Monluc, en racontant cette. exécution, se complait dons son œuvre. « Ce feust, dit-il, une très belle despêche de très mauvais gar-



cons » (27 sept. 1562). Verduzan lui amena les deux frères Bugolles et deux notables de Lectoure. Monluc fit pendre les derniers à un noyer, à la vue des assiégés. Quant aux Bugolles, il hésita, donna, puis retira l'ordre de les supplicier et finalement leur pardonna, par respect pour leur oncle, le s. d'Ossun?.

Lectoure restait à prendre. Montue déplaça son artillerie et, conformément au plan dressé par le s. d'Hurtubie avant d'être mis hors de combat, fit une seconde brèche d'un autre côté. Ce plan donne à réfléchir aux assiégés. Peu nombreux, ils ne pouvaient tenir tête à deux assants simultanés. Brémond d'Ars, qui, depuis le commencement du siège, n'exerçait qu'un pouvoir nominal, à cause de sa blessure, conféra lui-même avec Peyrot de Moniuc. La négociation occupa toute une nuit. Enfin Monluc accorda aux assiégés, le % octobre, une capitulation honorable. Ils pouvaient sortir de la ville « avec armes et bagages, » la ville était rendue au roi et à la reine de Navarre, les séditieux amnisties, la religion catholique rétablie; l'évêque, les prêtres et les habitants catholiques rentraient dans leurs biens; les réformés ne devaient pas être inquié-

1. Théodore de Béza et presque tous les historieus après lui out fixé au 25 septembre 1562 le massacre de Terraube. Le récit des Commesteires établit qu'il ne put avoir fieu avant le 26. En combinant les dates données par Monluc et le temps nécessaire à la marche de Verdusan sur Terraube, nous croyons pouvoir établir qu'il eut lieu le 27 septembre.

2 La ville de Terraube, qui appartenant à Bertund de Galard, obtint plus tard une décharge de taxes en compensation des pillages qu'elle avait subis (Lettre de Mouluc aux consule de Condom, du 19 novembre 1562, publiée par M. Nouleus, Documents hus, sur le mauon de éstord, t. III, p. 18).





tés, et., pour leur sûreté, Monluc s'engageait à envoyer deux gentilshommes en otage à la reine de Navarre. Enfin il garantissait la vie aux « prisonmera qui sont vivants à Fleurance et à Terraube<sup>1</sup>. » Cette clause est d'une bonne foi contestable, d'autant, que les assièges de Lectoure « n'avvont jamms entendeu la mort de leurs compagnons. > L'acte de capitalation fut rigoureusement exécuté. Bremond d'Ars se retira en Béarn auprès de la reine de Navarre \*. Bugolles a'enfuit et ne reparut jamais dans les rangs des réformés. Il fut accusé de trahison parce qu'il s'était laissé prendre à Terraube et parce que Monluc avait épargné sa vie. Rien ne prouve que ce capitaine fût un traitre; Monluc montre trop d'ardeur contre lui pour lasser croire qu'il avait servi ses desseins Le vaiaqueur veilla lui-même a l'exécution du truité. Le 3 octobre, il fit sortir les soldats huguenots. « Aucuns, dit-il, se meirent de nos companies, > ce qui prouve. encore une fois combien peu de place tenuit la religion dans les guerres civiles du XVI° siècle. Il installa Antoine de Lanusse de la Chappelle dans le chiteau, le baron de Pardiac dans la ville, chacun avec une enseigne, rendit l'évêché et les églises au dergé et la justice aux officiers du roi? Le dimanche matin, il écrivit à la reine et lui envoya Bérenger Portal\*; le



<sup>1</sup> L'acte de capitulation de Lectoure, rapporté de Saint-Pétertbourg par M. le comte de la Fernère, est imprimé écos notre élition des Commentaires et lettres de Montuc, t. IV., p. 162

<sup>2.</sup> Hilst. sociés., 1881, t. II, p. 379.

Daux lettres de Monluc, du 20 novembre, recommendent à la reine mère le chapitre et les officiers du roi de Lectoure runée par le guerre civile (Commenteure et tettres, L. IV, p. 176).

<sup>4</sup> Commentaires et lettres, t. IV, p. 167.

soir, il alla diner en sa maison d'Estiliac. La prise de Lectoure complétait la défaite du parti réformé en Guyenne et mériterait d'être considérée comme un des plus beaux exploits de l'auteur des *Commentaires* si l'odieuse boucherie de Terraube n'en ternissait la gloire.

Le jour même où Monluc courait sous les murs de Lectoure, le 22 septembre 1563, Duras, Marchastel et du Bordet étaient sortis de Montauban avec leurs bandes et avaient pris le chemin du Périgord. Les troupes, ben rayitaillées, bien armées à Montagban, aguernes par de petits combats et de nombreuses rapines, présentaient un effectif de près de 8,000 hommes. Leur premier exploit ne fut pas giorieux. Le 23, ils passèrent au pied de Mercuès, château muni d'un semblant de fortification, appartenant à l'évêché de Cahors. L'évêque, Pierre de Bertrand, s'était réfugié dans cette forteresse, qu'il croyait imprenable, avec un gentilhomme et quelques soldats. Au lieu de rester coi, il eat l'imprudence de braver l'ennemi à coups d'arquebusades. Duras s'arrêta quelques heures pour le prendre. L'évêque fit une résistance inattendue. Forcé dans ses premiers retranchements, il mit le feu aux bâtiments et se retira dans une tour. L'incendie l'obliges à capituler. Le château fut pillé, les soldats pendus et l'évêque, revêtu de ses habits sacerdotaux, emmené en otage. Les soldats voulaient l'égorger en mémoire des massacres de Cahors,



<sup>1.</sup> Nous avons survi le récit des Commendaires (t. III, p. 17 et suiv.). De Bèze est beaucoup plus abrégé et n'ajoute aucun détait nouveau (list. scéle, t. II, p. 236).

mais une rançon de 10,000 écus, efferte à propos, lui sauva la vie<sup>1</sup>.

A la nouvelle que Duras avait repris la campagne, Burie, campé entre Castelsarrazin et Moissac, poussa un cri d'alarme et commanda à Monluc de le rejoindre. Ser craintes étaient fondées; seul, il ne pouvait tenir tête à Duras. Les Espagnols venaient de se mutiner, et 400 avaient déserté en un jour. Monluc, occupé au siège de Lectoure, ne tint compte de l'ordre, mais il jugea que Cahors, déja menacé par du Bordet, pouvait succomber au second passage de ce capitaine. Il y envoya Tilladet de Saint-Orens et ravitailla la ville avec autant de succès que la première fois. Quant aux Espagnols, il leur expédia un gentilhomme qui ne put les ramener, puis un autre, Durfort de Bajaumont, avec des lettres où il leur promettait de les attendre pour donner l'assaut de Lectoure. La promesse et surtout l'espoir du pillage les fit revenir. Ils arrivèrent à Fleurance le 2 octobre, le jour de la capitulation de Lectoure, et reprirent leurs rangs<sup>2</sup>. Monlue obéit alors à l'appel de Burie. Le 4 octobre, il repartit d'Estillac et coucha à Agen. Sa petite armée, conduite par le baron de Glermont, passa, le à et le 5, la Garonne à Layrac et se dirigea vers le Périgord. Le 7 octobre, il reprit le commandement de ses colonnes, passa à Montagnac<sup>a</sup> et coucha à Belvès<sup>4</sup>. Dans la nuit, Clermont et les Espagnols arriverent



<sup>1.</sup> Hist. scoids., 1881, t. II, p. 235.

<sup>2.</sup> Commentaires, t. III, p. 24.

<sup>3</sup> Lettre de Montuc nu a de Boisse et de Gugnac publiée dans la Revue de Gascogne, juin 1895, p. 308.

<sup>4.</sup> Monine surveit Burio de très près, cur celus-ci, le 6 octobre,

à Saint-Cyprien, près de Fages, au dela de la Dordogne, à deux heures du matin, exténués de fatigue et de faim. Les logis étaient occupés par les gens d'armes. Aucune compagnie ne leur fit place et ne leur donna des vivres. Au xyr siècle, même dans les armées royales, il n'existait pas de service d'intendance qui assuràt la subsistance du soldat. Il y pourvoyait lui-même par la « picorée. » Mais, quand il arrivait après les autres au bout de l'étape, il risquait de n'y rien trouver. C'est ce qui attendait les gens de Monluc, quand la belle-mère de son frère¹, la dame de Fages, les reçut et leur ouvrit les trésors de son garde-manger : « Elle · leur distribua tout le pain qu'elle avoit et six ou sept c poinssons de vin et tous les lards, et toute la nayt ne feist faire autre chose que cuire pain\*. > Rien ne pouvait être plus encourageant pour des soldats à la veille de livrer bataille.

Pendant que Monluc s'avançait à marches forcées sur les pas de Buras, celui-ci cheminait lentement en Périgord. Le 2 octobre, il parut sous les murs de Sarlat et, pour complaire à du Bordet, perdit une semaine au siège de la ville. Sarlat était défendu par un bon capitaine, le s. de Flaugeac, et par des soldats éprouvés. Duras utilisa l'artillerie de Montauban et battit la ville, mais, après les premiers coups, les

avait campé à Belvée (Lettre de Burie au roi, de cette date , orig., f. fr., vol. 15877, fol. 169).

- 1 Josephon de Monade, s. de Lioux
- 2. Commontaires, t. III, p. 27.
- 3. Une tettre du cardinal d'Armagnac au roi donne quelques nétails sur la marche de Duras (Toulouse, 15 octobre 1562, copie moderne, f. fr., nouv acq., vol. 1235, fol. 149).





boulets manquèrent!. « Il n'y fit rien, dit de Bèze, « que perdre quelques-uns des siens et nommément « son maistre d'artillerie. » Jugeant, mais un peu tard, qu'il était imprudent de compromettre sa retraite pour sausfaire les rancunes de du Bordet!, il leva le siège et vint camper, le 8 octobre, avec sa cavalerie, autour du village de Cendrieux!, à trois lieues de Périgueux. Plein de confiance en lui-même, il négligeait toute information et marchait devant lui comme en pays ami. Croyant Burie et Monlue fort loin, il se flattait d'être en Saintonge avant leur arrivée en Périgord.

Le même jour, 8 octobre, Monluc reçut une lettre de Burie, datée de Casteinau de Grattecombe<sup>4</sup>, château de l'Agenais appartenant au s. de Caumont. Burie le félicitait de la prise de Lectoure et lui conseillait de ne point traverser la Dordogne, de peur de rencontrer l'ennemi. A cet ordre, Monluc se mit « en furie » et envoya un capitaine protester contre le commandement de son chef. Puis, avec la décision qui est le propre des vrais capitaines, il passe la Dordogne à gué et s'avance presque seul jusque sur le hord de la Vézere. Il apprend de quelques paysans, victimes des déprédations des protestants, et bientôt après de capitaines envoyés en reconnaissance et d'un prisonnier, que Duras se prépare à passer la rivière de l'Isle. Burie,

<sup>1.</sup> Récit du temps gl. fr., vol. 20624, f. 406).

Le siège de Sazist (2 au 6 ectobre) est raconté avec besucou p de détaile dans les Okroniques de Jean Tarde, 10-4°, 1987, p. 234 et suiv.

De Bêze det Hendreus; mais il mesinte pas de village de ce nom.

<sup>4.</sup> Castelusu de Grattecembe portait alors la nom de Casteluser des Mirandes, sous lequel Monluc et de Bêse le désignent.

inquet de l'activité de son lieutenant, se rend aupres de lui. Moniuc lui montre l'occasion favorable, la facilité de surprendre les protestants au milieu des embarras d'une retraite précipitée. Burie résiste encore et propose d'attendre le duc de Montpensier. Arrivent les compagnies du roi de Navarre, du maréchal de Thermes, de Randan, de la Vauguyon, les cornettes de gens de pied. Monluc les enflamme par sa parole ardente et les décide au combat. Burne lui-même se laisse entraîner : « Allons, dit-il, de par Dieu soit. > Aussitôt, sans donner à son chef le temps de se déjuger, Monluc ramasse sa cavalerie et se porte à l'avant-garde. Burie avait dit à ses capitaines . « Cet homme est heureux, laissons-le faire. » Il reunit sa compagnie et le suit. Les deux corps passent la Vézère. Monlue se met à la queue de Duras, et Burie prend position dans une plaine à portee de son compagnon d'armes.

Pendant ce temps-là, Duras se complaisait dans une sécurité parfaite et rangeait méthodiquement ses troupes : la cavalerie à Cendrieux sous ses ordres immédiats; l'infanterie et l'artiflerie en avant, suprès du hourg de Vergt. Ses capitaines ne montraient pas plus de vigilance. Deux d'entre eux, Savignac, un des auteurs de la tentative de Bordeaux, le %6 juin précédent, et Jehan de Moncau, s'étaient installés dans une maison isolée et veillaient à la préparation du souper, pendant que les autres capitaines, au nombre de sept ou huit, parmi lesquels Monluc cite Guy de Montferrand, dit Langouran, et Le Puch de Pardaillan, occupaient leur soirée à la chasse à l'oiseau. Cette confiance coûts cher aux deux premiers. Monluc et Charles de



Montierrand, frère de Langouran, par une pointe hardie, courent à l'improviste à Cendrieux, forcent la maison, enlèvent Savignac et Moncau et se retirent à bride abattue. Duras entend le bruit du combat et s'informe. On lui répond que le sénéchal de Périgord a voulu tenter une surprise sur les tratnards de l'arrière-garde protestante; il se contente de cette explication et commande au capitaine du Bordet de se mettre en embuscade avec une centaine de cavaliers choisis, pour surprendre, le lendemain matin, le sénéchal du Périgord.

La nuit du 8 au 9 octobre se passa sans tirer un coup de feu. Duras, convaincu que l'armée entholique était à dix lieues de lui, n'ordonna aucune reconnaissonce. Monluc et Montferrand conduisirent Savignac au château de Saint-Alvère, où Burne avait posé son quartier général. « Monsieur, lui dit Monluc, j'ai pris ung de voz grans mignons du temps passé.
 Burie. étonné, lui demanda où était le camp de Duras. « A quatre arquebuzades de l'avant-garde, » répondit le de Saint-Alvère. — « Yous montrerez, dit Monluc, s que jamais bon cheval ne devint rosae. » Burie, poyeusement : « Je voy bien que nous sommes engair gés à une bataille ; mais, puisqu'il en est ainsi, il le fault boire et combattre. » L'instinct du brave capitaine l'emportait sur la timidité du lieutement de roi. Moniue l'embrassa : « Si nous devions mourir, nous ne pourrions plus honorer nostre mort que de mourir. e en une bataille, faisant service à nostre roy. » Belles paroles que Monluc savait traduire en actes et que Burie se montra digne d'entendre : « C'est la a moindre peur que j'aye, dit-il. Pour moy, ce n'est

« rien, mais je crains la perte du pays. » Les deux capitaines se séparèrent après avoir décidé qu'à la pointe du jour toutes les compagnies seraient sous les

Cependant la prise de Savignac et de Moncau, qui avait laissé Duras indifférent, inquiétait un de ses capitaines. Le Puch de Pardaillan. Ne pouvant décider son chef à envoyer des éclaireurs autour de Cendrieux, il tenta lui-même une reconnaissance à la faveur de la nuit Il revint auprès de Duras et lui annonça l'arrivée de la cavalerie catholique à mulle pas de l'arrièregarde. Daras fut consterné. L'armée protestante ne pouvait esquiver une bataille. Pardaillan conseillait de disposer l'infanterie en carré devant le front de l'ennemi, l'artillerie à la queue, les gens d'armes sur les côtés, et d'attendre le choc de pied ferme. Duras et du Bordet, au contrure, résolurent de précipiter la retraite de l'infanterie et de couvrir la marche avec la cavalerse et des arquebusiers. En vain Le Puch « crioit « à Duras qu'il se souvint de la bataille de Saint-Lau- rent <sup>1</sup> et que, toutes et quantes foys que deux armées se voyent, la première qui recule est deffaucte. > Duras se flattait de passer l'Isle avant d'être attaqué et de gagner Montauses, forte position où son avantgarde était deja campée. Il ne s'inquiétait que de son artillerie. Il la plaça si maladroitement au milieu de ses gens de pied qu'elle ne put tirer un coup de canon. Quant à lui, il se mit à l'arriere-garde avec une partie de ses cavaliers et tous ses arquebusiers,

1. Bataille de Saint-Quentin, dite de Saint-Laurent, parce qu'elle fet ièvrée le jour de la fête de ce saint, 10 soût 1557

17



Au lever du jour (vendredi 9 octobre 1569), les deux armées s'ebranlèrent. Les protestants comptaient 7 à 8,000 hommes de pied, assex bien armés, mais mal disciplinés, et 6 à 700 chevaux. Les catholiques étaient moins nombreux, mais leur cavalerie, presque en entier composée de gentilshommes et de gens d'armés éprouvés, était beaucoup plus solide.

Les gens d'armes de Burie, de Randan et de la Vauguyon, épars sur les flancs de l'armée protestante, entamèrent l'action et livrèrent de petits engagements d'avant-garde sans conséquence. Pendant qu'ils manœuvraient pour séparer l'ennemi de la rivière de l'Isle et le pousser dans les prairies de Vergt, ils tombèrent par hasard dans l'embuscade dressée la veille par le capitaine du Bordet Celui-ci les assaillit courageusement, à la tête de 100 ou 120 lanciers, et les cavaliers furent ébranlés. Fontenilles, le gendre de Monluc, fit une diversion habile et, « donnant de cul et de teste, » repoussa du Bordet. Dans la mélée, les lanciers huguenots avaient pris un archer de la compagnie de Randan. Ils lui donnarent deux pistolades de sang-froid. » Le malheureux n'était pas encore mort quand Duras l'interrogea et apprit de lus que Burie avait abdiqué le commandement entre les mains de Monluc. Aussitöt il courut à ses gens de pied et pressa leur marche 1. Ses arquebusiers, à droite et à gauche, dirigerent un feu



Monluc seul rapporte ce détail (Commentaires, t. III, p. 47).
 It l'avait appris du capitaine Poyrelongue, mestre de camp de Duras, qui plue tard devint un de ses compagnons d'armes et cervis sous seu ordres.

nourri sur les soldats catholiques et les tinrent en respect pendant quelques minutes. Mais le temps d'arrêt. fut court. Burie, conseillé par Monluc, fit avancer son artillerie et lanca quelques boulets sur l'infanterie protestante. La confusion se mit dans les carrés. Décimés à distance, dans une plaine découverte qu'ils devaient traverser, les soldats perdirent leurs rangs. Monluc les voyait allonger le pas sous la direction de Duras pour gagner un monticule à l'abri du feu. Il apprécia d'un coup d'œil ce commencement de trouble. Aussitôt il courut au-devant des Espagnols et des gens de pied et les harangua en termes énergiques 1 La cavalerie catholique s'alignait en deux corps, sous les ordres de Burie, et n'attendant que le signal de la charge. Monluc se met en tête du premier corps. Gentilshommes, criant-il, ne pensons à autre chose qu'à tuer... Ce sont des poltrons; ils tremblent seu-« lement de nous voir. » Monluc et les siens partent au trot. A deux cents pas, il crie : « Cargue, cargue! » et se lance en avant, l'épée à la zuin. L'infanterie protestante est culbutée au premier choc. Les arquebusiers, chargés de protéger les ailes, ne résistent pas davantage. Un millier de vieux soldats, que Duras tient en réserve au milieu de son artillerie, s'efforce d'arrêter la déroute. La cavalerie de Burie les renverse L'artillerie tombe aux mains des catholiques. Monluc éparpille ses cavaliers en pelotons et les lance sur les vaincus. Les uns fuient dans la plaine, d'autres dans



<sup>1.</sup> Monius reproduit son discours dans les *Commentaires* (s. III, p. 45) pour montrer aux jeunes capitaines comment il faut parter sox soldats.

un hois de châtaigniers. Les gens de pied les poursujvent de taillis en taillis. Plusieurs fuvards, affolés, grimpent dans les arbres. Les vainqueurs les « tirent comme qui tire aux oiseaux. » Monluc court les plus grands dangers. Entraîné par son ardeur, il se trouve au milieu des ennemis, « enferré par tross picquiers. » Monlezun de Baratnau réussat à le dégager. La victoire était complète, Cavaliers et gens de pied huguenots formaient une masse confuse qui ne songeast qu'a fuir. Les uns abandonnaient leurs chevaux pour se cacher au plus épais des bois; les autres retaient leurs armes pour courir plus rapidement. Les vainqueurs prirent sur le champ de bataille 19 enseignes de gens de pied sur \$3 et 5 cornettes de cavalerie sur 13. Le nombre des morts est évalué par de Bèze à 3,000 hommes, par Burie à 3,000 hommes de pied, par Monluc à 1,800 ou 2,000 hommes. Le massacre continua dans la campagne à mesure que les paysans rencontraient les fuvards désarmés. L'armée de Duras, de l'aveu de de Bèze, s'était fait par ses pillages de si ardents canemis que sa rume était accaeille comme une délivrance dans ce Périgord qu'elle traversait pour la seconde fois!.

1. Les récits qui nous restant de la bataille de Vergt présentent entre eux de petites sontradictions de détails qui ont été agnalées par une lettre de M. Léon Dessales, ancien archiviste du département de la Dordogne , Suléstin de la Soc. de l'hist. du pretestantisme français, 1854, p. 230). Nous avons essayé de donner tin peu de clarté à cas récits, de les coordonner, de les contrôler l'un par l'autre et de préciser avec exactitude les mouvements des deux ermées. Le plus impertant est celui de Moniec dans les Commentaires (s. III, p. 29 et eur.). De Bèxe est plus abrègé



Le nombre des prisonniers fut considérable. Les ministres attachés au conseil de Duras furent pendus aux arbres du champ de bataille. L'évêque de Cahors, que Duras trainait après lui depuis la prise du château de Mercuès, tombs aux mains d'un soldat de la compagnie du roi de Navarre et dut payer à son libérateur deux mille écus de rançon

Duras, vaincu sans l'honneur d'une belle défense, chercha, avec le reste de sa cavalerie et de ses gens de pied, son salut dans la fuite. Ses capitaines et luimeme, ne voulant pas avouer leurs fautes, se disaient trahis par le mestre de camp, le capitaine Peyrelongue, alors prisonnier. Plusieurs assuraient avoir entendu les chefs catholiques crier aux soldats « qu'on gardât le rodont le combat. Il est vrai que l'ancien mestre de camp passa au parti catholique, mais rien ne prouve qu'il ait trahi ses compagnons d'armes. Duras, ne se voyant pas poursuivi, s'arrêta à Manzue et y laissa reposer ses gens. Là, il apprit que Louis Prévost de Sansac, lieutenant de roi en Saintonge, s'était mis en campagne pour lui fermer la retraite et qu'un capitaine

(FGS. seelés., t. II, p. 239, édit. de 1881), mais s'accorde assess exactement avec Monluc, au mome pour les faits. Buris et Monluc écrivirent au roi, le soir de la bataille, une lettre qui concorde avec les deux historiens précédents (Arch. hist. de la Gironde, t. XVII, p. 280. L'éditeur a imprimé de Moulire en hen de de Moulue). Enfin nous publions, aux Pièces justificatives de ce volume, un document inédit (f. fr., vol. 20624, f. 106) qui donne de nouvelles indications sur les marches des deux armées pendant les deux jours qui précédérant la bataille. — Tous les historiens protestants du sur siècle ont suivi la version de de Bèss. De Thou a suivi celle des Commentaires.



de bandes, nommé Laumosniere, l'attendait à trois lieues de là avec une troupe de 500 hommes. Il leva le camp à minuit, surprit Laurnosnière au point du jour et le mit en pleine déroute. Le soir même (10 octobre), il arriva à Barbezieux et le lendemain à Saintes. De là, il passa sous les murs de Saint-Jeand'Angély et resoignit enfin La Rochefoucault à Montmoralion. Son armée, déjà décimée à la journée de Vergt, s'était encore diminuée des déserteurs, des tratnards qui n'avaient pu suivre une marche aussi rapide. Il lui restait encore, dit de Bèze, une partie de sa cavalerie et 1,800 hommes de pied qu'il amena à Orleans le 4" novembre 15621. Découragé par ses défaites, accablé de reproches par ses compagnons d'armes?, il avait résolu de se retirer chez kui et de faire sa soumission au roi. Dans le courant d'octobre, il adressa au roi une supplique où il s'accusait « d'avoir mis sus quelques forces au · pays de Guyenne, dont il se serost fait chef, et avec celles estre entré en quelques-unes des villes dud. « pays et emparé d'icelles, abbatu quelques esglises e et emporté tout ce qui estoit dedans et rompu et c brisé toutes les croix et ymaiges par ou il passoyt. » Le roi, a la suite de cette confession, lui accorda des lettres d'abolition aussi amples qu'il pouvait le désirer\*. Maia, dans l'intervalle, Duras avait repris courage. Il continua à porter les armes sous le comman-

<sup>4.</sup> Hit secito., t. II, p. 241.

<sup>2.</sup> Mémoires de La Nove (édit. du Panthéon littéraire), p. 290-

Minute datée du camp devant Rouen, d'octobre 1552 (F. fr., vol. 1587?).

dement de d'Andelot et fut tué à la défense d'Orléans, d'un coup de canon, le 12 mars 1563.

Le soir de la bataille, Burie et Monluc couchèrent à Vergt. Le lendemain, ils départirent l'armée entre les villages voisins de Grignols et rejoignirent le duc de Montpensier. Le bruit de la victoire était partout accueilli avec enthousiasme<sup>4</sup>. Le duc reçut Monluc comme le sauveur de la province et « l'embrassa plus « de dix fois. » La victoire de Vergt avait en effet d'immenses conséquences : elle ruinant un corps de 8,000 hommes que Duras condunsait au secours du prince de Condé; elle allait permettre au roi d'appeler à son aide l'armée catholique de Guyenne, composée de bons soldats et de capitaines ivres de leurs succès.

1. Lettre d'Antoine de Noailles à l'évêque de Daz son frère, du 12 octobre 1562 (Orig., f. fr., vol. 6910, f. 153).





## CHAPITRE TROISIÈME.

1. — Le duc de Montpensier en Périgord, en Saintonge et en Poiton. — État du Poiton. — Soulèvement (13 avril 1562) et prise de Poitiers (1ª août) par le maréchal Saint-André. — Montpensier à Poitiers (septembre). — Saintonge et Angournois. — Montpensier à Bergerac (octobre). — Montpensier à la Rochelle (fin octobre). — Poitou (en octobre et novembre). — Sansac conduit au camp royal l'armée de Montpensier (décembre).

II. — Duel de Jeanne d'Albret et de Monluc en Guyenne depuis le combat de Vergt. — Dispositions de la reine de Navarre. — Mort du roi de Navarre (17 novembre). — Relations de Jeanne d'Albret et de Catherine de Médicis. — Retour de Monluc en Guyenne (fin octobre). — Troisième siège de Montauban (9 octobre). — Monluc à Bordeaux. — Bordeaux depuis le combat de Vergt. — Reprise de la guerre en Périgord; Piles et La Runère (décembre). — Lique catholique en Age-



HARVAS 10 -

nais (4 février 1563). — Montius heutenant de roi en Guyenne (février). — Protestation de la reine de Navarre.

## 1. LE DUC DE MONTPENSIER EN PÉRIGORD, EN SAINTONGE ET EN POITOIL.

Les victoires de Blaise de Monluc méritaient les félicitations du roi, mais les exécutions en masse qui frappaient innocents et coupables, les pillages ne pouvaient s'excuser, même par les entraînements de la guerre. Cependant la reine de Navarre demanda en vain justice à la reme mère; en vain elle lui envoya successivement de chaleureux messages par les s. de Rostaing, d'Audaux et de Beauvoir . Catherine n'eut le courage de désavouer ni les massacres de Monségur, ni ceux de Penne, ni ceux de Terraube. Un fat sazs importance amena le blâme que ces grandes hécatombes n'avaient pu « décrocher. » Le capitaine Béon de Massez, lieutenant de la compagnie de François d'Escars, qui servait sous les ordres du héros de Vergt, avait ruiné des villages du Périgord qui appartenaient au seigneur de Biron. Celui-ci dénonça à Monluc ces actes de dévastation\*. Monluc releva l'accusation en termes amers. Il envoya la lettre au roi, la taxant de mensongère, et y ajouta sa propre apolo-



Voyes la lettre de la reme de Navarre à la reme Catherine publiée à la fin de ce chapitre.

<sup>2.</sup> Lettre de Biron du 23 soût 1562 (Arch. hist. de la Girende, t. XVII, p. 4).

gie. Biron, disait-il, n'aurait pas eu à se plaindre s'il n'avait donné asile aux séditieux et si ses vassaux n'avaient pris les armes contre les catholiques. La reme lui adressa quelques reproches atténués par de grands éloges, touchant le pillage des terres nobles. Monluc riposta par des doléances sur l'indulgence du roi envers les rebelles et par un parallèle entre sa modération et la férocité de Duras. Mécontent de la reme, il demandait même à résigner sa charge?.

Les querelles entre gentilshommes, le plus souvent doublées de rivalités ardentes, entretenaient l'agitation. D'ailleurs la reine mère sentait que la pacification générale, qu'elle appelait de tous ses vœux, s'éloignerait d'autant plus que la passion des représailles et de la vengeance creuserait un abime plus profond entre les deux partis. Elle résolut d'envoyer en Guyenne un personnage considérable, un prince du sang, devant lequel les grands seigneurs et les petits hobereaux de la province seraient forcés de courber la tête. Son choix se porta sur Louis de Bourbon, duc de Montpensier, cousin du roi de Navarre, prince catholique, qui s'était acquis dans le gouvernement de l'Anjon et du Maine un certain renom de droiture. Montpensier devait réunir sous son commandement

<sup>1.</sup> Le reproche était fonds. Burie se plaint à la reme qu'un marchand de Villeneuve-d'Agen, nommé Taisses, « un des pree miers séditieux de lad. ville, » à trouvé un refuge au château de Biron (Lettre du 6 octobre 1562, orig., f. fr., vol. 15877, fol. 169).

Commentaires et lettres de Blaise de Monlue, t. IV., p. 448
 (Lettre du 29 soût, et non pas du 19) — Ibid., p. 457. — Lettres de Datherène de Médicie, t. I, p. 398.

les compagnies d'Ossun, de la Vanguyon, de Prèvôt de Sansac, vingt enseignes de gens de pied, les compagnies espagnoles, l'armée de Burie et de Monluc, et s'aider de l'artillerie de Bordeaux<sup>4</sup>. L'arrivée de Montpensier (ut annoncée à Burie et à Monluc par une lettre de la reine, pleine de ménagements pour l'amour-propre de ces deux capitaines; et, pour achever de les bien disposer, le roi leur accorda des biens confisqués sur les séditieux de Floirac en Bordelais<sup>3</sup>.

Avant de se mettre en campagne, le duc de Montpensier obtint du roi quelques confirmations de privilèges, diminutions de taxes, etc., dans son duchés.
Tel était l'usage au xvr siècle. Tout seigneur envoyé
en expédition commençait par solliciter des faveurs.
Il reçut de la reine une instruction détaillée sur ses
forces militaires, les membres de son futur conseil,
le chiffre de ses gages (1,000 livres par mois), sa
garde personnelle, l'exercice de la justice, la conduite
à tenir vis-à-vis des réformés. L'instruction se résume
souvent dans des pouvoirs illimités et la recommandation de tirer parti des ressources locales.

Le duc de Montpensier se mit en campagne au



<sup>1.</sup> Mémoire du rei de Navarre à la reine, sans date (juin 1562), publié dans les Pièces justification du tome IV d'Antoine de Sourtion et Jeanne d'Albret, t. IV, p. 422.

<sup>2.</sup> Lettres de Catherine de Médicis, t. I. p. 376.

<sup>3</sup> Lettre du duc de Montpensier du 28 août 1582 au rol de Navarre (Copie mederae; f. fr., nouv. acq., vol. 5010, f. 18. L'original est conservé à la Babliothèque de l'Ermitage, à Saint-Péterabourg).

<sup>4.</sup> Instructione au duc de Montpensier, sans date (fin août 1562) (F. fr., nouv acq., voi. 1242, f. 33. L'original est conservé à la Bibliothèque de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg)

commencement de septembre, prit Angers en passant et entra en Poitou, la première province du gouvernement du roi de Navarre, où les ordres du roi lui

prescrivaient de faire la guerre.

Le Poitou et la Saintonge étaient dominés par deux seigneurs du plus haut rang. Louis de la Trémoille et François de la Rochefoucault. La Trémoille, duc de Thouars en 1563, gendre du connétable de Montmorency, avait montré, au commencement des troubles, des opinions indécises. Vers la fin de 1561, Burie, doutant de sa fidélité et inquiet de sa puissance, avait demandé au roi l'ordre formel d'occuper les chàteaux de Taillebourg et de Saint-Jean-d'Angély, qui appartenaient à ce seigneur!. L'occupation, prélude d'une dépossession définitive, lui donna à réfléchir, et, le roi un ayant interdit de se mêler des / « affaires de la religion<sup>2</sup>, » La Trémoille abandonna le parti protestant. Au mois de juillet 4562, il fit arrêter à Thouars le ministre du lieu et consulta le roi de Navarre<sup>4</sup>. Le connétable lui répondit de « le c faire pendre ou le faire gecter dans un sac à l'eau 🖢 🤊 Les immenses domaines de Louis de la Trémoille étaient peuplés de huguenots. L'abbaye de Sainte-Croix de Talmont, bénéfice moitié a sa discrétion, moitié

2. Lettre du roi au s. de la Trémoille, du 3 décembre 1561 (Charleier de Thouars, p. 63).



<sup>1.</sup> Mémoire de Burie au roi, sans date (fin 1561) (F. fr., nouv acq., vol. 1235, f. 31. L'original est à Saint-Pétersbourg).

Lettre de La Trémoille au roi de Navarre, du 19 juillet (1562)
 (Orig., f. fr., vol. 15876, f. 290).

<sup>4.</sup> Lettre du connetable du 23 juillet 1562 (Orig., archives de M. le duc de la Trémodle, papiers des Montmorency).

à la nomination du roi, avait été licenciée par l'abbé lui-même, François Boutault; et celui-ci, après avoir pillé sa propre église, vendu le trésor de sa chapelle, incendié sa maison, s'était mis en campagne contre les catholiques. Louis de la Trémoille avait la goutte et ne pouvait faire la guerre en personne. Il envoya sa compagnie aux officiera du roi et ouvrit ses châteaux aux garnisons royales. C'est ainsi que le château de Talmont en Vendée, puissante forteresse défendue par la mer, était occupé par le capitaine La Gombeaudière?

François de la Rochefoucault, beau-frère du prince de Condé, avait pris les armes au commencement de la guerre. Capitaine médiocre, mais huguenot zélé, il était l'ime de son parti en Poitou. Il avait réuni, armé, discipliné, autant qu'il l'avait pu, des compagnies de gens de pied, levées sur le littoral chez un peuple de pêcheurs que le voisinage de la mer endurcissait à toutes les fatigues, et se préparait à les conduire au prince de Condé. Lorsque le duc de Montpensier arriva en Poitou, La Rochefoucault tenait Saintes avec 600 hommes de pied et 200 cavaliers, et Suint-Jean-d'Angély avec 200 hommes.

Le due de Montpensier entra a Châtellerault le 3 septembre 1562 et trouva la ville si passible qu'il

Lettre du comte du Lude au roi de Navarre, du 19 août 1502 (Orig., f. fr., vol. 15876, f. 144).

<sup>2.</sup> Lettre de La Gombasudière à Noulles, du 21 août 1562 (F fr., vol. 15876, f 457)

<sup>2.</sup> Lettre du duc de Montponsier an rou, du 19 septembre (162 [Copie mederne, E. fr., nouv. acq., vol. 6010, f. 12. L'original est conservé à la Bibliothèque de l'Ermitage, à Saint-Péternbourg).

licencia une partie des troupes royales de la garnison. Peu de jours après (avant le 10 du même mois), il était à Poitiers. La ville venait d'être le théâtre des plus sanglants combats. Le meurtre et le pillage y régnaient encore. Gouverneur, officiers de justice, échevins, chassés, tués ou jetés en prison, avaient laissé la ville à la discrétion des vainqueurs . Telle était la situation à laquelle le duc de Montpensier devait porter remède et dont nous allons exposer l'origine.

Le 13 avril 1562, le ministre de Poitiers, Godion des Estangs, avait apporté d'Orléans le manifeste du prince de Condé et appelé ses coreligionnaires aux armes. Le 14, François de la Rochefoucault introduisit secrètement, un à un, des soldats de son parti, et, le 31, expulsa de la ville Guy de Daillon, comte du Lude, gouverneur de la province. Forcé de fuir, le cornte du Lude prit d'habiles mesures pour se ménager un retour offensif. Le roi lui avait commandé, le 16 avril, d'envoyer a Chauvigny, forteresse appartenant à l'évêque, réputée imprenable, les deniers du trésor<sup>2</sup>, environ 157,000 livres. Le comte du Lude n'avait pas exécuté cet ordre, mais, le jour de son départ pour Niort, il emporta 37,000 livres et déposa le reste, environ 120,000 livres, au château de Poitiers, entre les mains de François Pineau \*, receveur



<sup>4 .</sup> Ibid.

Lettre du roi au comte du Lude, du 16 avril 1562 (Copie;
 Anjou et Touraine, vol. 10, nº 4358).

Mémoire du s. du Lude au roi (s. d., vers mai 1562) (Copis de tamps, f. fc., vol. 45877, f. 209).

des tailles, personnage avisé, qui avait obtenu la confiance des deux partis. Bien lui en prit, car le châtenu de Chauvigny tomba bientôt entre les mains des réformés.

La retraite du comte du Lude livrait la ville à La Roche foucault 1. Les couvents furent pillés, les momes et les prêtres chassés, les églises confisquées au nom des religionnaires, qui en réclamaient la jouissance pour leurs préches, l'argenterie des autels fondue pour payer les spoliateurs? Le prince de Condé envoys à Poitiers comme gouverneur le capitaine Lancelot du Boucket de Sainte-Gemme<sup>3</sup>, avec la mussion de reprendre le château. Samte-Gemme essaya vamement des négociations, des menaces et des surprises. Antoine d'Aure, comte de Gramont, envoyé par Jeanne d'Albret, traversa la ville à la tête d'une bande de soudards béarnais. Sainte-Gemme et Gramont hasardérent de nouvelles tentatives contre le chiteau, soudoyèrent des trattres et « firent mine d'un assaut » Pineau protesta de sa neutralité, de ses bonnes dispositions, et eut l'adresse d'échapper à l'attaque. Pressé de se rendre à Oriéans, Gramont se contenta de ces protestations et, pour tout exploit à Poitiers, pilla les églises et brûla les reliques qui avaient





Voyes le correspondance du comité du Lude pendant l'année.
 1562 dans le tome XII des Archives historiques de Petteu.

<sup>2.</sup> M. Barber, dans Chroniques de Poitiers en IP et du III riècle, a publié plusieurs documents originaux, anquêtes, requêtes, procés-verbaux, etc., our la dévastation des églisses de Poitiers en 1862.

Ordre du prince de Condé aux habitants de Poitiers, du 29 et du 28 mai 1562 (Arch. Aist. du Peites, t. II, p. 134 et 137).

échappé aux ravages de Sainte-Gemme!. Dès ce jour le culte catholique fut suspendu à Poitiers.

La ville passa les mois de juin et de juillet dans un état intermédiaire entre la guerre et la paix. Sainte-Gemme était investi de tous les pouvoirs au profit des calvinistes. Pineau, les armes à la main. verlait à la garde du château et du trésor. La ville fermait ses portes aux officiers du roi et cependant affirmait sa fidélité?. Au debors, le comte du Lude, les capitaines placés sous ses ordres, ramassaient des troupess. Mais les plus hardis craiguaient de se mettre en campagne et attendaient des ordres, des armes, des munitions et de l'argent. Pendant qu'ils hésitaient à prendre l'offensive, les défenseurs de Poitiers recurent du renfort. Les bandes buguenotes de Tours, chassées par l'armée royale, se réfugièrent à Poitiers. Honorat de Savoie, comte de Villars, lieutenant du connétable, chargé de les surprendre, les avait manquées d'un jour près de Châtellerault \*. Aidé de ces troupes, Sainte-Gemme adressa de nouvelles sommations à Pineau et fit venir deux pièces de canon. Pineau, à force de promesses, obtint une suspension d'armes. Deux ou trois jours après, le 47 juillet, le comte de la Rochefoucault étant arrivé d'Orléans,

18

Note du temps conservée dans les papiers de Bainte-Marthe (F. fr., vol. 20152, f. 843).

Lettre de la valle de Pottiere au roi, du 30 juin 1562 (Arch. hist. de la Gironde, t. XVII., p. 264).

Mémoire du s. du Lude au roi (s. d., vers mai 1562) (Copte du temps, f. fr., vol. 15877, f. 209).

<sup>4</sup> Lettre de Vallars au roi de Navarre, du 14 juillet 1582 (Orig., f. fr., vol. 15876, f. 251).

les deux capitaines firent encore une tentative. Mais Pineau argun de la suspension d'armes et obtint l'ajournement de l'attaque.

A la fin de juillet, le comte de Villars fut envoyé par le roi de Navarre comme lieutenant de roi en Poitou<sup>4</sup>. En attendant son arrivée, Montpezat essaya vainement de négocier \* avec Sainte-Gemme ; les capitaines catholiques posèrent les « amorces » d'un siège: Prévost de Sansac, Louis Chasteignier de la Roche-Posay amenèrent leurs compagnies sous les murs de la ville et ouvrirent une tranchee; quelques escarmouches commencèrent le feu; les moulurs, nécessaires à l'alimentation des habitants, furent détruits. La résistance était molle, sans entrain et surtout sans expérience. La Roche-Posay écrit à Villars que la ville se laissera prendre facilement. Chauvigny fut enlevée presque sans combat aux séditieux ; le château seul essaya de résister<sup>2</sup>. Mais, trois jours après, La Roche-Posay écrit à Villars que le capitaine La Bridoye a fait entrer quelques soldats dans les caves du château, qu'il a privé d'eau les assiègés et



<sup>4</sup> Lettre du roi de Navarre aux officiers de Poisiers, du 16 juitlet 1562, relatée dans le procée-verbal d'une délibération de l'échevinage de Poisiers en date du 22 juillet (Orig., £ fr., vol. 15876, £ 315. Ce fragment est d'antant plus intéressant, que les registres consulaires de la ville de Poisiers sont perdus depuis le 16 juin 1562 jusqu'au 14 juillet 1571 (Barbier, Chroniques de Poitiers en IV<sup>o</sup> et au IVP siècle, p. 131.

<sup>2</sup> Lettre de Montpesat, du 16 juillet 1562 (Arch. Airt. de la Girende, t. XVII, p. 270).

<sup>3</sup> Lettre de Gassteigner de la Roche-Pesay à Villars, du 25 juillet 1562 (F. fr., vol. 3217, f. 72).

que la prise de Chauvigny n'est plus qu'une question d'heures<sup>4</sup>.

Le comte de Villars arriva sous les murs de Poitiers le 29 juillet à dix heures du matin et les opérations du siège prirent une grande activité. A la première sommation, le maire, Jacques Herbert, d'accord avec Sainte-Gemme, répondit qu'il n'avait plus les clefs des portes entre les mains, ce qui était rigoureusement vrai, car il les avait hyrées au capitaine Sainte-Gemme. Villars fit attaquer la ville sans succès du côté de la porte Saint-Lazare par Melchior de Montpezat et par Antoine de Richelieu. Le lendemain, Villars resserra la ville de plus près et ût dresser plusieurs batteries, l'une dans la direction du château pour cacher son jeu, l'autre contre la porte Saint-Lazare, une troisième enfin, composée de onze pieces, sur une colline qui dominait la ville. Le bombardement sut mené avec vigueur dans les journées du 30 et du 34 juillet et l'assaut fixé au samedi 1° août2.

Le samedi, à quatre heures du matin, le maréchal de Saint-André arriva au camp et prit le commandement de l'armée assiégeante. Jacques d'Albon de Saint-André, un des membres du triumvirat catholique, était un brave capitaine, mais sans foi. Courtisan avide, perdu de dettes et de débauches, il avait conquis en 1547 le bâton de maréchal de France, par la bassesse et la flatterie plus que par ses services.



Lettre de la Roche-Posay à Villars, du 28 juillet 1562 F. fr., vol. 3217, f. 70).

<sup>2.</sup> Lettre du m. de Breille, du 29 juillet 1562 (Arch. Aist de la Gironde, t. XVII, p. 270) — Documents publiés dans Chroniques de Poitiers au IV et au IVI sidels, par M. A. Barber.

Dévot dans ses vieux jours suivant les uns, sans crovances suivant les autres, il n'avait été envoyé sous les murs de Poitiers que pour y faire un exemple. Jeanne d'Albret le redoutait particulièrement pour les provinces de Guyenne 1. A peige arrivé, le maréchal Saint-André donne le signal de l'assaut. Les compagnies catholiques, conduites par le capitaine Pierre de Lague\*, s'élancèrent bravement sur la brèche de la porte Saint-Lazare et furent reçues à la pointe de l'épée par les soldats de Sainte-Gemme. Une seconde attaque fut également repoussée et Pierre de Lague tué. Le combat restait indécis, quand Pineau, du haut des murs du château, démasque une batterie qui foudroya les assiégés en dedans de la breche<sup>1</sup>. Pris entre deux feux, les gens de Sainte-Gemme reculèrent et furent vivement poursuivis par les compagnies catholiques. La retraite se changea en déroute à travers les rues. Sainte-Gemme fit tête un moment à l'autre extrémité de la ville, pendant qu'un de ses lieutenants, le capitaine Nangot, enlevait les barmères de la porte Saint-Cyprien sur la campagne. Puis il prit la finte avec les restes de son armée, environ 600 hommes, et rejoignit les compagnies que La Rochefoucault amenait,

 Yoyes la lettre de Jeanne d'Albret que nous publions à la fin de ce chapitre.

 Pierre de Lague, dit Lago, capitaine bearneis, commandait une compagnie de 300 hommes de pied. M. Barbier a publié de nouveaux documente sur ce capitaine (Chroniques de Poitiers eu 10° et eu XV/r zúcle, p. 158).

3. Cet acte de trabison est certifé par de Bèse (Hist. scelés., 4881, t. II, p. 142) et par le Journai de Brithes publié dans le toma XI des Arch. hist. du Poiteu. De Thou a suivi le récit de du Bèse.



mais toujours trop tard, au secours de ses coreligionnaires de Poitiers.

La victoire de Saint-André fut le signal d'un pillage effréné. Pendant douze jours, le vieux maréchal livra la ville à la discrétion du soldat. Huguenots et catholiques, bourgeois et manants, femmes et filles furent sans distinction de parti pillés, ranconnés, égorgés ou violés. Le maire de Poitiers, Jacques Herbert, coupable de n'avoir pas rendu les clefs de le ville, fut arrêté au milieu des fuyards et pendu le 7 août. Tous les officiers municipaux, qui l'avaient assisté dans sa courte administration, furent poursuivis et payèrent de la vie leur complicité réelle ou prétendue. Au miheu d'un sanglant désordre, favorisé par l'indifférence d'un maréchal de France, cupide et sans pitié, les inimités locales, les dénonciations calommeuses, les basses convoitises se donnérent. libre carrière. Les vainqueurs, bande mal disciplinée. mal payée, pour qui le pillage et le viol étaient la solde de guerre, se livrèrent à tous les excès que les plus viles passions peuvent suggérer à des aventuriers, sans que Saint-André s'efforçat de refréner leurs débordements sanguinaires. Sept jours après la prise de la ville, le maréchal écrit triomphalement à la reine :

- La prise de cette ville a tellement estonné tout le
- pays que les rebelles et désobeissans à Voz Magestés
- « commancent à cognoistre leur faulte et y en a desjà
- qui demandent grace<sup>4</sup>. »
- 1 Lettre autographe du maréchal Saint-Audré à la reixe, du 7 août 1562 (F. fr., vol. 15876, f. 361) Brantôme a cesayê de bianchir le maréchal Saint-André (t. V, p. 39). Mais tous les



L'exécution de Postiera servit en effet d'avertimement à la province. Les habitants de Saint-Séverin offrirent leur soumission. La Rochelle n'avant pas encore pris les armes, mais n'en était guère plus soumise. Au mois de mai précédent, elle avait laissé piller quelques-unes de ses églises catholiques. Les violences avaient continué, et, vers la fin de juillet, les habitants s'emparèrent de l'artiflerie du rois. Terrifiée par le désastre de Poitiers, la Rochelle protesta de sa fidébté auprès de Saint-André, « désa-« rant de bien en mieux y continuer », » et obtint à ce prix sa recommandation?. Mais la pacification,

historiens sont d'accord our sa cruanté. Voyes notaziment Casteinau (liv. III, ch. n).

- 1. Ibid La ville de Saint-Sévenn ou Saint-Seurie appartemait à un seigneur. Gabriel de la Methe, qui avant épousé la mates de Burie. Cette circonstance avait préservé la ville des horreurs de la guerre. A Saint-Seurie vivait un chroniqueur, memmé Frèrejean, qui a laissé un récit, encere inédit, de la guerre civile de 1561. Voyes Gautheur, Mut. de la Réfermation 4 Berdema, t. I, p. 481.
- 2. Les premiers troubles de la Rochelle sont raccotés avec détails dans l'Huissers de la Rochelle d'Amos Barbot, chroniqueur local publié par M. Deoys d'Aussy, et dans une sevente étude du même éditeur sur Jarene (Ascus des Questions Autoriques, 3° janvier 1895).
- 3. Lettre du roi à la ville de la Rochelle, mai 1562 (F. fr., nouv neq., vol. 1235, f. 46; copre moderne. L'original set à la Bibliothèque du l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg).
- 4. Lettre de Jamac au roi, du 15 juin 1562 sérol. Add. de la Gironde, L. XVII, p. 263).
- 5. Lattre du roi de Navarre à la vilte de la Rochelin, du 25 juillet 1562 (Minute, f. fr., vol. 15876, f. 327).
- 6. Lettre de la ville de la Rochelle au maréchal de Saust-André, du 9 soût 1562 jOrig., f. fr., vol. 15676, f. 377).
- Lettre du maréchal de Saint-André au roi, du 14 août 1562 (Orig., f. fr., vol. 15676, f. 592).



que le maréchal présentait avec orgueil comme son œuvre, était plus apparente que réelle. Mons de huit jours après la réduction de Poitiers, le frère de Guy Chabot de Jarnac fut surpris sur la route de Saint-Jean-d'Angély par un parti de cavaliers et assassiné avec sa suite! Inquiet de l'agitation de la province, Saint-André munit de garnisons les villes et les châteaux. Il mit 100 hommes à Châtellerault, 60 à Lusignan et à Ruffec, 50 à Parthenay, à Saint-Maixent et à Fontenay, 40 à Niort, à Couhé, à Chauvigny, à Montingu et à Civray, 30 à Poiners, à Melle et à Tiffeuges, 20 au Blanc en Berry, à Aulnay, à Chisé et à Pouzauges, et regla leur solde, les capitaines à vingteinq livres par mois, les cavaliers à quatorze et les gens de pied à six\*.

Le maréchal quitta Poitiers le 12 août et le comte du Lude y rentra presque en même temps Le duc de Montpensier arriva dans les premiers jours de septembre et prit de sages mesures. Sur les conseils de La Vauguyon et de Sansac, il résolut d'attaquer le comte de la Rochefoucaust dans ses retranchements de Saint-Jean-d'Angély. Presque sans argent (il avait envoyé au roi les deniers du trésor conservés par François Pineau au château de Poitiers), presque sans soldats (Saint-André avait emmené les

<sup>1.</sup> Lettre de Jarnac au roi de Navarre, du 9 août 1562 (Arch. hist de la Gironde, t. XVII, p. 275)

<sup>2.</sup> État des garmuons du Poitou ordonné par le marichal de Saint-André et confirmé par le duc de Montpensier (Copie du temps, sant date :commencement d'acut 1562), f. fr., vol. 15877, f. 89).

Avant le 19 août 1562, dats d'une lettre au roi de Navarre (Orig., f. fr., vol. 15876, f. 444).

compagnies au siège de Bourges), Montpensier demanda au ros, avant de se mettre en campagne, les troupes de Barre et de Monluc, et quelques assignations sur les recettes locales « pour oster l'occasion. aux soldats de piller et achever de ruyuer ce pays, c comme la souffrette commence desjà à les y con-« trandre! » La requête du prince ne s'accordait pas avec les intentions de la régente. Pressée de reprendre Rouen, elle feignit de croire que Burie et Montue étaient vainqueurs de tous les ennemis en Guvenne, et elle commanda à Montpensier de lui envoyer à marches forcées 1,000 Espagnols, 2,000 hommes de pied sous la conduite de Charry et une bonne. partie des chevau-légers. Elle accordait le reste des troupes de Guyenne, aul y avait un reste, au duc de Montpensier et lui expédiait nombre de commissions de capitaines en blanc pour lever des gens de pied et des chevau-légers? En résumé, elle demandant toutes les troupes, disponibles ou non, et ne laissait au duc de Montpensier que les ressources du pays. Le prince ne pouvait compter que sur lui-même. Avant d'entrer en Saintonge, il approuva le rôle des garnisons dresse par le maréchal Saint-André. Il augmenta seulement la garnison du château de Lusignan, dont les murs pouveient défier une armée, sous le commandement du capitaine de Messelière<sup>a</sup>. Vers le railieu de

Lettre du duc de Montpensier un roi, du 10 septembre 1562.
 fr., neuv. acq., vol. 6010, f. 12).

<sup>2.</sup> Lettre du roi au duc de Montpensier (Minute, sans date milieu octobre 1542), f. fr., vol. 45877, f. 259).

<sup>3.</sup> Lettre du duc de Montpensier à la reine, du 22 asptembre 1562 (F fr. nouv acq., vol. 6010, f 11, copie moderne. L'original est à Saint-Pétersbourg).

septembre, il se mit en campagne et marcha sur Sunt-Jean-d'Angély.

La guerre civile avait commencé en Angoumois en même temps qu'en Poitou. Le capitaine Chanterac, de la maison de la Cropte, avait ouvert les hostilités par le pillage de la commanderie de Saint-Antoine, près d'Aubeterre<sup>4</sup> (13 mai 1562). Le comte de la Rochefoucault avait réussi à introduire ses coreligionnaires dans certaines villes de la province<sup>3</sup>, notamment à Angoulème, et, sous son nom, la domination huguenote était devenue une tyrannie insupportable. Après la dévastation des églises, les catholiques avaient été désarmés, puis chassés de la ville. Ils ne s'étaient pas laissé accabler sans résistance. Commandés par un oncle maternet de La Rochefoucault. Hubert de la Rochefoucault-Martron, et par des aventuriers à gages. ils pillèrent les maisons des gentilshommes qui avaient suivi le comte. Le passage des Béarmais envoyés à Orléans par Jeanne d'Albret, sous le commandement d'Antoine de Gramont, donna plus de violence à la lutte. Le premier et le seul exploit de ces bandouliers fut le pillage du tombeau de Jean d'Angoulème, aïeul de François III, aieul de Jeanne d'Albret elle-même, mort en odeur de sainteté. Ce sacrilège attira de ter-



<sup>1.</sup> On a publié deux informations sur le pillage de la commanderie de Saint-Antoine-d'Aubeterre; l'une, datée du 22 novembre 1562, est imprimée dans le Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, 1866, p. 388, l'autre, datée du 5 décembre 1562, est imprimée dans les Arch. hist, de la Gironde, t. XVII, p. 157.

<sup>2</sup> La Sullatin de la Société archéologique et historique de la Charente a publié plusieure procès-varbaux de pillages commis par les réformés. Vayez actaniment les recuells de 1862 et de 1866.

ribles représailles. La Rochefoucault-Martron fatsait aux réformés une guerre aussi dure que les réformés aux catholiques. La prise de Pottiers par le maréchal Saint-André lui apporta un secours inattends. Frappés de terreur, les huguenots d'Angoulème évacuèrent la ville à la première sommation de Louis Prévost de Sansac et livrèrent la province entière au parti catholique.

A Oléron, à Marans, aux iles d'Alvert, les deux partis, depuis le commencement de la guerre, s'usaient mutuellement dans des surprises, dans des massacres, dans des combats sans gloire. Le fort de Saint-Pierre, dans l'île d'Oléron, fut pris et repris. Les religionnaires manquèrent Blave, mais ils forcerent Talmont à l'embouchure de la Gironde\* et Bourg sur la Dordogne. La perte de Poitters les obligea à la retraite. Des compagnies entières, levees par des soldats de fortune parmi les pêcheurs de Marennes, qui depuis plusieurs mois vivaient à discrétion dans les riches plaines de la Gironde, se débandèrent et regagnèrent furtivement les villages de la côte. Bientôt se repandit le bruit que les calvinistes cherchaient des alliances en Angleterre. C'était surtout un port de mer, le pendant du Havre. qui pouvait séduire la reine Éhsabeth. Dès le mois d'août. Burie avait appele l'attention du roi sur les menées à l'étranger des revoltés des iles. Il demande au duc d'Estampes, gouverneur de Bretagne, des

<sup>1.</sup> Mémoire de Sansac, du 22 septembre 1562 (Arch. hut. de la Gironde, t. XVII, p. 276).

<sup>2.</sup> Lettre de Noulles au roi de Navarre et à la reine mère, du 24 septembre 156? (Minute orig., f. fr., vol. 6906, f. 101).

vaisseaux et des galères pour résister à l'invasion prévue'. Antoine de Noailles, gouverneur de Bordeaux pendant l'absence de Bune et de d'Escars. avait obtenu du gouverneur de Bayonne, « sans tou- cher aux finances du roi, » l'envoi de cinq gros navires, de trois pataches, de quatre galions et de 800 marins. Ces forces pouvaient tenir tête à toute la marine du parti réformé. Les négociations des rebelles avec l'Angleterre n'eurent pas de suite, faute d'être menées par un personnage d'autorité suffisante. Le 34 août, Sansac informe le roi que les séditieux sont en pleine désorganisation, que tout espoir de s'aider de la Rochelle est perdu pour eux et que le duc de Montpensier « aura bientôt nettoyé le pays de Sain- tonge, n'y ayant plus que des coquins dans les dictes < villes<sup>3</sup>. >

Le duc de Montpensier campa, vers le milieu de septembre, sous les murs de Saint-Jean-d'Angély. La ville était occupée par un capitaine nommé Texier, précédemment au service du roi, mais qui avait mis à la disposition des séditieux le château, les armes, les munitions, toutes les forces dont il disposait<sup>4</sup>. Le comte de la Rochefoucault, avec son incurie ordi-



Rapport de Burie au roi, s. l. n. d. (Orig., f. fr., vol. 15876, f. 178).

<sup>2.</sup> Rapport de Burie au roi, cité dans la note précédente. — Lettre de Burie au roi de Navarre, du 9 août 1562 (Ong., f. fr., vol. 15876, f. 275).

<sup>3.</sup> Mémoire de Sansac au roi, du 21 août 1562 (Orig., f. fr., vol. 15876, f. 455) -- Lettre de Sansac au roi de Navarre, du 30 août 1562 (Orig., f. fr., vol. 15876, f. 490)

<sup>4.</sup> Lettre de Burie au roi de Navarre, du 9 août 1562 (Orig , f. fr., vol. (5876, f. 375).

naire, n'avait pas prévu l'attaque. La ville, démunie de moyens de défense, ne fit aucune résistance et Montpensier l'occups sans combat. La prise de Saint-Jean-d'Angély lui ouvrit les portes de Cognac<sup>1</sup>, de Pons et des principales places de la Saintonge. Avant d'entrer en Périgord, il remit au capitaine de Richelieu la ville de Saint-Jean-d'Angély<sup>1</sup>.

Le duc de Montpensier arriva du 🌢 au 6 octobre? à Bergerac avec des troupes relativement considérables, et, ce qui avait plus de poids, avec le prestige attaché à sa naissance, à sa dignité de représentant du roi en Guyenne. Il y passa quelques jours dans une inaction difficite à comprendre. Cependant il n'ignorait pas que Duras se retrait devant les troupes catholiques, que Burie et Monluc poursuivaient l'armée protestante l'épée dans les reins et cherchaient l'occasion de la joindre. Sans doute il redoutait les basards de la guerre et sentait qu'une seule défaite livrerait aux réformés le sud-ouest du royaume, de Poitiers à Toulouse. Le jour même de la bataille de Vergt (9 octobre (562) il leva le camp de Bergerac et se retira d'abord à Montagnac, puis à Musaidan 4. C'est là qu'il fut rejoint par les deux vainqueurs de Vergt et qu'il reçut Monluc presque en triomphe.

i Le duc de Montpensier était le 25 septembre 1552 à Cognac (Lettre de ce prince de cette dats au comptable de Bordeaux, orig , £ fr., vol. 21490, £ 24)

<sup>2</sup> Coustureau, Fie du dus de Montpensier, in-le, 1632, p. \$.

<sup>3.</sup> Commentairez et lettres de Maise de Montue, 1. III, p. 26.

<sup>6.</sup> Lettre du duc de Montpensier à la reine, datée du 12 octobre 1562 et de Mansidan (F. fr., nouv. acq., vol. 6010, f. 10 copie moderne Longinal est cancervé à la Bibbothéque de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg).

Le duc de Montpensier changes aussitôt ses dispositions de guerre. S'avancer en Guyenne paraissait inutile, puisque Burie et Monluc n'y avaient laissé que des ennemis en deroute. Remonter vers le nord avec les compagnies victorieuses des deux capitaines gascons était plus conforme aux instructions du roi. Il commença son mouvement vers le 12 octobre. Les troupes de Guyenne passèrent sous ses ordres. Les compagnies espagnoles et les gens de pied, que Monluc avait levés en Guyenne, le rejoignirent à Barbemeux.

Le passage du duc de Montpensier en Saintonge avait été si rapide que la pacification avait été superficielle. À peine s'était-il éloigné que le comte de la Rochefoucault se reunt en campagne! Le 2 octobre, une surprise bien conduite fit retomber la ville de Pons entre ses mains. Il entama le siège du château, et, après avoir perdu plus de deux cents soldats, il s'empara de cette forteresse, qu'habitaient encore la femme et les enfants du s. de Pons, sous la défense du capitaine Vincent Mathieu? Puis il reparut sous les murs de Saint-Jean-d'Angély le vendredi soir 9 octobre. Il détourna la rivière du côté de Taillebourg et commença de battre la ville. Son dessein, s'il avait pris Saint-Jean-d'Angély, était d'assiéger



<sup>1</sup> Le nonce, Prosper de Sainte-Groix, écrit au cardinal Borromée que La Rochefoucault est à la tête de 6,000 hommes de pied et de 1,400 cavaliers (Lettre du 23 septembre 1562, C.cober et Danjou, Archives curleuses pour servir à l'hiel de France, t. VI, p. 100 et 1101.

Lettre du s. Antoine de Pone à la reine, du 7 octobre 1562 (Autogr., f. fr., vol. 15877, f. 179).

Lusignan! Mais il trouve à Saint-Jean une résistance mattendue. Le capitaine Richelieu y soutint une défense héroique et, après plusieurs assauts où les protestants perdirent heaucoup d'hommes. La Rochesoucault, le mercredi !4 octobre, leva le siège, se retira à Martha avec une partie de ses troupes, et renvoya les autres dans les villages inabordables des Marennes. Cependant il ne s'éloignait pas de Lusignan, la plus solide retraite d'hiver de la province, et, pour ranimer le courage des siens, il leur fausait croire à de prétendues intelligences avec la garnison du château.

Le duc de Montpensier campa le 19 octobre à Barbeneux. Son retour modifia les projets de La Rochefoucault. Il se dirigea vers le nord, évacua Saintes et prit la route de Poitiers avec Duras et les dermers débris de l'armée de Guyenne<sup>3</sup>. Son départ décourages ses coreligionnaires. Les moindres villages offrirent leur soumssion<sup>4</sup>. Restait le pays de Marennes, où s'agitait une population capricieuse, toujours en révolte contre les collecteurs de la gabelle. Pendant l'absence de Montpensier, des combats avaient eu lieu à Cozes, à Meschets, à Marennes. Des vaisseaux avaient été enlevés, des villages pillés, et la guerre civile, entretenue par la présence d'un grand nombre

Lettre de Manuelière à la rema, du 13 octobre 1562 (Autogr.,
 fr., vol. 45877, f. 219).

<sup>2.</sup> Lettre de Messelière à la reine, du 17 octobre 1562 (Autogr., £ fr., vol. 15877, f. 236).

<sup>3.</sup> Lettre du duc de Montpensier, du 19 octobre 1562 (Copie moderne, f. fr., nouv. acq., vol. 8010, f. 43).

Lettre de Burne à la renne, du 19 octobre 1582 (Orig., f. fr., vol. 15877, f. 243;

de réfugiés, prêts à passer en Angleterre, y trouvait encore un point d'appui. Burie y envoya les navires que le vicomte d'Horthe avait armés à Bayonne. Les Basques débarquèrent à l'entrée de la Gironde et s'étaburent dans le voisinage de Cozes. Bientôt, de combets en combets, ils se mirent à piller indifféremment les unis et les ennemis du roi. Les alternatives de cette petite guerre mi-maritime ne pouvaient suspendre le triomphe définitif de la cause catholique. Le duc de Montpensier « nettoya » les tles et réinstalla les officiers du roi dans les villages de « ce « peuple de nature farouche et mouvante. »

Le 26 octobre 1562, le prince arriva à la Rochelle<sup>3</sup>. Bien que le parti catholique dominăt encore dans le corps municipal, la ville gardait une neutralité malveillante et donnait asile à tous les réfugiés des provinces de l'ouest. Son gouverneur, Guy de Chabot de Jarnac, ne pénetrait dans ses murs qu'au prix d'humitations pénibles pour un officier du roi, presqu'en déposant sa digmté à la porte. Le roi de Navarre lui avait envoyé des forces<sup>4</sup>, mais Jarnac avait craint d'en user, et, par faiblesse ou par ruse, prenait le

1. M. Gaultieur a reconté avec détail cette petite guerre. Voyes l'Eustoire de la Réformation à Bordsaus, t. I., p. 482 et aux.

3. Revus des Questions historiques, 1= janvier 1895, p. 180 Etude de M. Demys d'Aussy sur Jarnac. — Lettre de Buris, du 31 octobre 1862 (Arch. hist. de la Gironde, t. XVII, p. 283).

è. Lettre du roi de Navarre à James, du 12 septembre 1562, conservée en Angietarre dans la collection Morrisson.



<sup>2.</sup> Instruction du due de Montpensier au contrôleur Rusé, en date du 12 novembre 1562 (F. fr., nouv. acq., vol. 6014, f. 1. — Copie moderne. L'original est conservé à la Bibliothèque de l'Bruntage, à Saint-Petersbourg).

parti des Rochelan dans toutes les querelles où les entratnait leur esprit d'indépendance. Il le part si chaudement que la reine soupçonna sa fidélité et qu'il fut obligé, vers la fin de septembre, de se justifier auprès d'elle. Avant de regagner l'Aunis, il conseilla au roi de lausser aux habitants la garde de la ville et de leur accorder une amnistie générale pour essayer de remener par la clémence un peuple que la force ne pouvait réduire!

Le duc de Montpensier, par sa dextérité, sa prudence, par une certaine bonhomie naturelle aux Bourbons, était capable de pacifier la Rochelle. Le désir de conserver au roi une place forte, qui pouvait devenir « entre les mains des Anglais, avec peu de des-« pence et, en moins de rien, imprenable, » lui inspira d'hab les mesures. Après avoir solennellement édicté l'interdiction du culte calvanste et l'expulsion des ministres, conformément à la lettre de la commission du roi, il ferma les yeux sur leur retour et sur les préches prives des faubourgs. Mais il se heurta à une difficulté capitale, l'établissement d'une garrison Il réussit d'abord et installa Richelieu avec quatre enseignes de gens de pied de 300 hommes. Richelieu, capitaine actif et propre à la grande guerre, ne pouvant s'immobiliser dans une ville dose. Montpensier offrit le commandement à Guy Chabot de Jarnac, qui l'accepta, puis se dit malade et se retira chez lui. Le prince chercha à le ramener. Jarmac continua a feindre d'être malade et refusa de reprendre son poste. Il

Lettre de Jarrac à la reine, du 21 septembre 1561 (Orig., f. fr., vol. 15877, f. 99).

disait qu'il reviendrait à la Rochelle pour ne pas mécontenter le roi, mais il était « secrètement délia béré de n'y rentrer jamais. > Le prince désigna alors Burie qui se soumit à ses ordres, en faisant des réserves sur la résidence. Burie vint à la Rochelle, fut bien recu du conseil et obtint tous les témoignages de confiance. Mais, quand il voulut faire entrer les compagnies qu'il avait laissées à la porte, les jurats lui adressèrent de vives remontrances. La diplomatic du duc de Montpensier, les ménagements de Burie échouérent devant l'obstination des bourgeois. Huguenots et catholiques, attachés aux privilèges de leur cité, ressentaient aussi vivement les uns que les autres l'humiliation d'une garaison. En vain le prince assura par des taxes le paiement régulier de la solde et fit crier de sévères ordres du jour contre l'indiscipline des troupes". Les habitants protestèrent à l'unanimité en termes d'une telle insistance, au nom de leurs franchises municipales, que le roi céda. Il commanda au duc de Montpenuer de les allèger de toutes charges, de toute occupation militaire, de leur permettre de vivre à leur guise, de laisser un libre cours à leurs fantausies politiques et religieuses, à la seule condition de ne pas livrer la ville aux Anglais<sup>3</sup>. Ce lasser-aller

<sup>1.</sup> Lettre de s. de Chavigny à Artin de Cossé-Brissac, s. de Gennor, du 23 novembre 1562 (Orig., f. fr., vol. 3216, f. 84). — Une tettre de Jarnac, du 2 decembre 1562, laisse entrevoir, sous la réserve officielle, se pou d'empressement du aignature à revenir à la Rochelle (Arok. Aist. de le Girende, t. XVII, p. 283).

<sup>2.</sup> Instruction du duc de Montpensier au contrôleur Rusé, ducée du 12 novembre 1562 (F. fr., nouv. acq., vol. 6010, f. i)

Lettre de Churies IX au dut de Montpenner, novembre 1562 (après le 12 du mois) (F. fr., nouv soq., vel. 1235, f. 166; sopes

faillit cotter cher à la Rochelle. Le 8 février de l'anpée suivante, à neuf benres du matin, les réformés. obéissant à un mot d'ordre secrétement colnorté d'avance de maison en mauon, se réunirent sur une des places de la ville au cri de Yme l'évangule, emprisonnérent leurs principaux adversaires et s'emparèrent des carrefours. Le maire, Guillaume Pineau, présidait le conseil de ville. Au bruit du turnulte, il prit la fuite et se cacha su fond d'une étable. Les séditieux restèrent mattres. A quatre heures du soir, un des prisonniers. Claude d'Angliers, le chef du parti modéré, s'échappa, retrouva le maire, lui rendit courage et, à l'aide d'une troupe résolue, arrêta de sa main le chef de la conjuration, le capitaine Chesnet, lieutenant du comte de la Rochefoucault. Cet acte d'énergie suit les autres conjurés en fuite. Burie revint quelques jours après et fit pendre les coupables. Le capitaine Chesnet fut sauvé par l'amnistie qui suivit la paix d'Ambouc'.

Le duc de Montpensier quitta la Rochelle vers le milieu de novembre et se diriges vers Bordeaux. Arrivé à Saintes, il fut informé de « quelques entre-« prises et remuement de ménage » en Poitou. Aussitôt il rebroussa chemin. Le 22 novembre, de Poitiers, il édicta des mesures de défense. Le 23, il coucha à



modurasi. L'original est conservé à la hibliothèque de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg.

<sup>1.</sup> Barbot, fist, de la flochette, t. II., y. 190 et miv. (publide par M. Denye d'Ausey dans le tome XVII des Archites historiques de la Saintemps et de l'Auser). — Delnyant, fist, des Rocheleis, t. I., p. 210. Voyes auses un avis enveyé à la cour (février 1562) (1563) (Copie du temps, f. fr., vol. 29624, f. 69 v°) qui ajoute de nouveaux détails

Mirebeau<sup>1</sup>, puis il se retira chez lui à Chauvigny, en Touraine.

Le Poitou était loin d'être pacifié malgré les cruelles exécutions du maréchal de Saint-André. Au commencement d'octobre, une bande d'aventuriers, revenue ou peut-être chassée d'Orléans, battue aux portes de Montmorillon, se vengea en massacrant tous les prêtres de l'abbave de la Maison-Dieu, ils pillèrent les terres de François Frottier de Messelière, gouverneur de Lusignan, et brûlèrent son église. Plus loin, ils prirent un prieuré de religieuses. Après un assez long séjour, par une ironie lubrique, ils « lais- sèrent les nonnes en cothe » et ravagèrent les villes d'Usson, de Chasteigner et de Civray Deux capitaines, Sebon et le curé de Chyré-Fontfroide, apostat redouté pour con fanatisme, tachaient d'attirer par l'espoir du pillage les soldats débandés que La Rochefoucault n'avast pas su retenir sous sa cornette par l'attrait des combata \*. D'autres hordes assiegerent le château de Coué. Elles furent enfin repoussées par le s. de Briançon. Le comte du Lude s'efforçait de reconquérir sa province, sans recourir aux moyens extrêmes du maréchal de Saint-André<sup>3</sup>. Mais il n'avait ni troupes ni argent et craignait de raviver la guerre civile par de nouvelles levées. Aussi manœuvrait-il prudemment avec sa compagnie, attentif aux surprises, guettant



<sup>4.</sup> Lettra du s. de Chaviguy à Artus de Comé-Brissac, s. de Gennor, du 23 novembre 1582 (Orig., f. fr., vol. 3216, f. 86).

<sup>2.</sup> Lettre de Messeuère à la roine, du 12 octobre 1562 (Autogr., L. fr., vol. 15877, f. 219).

Lettre de Messeuère à la reme, du 17 octobre 1562 (Autogr., f. fr., vol. 15877, f. 236).

les occasions et cherchant à défaire les trainards qui se rendazent au camp du prince de Condé.

Le duc de Montpensier, apprenant à Chauvigny que le prince de Condé guerrovait dans l'Ile-de-France et que l'armée royale le survait pas à pas, quitta la Touraine, passa au Mans, à Dreux, à Mantes, où il faillit être surpris par l'amiral Coligny, et arriva enfin, le 13 décembre, à Saint-Denis et le lendemain à Vincennes auprès du roi<sup>1</sup>. L'armée le survait en bon ordre. Avant de quitter le Poitou, le duc avait rassemble toutes ses compagnies à Poitiers, et. le samedi 14 novembre, il avait délégué le commandement à Louis Prévost de Sansac, Ouelques enseignes de gens de pied, presque désorgameées par les désertions, encore mal armées et non payées, restèrent seules chargées de la garde du Postou et de la Saintonge sous le commandement de Burie<sup>2</sup>. Le 16 novembre, Sansac campa à la Tricherie, sur la route de Châtellerault. La marche eût été plus rapide si les compagnies de gendarmerte eussent été mieux montées. Le 21. Sansac arriva à Tours avec les Espagnols et les gens de pied et y retiat les soldats pendant un jour « pour faire accoustrer leurs armes, acheter chausses, souliers, habillemens et autres choses qui e leur sont nécessaires, cur la plupart des soldats sont nudz<sup>4</sup>. » De Tours, Sansac traversa le Vendó-

<sup>4.</sup> Consturent, Fie de Montpander, p. 16.

Lettre de Buzie au roi, du 14 décembre 1562 (Orig., L. fr., vol. 15877, f. 458).

Lettre de Hansac à la renne, du 16 novembre 1562 (Orig., f. fr., vol. 15877, f. 369).

Lettre de Sansac à la rame, du 21 govembre 1562 (Orig., f. fr., vol. 15877, f. 388).

mois, passa la Seine à Mantes et arrive enfin, le 7 décembre, au camp royal commandé par le duc de Guise sous les murs de Paris.

II. — DUEL DE JEANNE D'ALBRET ET DE MONLUC EN GUYENNE DEPUIS LE COMBAT DE VERGT.

La reine de Navarre avait gardé de sa rupture avec son mari, de l'enlèvement de son fils, des angoisses de sa fuite, de l'échec de ses négociations auprès des lieutenants de roi en Guyenne, un ardent ressentiment contre le parti catholique. Elle s'y livra résolument, mais sans violence. En 1562, Jeanne d'Albret favorisait la Réforme, elle ne l'imposait pas. Le plus grand reproche à lui faire, c'est d'avoir enlevé aux églises catholiques la prébende nécessaire aux ministres, mais seulement la prébende nécessaire; car, de partage égal, même dans les églises mixtes, il n'en était pas question. Malheureusement, il se rencontra autour d'elle maint officier, maint magistrat disposés, pour lui faire sa cour, à surenchérir sur ses volontés. Quel souverain est à l'abra des excès de zèle de ses courtisans?

Son premier acte fut un acte d'humanité. Le caractère sanguinaire des repressions ordonnées par Blaise de Monluc et par Charles de Burie l'avait frappée d'horreur. Elle leur adressa des remontrances et les invita à une conférence, en personne ou par mandataires, pour étudier avec elle les moyens d'empêcher tant de



Voyes la lettre de Jeaune d'Albret que nous publions à la fin de ce chapitre.

mans. Le Béarn pouvant être considéré comme un pays ennemi, elle offrit même des otages. Ses propositions restèrent sans réponse .

Le royaume de Béarn était encore en paix : mais les ferments de discorde n'y manquaient pas. Les fugitifs des sénéchaussées voisines, traqués par Blaise de Monluc et par ses lieutenants, cherchaient un asile en Bearn. Les capitaines des villes, les officiers des villages, sur l'ordre de la reine, leur ouvraient les portes avec empressement. Les frontières de la Guyenne se dépeuplment. Blaise de Monlac protesta, non par depit de bourreau qui regrette ses victimes, mais par amour-propre de gouverneur qui voit se transformer en désert une partie de son gouvernement. Jeanne d'Albret n'en tint compte. Il y eut des pourparlers qui tournérent à l'aigreur Enflé de ses vactoires. Monluc « se déborda en soudard for-« cené » jusques à dire publiquement que, après avoir achevé la ruine des réformés en Guyenne, il esperait que le roi l'enverrait en Béarn, « où il avoit fort grande envie d'essayer s'il faisoit aussi a bon coucher avec les roynes qu'avec les autres femmes\*. > Le propos se répandit et fit scandale. à la court. L'émigration continua, Consterné de son importance, Monluc, au mois de novembre, chargea M' Bérenger Portal, officier de finances, de signifier à la princesse qu'il passerait en Espagne pour

<sup>1.</sup> Hist seclés, de de Bèze, 1881 L. II, p. 230.

<sup>2.</sup> Hist seclie., 4881, t. II, p. 283.

<sup>3.</sup> L'ambassadeur anglais, Nicolas Throckmorton, en parle dans une lettre à la reine mère (Lettres de Catherine de Médicus, t. I, p. 402).

supplier, au nom du parti catholique, Philippe II, l'ennemi de la maison d'Albret, d'envahir le Béarn 1. Autoure de Bourbon crut encore être roi en Béarn. Il expédia un de ses secrétaires. Jean de Lescrivan, dit Boulognez. avec des pouvoirs illimités pour commander au parlement de Pau de chasser les fugitifs, d'interdire le nouveau culte et de destituer les officiers calvinistes. Boulogne devait cacher ces ordres à la reine de Navarre et exécuter la mission à tout prix. Jeanne d'Albret en fut instrute avant l'arrivée de Boulogne. Elle expédia des cavaliers sur la route et fit arrêter le messager à la frontière<sup>3</sup>. Mais elle s'appropria les desseins de son mari, et, le 19 août, par un mandement impérieux, elle chassa les étrangers et leur interdit l'entrée du pays. La proscription ne s'appliquait qu'aux espions espagnols, aux transfuges du parti réformé, aux agents que le roi de Navarre pouvait envoyer en Bearn\*. Antoine de Bourbon se faisest illusion sur son pouvoir dans le royaume de sa femme. Les Béarnais, catholiques ou réformés, malgré leurs inimitiés religieuses, ne pouvaient être ébraniés dans leur fidélité traditionnelle : mais c'était à leur reine, la fille de leurs anciens rois, que s'adressait leur dévouement. Antoine de Bourbon n'avait pas cessé d'être un étranger. Un agent anglais écrit à lord Cecil que,



<sup>1.</sup> Commentaires et lettres de 8. de Menhic, t. IV, p. 180.

Jean de Lescrivan était recteur de Boulogne et an avait prisle nom (Bordenave, p. 444, note de M. Raymond).

<sup>3.</sup> Mémoirer de Journes d'Alèret, p. 29. — Bordonave reproduit ce récat presque dans les mêmes termes que la reine de Navarre (n. 414).

<sup>4.</sup> Establissemente de Stern, t. VI, f. 117 vº (Arch. des Basece-Pyréndes, C. 614).

lorsque Antoine passa résolument dans le camp cathotique, plusieurs de ses sujets refusèrent de lui payer leurs redevances en disant qu'ils avaient embrassé la Réforme à son instigation et qu'ils ne pouvaient « chan-« ger leur conscience aussi souvent que lui. » Et ils portèrent leurs rentes aux trésoriers de Jeanne d'Albret<sup>4</sup>.

Le désir de la reine de Navarre était de convertir les Béarnais. Il n'était pas entré dans son esprit d'user de violence, comme tous les autres souverains de l'Europe, de l'une ou de l'autre religion, lui en donnaient l'exemple au xvr siècle. Elle fit venir plusieurs ministres : Raymond Merlin\*, qui avait pris part au colloque de Poissy; Jean de la Rive, Basque, qu'elle envoya à Saint-Palais pour prêcher en sa langue; Jean de Lissarague, auteur d'une traduction de psaumes en langue basque qui a été publice à la Rochelle en 45783. Les biens des églises catholiques furent inventorrés sous la responsabilité des jurata. Les villages, les paroisses, qui avaient précédemment consenti à recevoir des précheurs, furent assujettis aux ministres comme ils l'avaient été aux eurés. Trois moines de l'ordre des prébendés de Salies avaient jeté le froc aux orties ; la reine décida que leur apostasie ne les priverait pas du droit aux revenus du monastère. Le désordre qui régnait dans les mœurs du clergé catholique favorasit la transformation religieuse. Ignorants, grossiers, n'ayant de la foi-

<sup>(,</sup> Lettre du 18 mai 1582 (Calendars, 1542, p. 36)

<sup>2.</sup> Merlin arriva à Pau au mois de janvier de l'année suivante (Bonnei, Lettres de Calvin, t. II, p. 492).

<sup>3.</sup> Bordenave, Hist. de Béern et Havarre. p. 116.

catholique que la superstition, les pauvres desservants des montagnes du Béarn ne suivaient d'autres règles que leurs appétits et d'autre direction que l'exemple de leurs voisins. Ceux qui vivaient dans le libertinage acceptèrent avec empressement une révolution qui les délivrait de leurs vœux sans les priver de leurs émoluments\*. Quand la reine trouvait de l'opposition. elle la subissait avec une patience qui prouve combien elle laissait de liberté à ses sujets. Scipion Dupleix, historien gascon, qui écrivait sous Louis XIII au temps de la plus forte réaction contre le calvinisme, raconte que Blaise de Pardaillan, s. de la Mothe-Gondrin, sénéchal d'Albret, un des officiers les plus opposés aux tendances de la reine de Navarre, reprocha un jour 🛦 la princesse d'offenser Dieu et le roi par son ardeur calviniste. Jeanne répondit qu'elle « estoit aussi bien e royne que luy roy. > Gondrin, trouvant la comparaison mégale, lui réplique « qu'il faisoit si peu d'estat de son royaume qu'il le franchiroit avec un « pegassot<sup>2</sup> et un sault. Et la plaqua là en extrême r colére<sup>8</sup>. »

Ce ne fut pas seulement en Béarn que la reine de Navarre organisa une active propagande. Ses missionnaires se repandaient au dehors de ses États et, par leur parole enflammée ou par leurs messages, entre-

<sup>1.</sup> Tel est le récit de Poeydavant (Hist. des treubles du Biarn, t. 1, p. 183 et eulv.), que nous ne pouvone contrôler parce que me documents d'après lesquels il écrivait, le registre des États de 1560 à 1563, n'existent plus. Cette observation avait dejà été farte par M. de Meaux (Hist. des luttes religiouses, p. 122, note 1).

<sup>2.</sup> Pegassot, & elocha-pied.

<sup>3.</sup> Dupleix, Histoire de Prance, t. III., p. 668, in-fol.

tensient la ferveur des néophytes. Vers la fin de novembre, le parlement de Bordeaux saisit la lettre d'un de ces docteurs, rédigée en ce style biblique qui fanatisait les fidèles :

Grace et paix vous soit par Jésucrist.

Très cher frère Alyon, j'ay reçau la lettre que m'avez envoyes, laquelle me donne plus d'angoysse d'esprit que n'ay en jour de ma vie, aiant veu la faiblesse de laquelle le diable, ennemy de vostre salut, vous a trouvés saisis pour succomber à si petit devant. Or, frere, combien que la parole de Dieu, ensemble la protestation solen nelle qu'avez fait devant Sa Majesté, de la quelle les anges vous servironi de lesmoignage au jugement, vous deust assez servir de conseil, toutesfois, pour satisfaire à vos desirs, j'ay mis vostre fait en déliberation, alant assemblé des bommes plus doctes et creignant Dieu que est possible. Lesdits ont tout reso a ou'en conscience saine vous ne povez oyr se moyne masque, et qu'il vous doit souvenir de la senience que Jésucrist a prononcé : « Qui ayme sa vie la perdra, qui syme ses parans, ses biens plus que luy, n'est point digne de iny; et que coluy tenant la main à la charrue qui regarde. « arrière n'es, point digne du royaume des cieux '. »

La lettre se terminait par des encouragements pratiques : la religion catholique était abandonnée, tous les souverains de l'Europe s'étaient prononcés en faveur du nouveau culte; le roi de France avait perdu son armée sous les mars de Rouen et, pour sauver sa couronne, avait révoqué toutes les ordonnances contre les réformés.\*

 Copie authentiquée par le greffier du pariement de Boréeaux, Jacques de Pontac (F. fr., vol. 15877, f. 373).

 Lettre du ministre Costa adressée au «. Alyon à Conéom, Aignan, près Pau, 48 novembre 4562 (F. fr., vol. 15577, f. 373).



Sur les frontières du Béarn, là 60 dominait le parti catholique, la persécution, encouragée par Monluc, faisait des victimes. A Asté, en Bigorre, au pied du château des Gramont, qui devait être habité vingt ans plus tard par la célèbre Corisande, un jeune curé, Bernard Castillon, fut pendu le 4" septembre 156%. Plusieurs de ses paroussiens furent poursurvis et d'autres prêtres obliges de prendre la fuite1. Le supplice de ces religionnaires, qui n'avaient à se reprocher aucune violence, offensa d'autant plus la princesse que les prêches en Bigorre étaient son œuvre. « A la faveur de la reme de Navarre, dit un e historien ancien sous la rubrique de 1562, les mi-

- nistres de la nouvelle doctrine s'espandirent par la
- e Bigorre. Les habitants des villes accouroient aux
- c temples et aux presches, jusques aux presbtres;
- c plusieurs desquels renoncèrent au célibat et s'at-
- c tacherent aux femmes\*. »

La défaite de Vergt n'abattit pas le courage de la princesse. C'en était fait de la cause protestante en Guyenne, mus le propre des grandes àmes est de se raidir contre l'adversité. Moins de huit jours après, le 16 octobre 1562, au siège de Rouen, le roi de Navarre fut blessé d'une arquebusade mortelle<sup>3</sup>. A cette nouvelle, la princesse envoya à son mari un gentilhomme béar-

<sup>5.</sup> Bulletin de la Soc. de l'hut, du protestantisme français, t. X.V., p. 297, et t. XXXIX, p. 360. - L'arrêt de condemnation et d'autres pièces y relatives cont imprimés dans les Ruguerets en Bigorre, par MM. Dumer et Carsalade de Pont, p. 87 et suiv.

Mauran, Sommaire-description du pays et comié de Bigorre, publié par M. Balencie, p. 414.

<sup>3.</sup> Voyaz Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, t. IV, p. 344.

nais, nommé Hortix, et lui offrit ses services. Sans attendre la réponse, elle se préparait à partir, quand arrivèrent des lettres rassurantes inspurées peutêtre par le désir de lui épargner un voyage plein de dangers!. Hortix partit de Rouen le 37 octobre 156% et rapporta les pouvelles survantes : « Oue. « en premier lieu, led. seigneur roy se portoyt bien de « sa blessure et qu'on le tenoit hors de tout dangier. nonobstant que l'on n'aye peu trouver la bale; « disant, entre autres particularités, que, au neu- viesme appareil que reelay Hortix luy veist fere sur « son partement, que médecins et cirurgiens tenoyent « pour résolue sa guérison, puisque, de vomissement « qu'il ave faict et de tout autre excrément qu'il ave « gecté, il n'est sorti nulle apparence de sang de son € COPDS<sup>®</sup>. 3

Jeanne n'en persista pas moins. Avant de se mettre en route, le 12 novembre 1562, elle fit procéder par les évêques d'Olorou et de Lescar, en présence de Min de la Bernardière et de Gatien Marbault, son secrétaire, à un inventaire détaillé des objets précieux composant le trésor du château de Pau. L'inventaire, publié en 1894 par M. Molimer pour la Société des Bibliophiles françaie, énumère un millier de pièces : des coupes, des bijoux, des manuscrits, des livres, des dentelles, des draps d'or et d'argent, des cristaux, des ornements de chapelle, des statuettes, des armes, des tableaux peints, des tableaux d'or ou d'armes, des tableaux peints, des tableaux d'or ou d'armemes, des tableaux peints, des tableaux d'or ou d'ar-

<sup>1</sup> Letten de Noni les, du 28 octobre 1562 (kevus historique, avril 1874, p. 170). — Lettre de la dame de Nonillet, du 5 novembre (Autogr., f. fr., vol. 6916, f. 200).

<sup>2.</sup> Copin du temps, f. fr., vol. 20482, f. 473.

gent ciselé, souvent enrichis de peries, des pierres précieuses, des diamants, tous objets de prix dont la simple nomenclature fait tressaillir de convoitise les plus fins amateurs. Cet acte de précaution ne peut s'expliquer que par de tristes pressentiments : la crainte d'un divorce et de revendications aitérieures.

D'autre part, redoutant un acte de violence de Philippe II, elle écrivit au duc d'Albuquerque, gouverneur de la Navarre espagnole, et envoya chercher un seigneur, don Tristan de Beaumont, qui tenait le premier rang de l'autre côté de la Bidassoa. Tristan visita la princesse à Navarreins et reçut des confidences propres à occuper le roi d'Espagne. Jeanne se plaignit d'avoir été tenue en dehors des négociations de son mari au sujet de la Navarre espagnole et manifesta le désir de les reprendre elle-même 1. Ce début présageait de nombreuses allées et venues entre Pau et Pampelune et fut bien accueilli par Philippe II.

C'est à Navarrems que la princesse reçut la nouvelle de la mort de son mari. Antoine de Bourbon avait rendu le dernier soupir le 17 novembre 1562, à neuf heures du soir<sup>2</sup>. La douteur de Jeanne est attestée par tous les historiens.

> La royno Jeanne estoit pour lors à Pau<sup>1</sup>, Qui, entendant ce désastre nouveau.



Lettre du duc d'Albuquerque à Philippe II, du 1<sup>st</sup> décembre 1562 (Orig espagnol, Arch de la secrét d'État d'Espagne, Navarre, leg 358).

<sup>2.</sup> Anteine de Bourbon et Jeanne d'Albrei, t. IV, p. 371.

<sup>3.</sup> La reine de Navarre était à Navarreine quand elle reçut la nouvelle de la mort du roi de Navarre.

Devint en soy de fait toute éperdue £t à pen près en eut l'âme perdue .

La mort d'Antoine de Bourbon était pour Jennne d'Albret une delivrance et son veuvage un refuge contre le divorce et la déchéance. Plusieurs princes et seigneurs, suivant l'usage du temps, lui adresserent des lettres de condoléance. Dans cette phraséologie funèbre perce un sentiment de félicitation. Cependant la position de la reine de Navarre était encore pleine de périls. Serrée entre Monluc victorieux et les compagnies que Philippe II envoyait en France, elle était à la merci d'un caprice de ce monarque. La guerre religieuse pouvait devenir le prétexte d'une tentative d'enlèvement. Le duc d'Albuquerque écrit à son maître que la princesse passa les premiers jours de son veuvage dans les transes.

Les malheurs, les désastres affermissaient la ferveur calviniste de Jeanne d'Albret. Aussitôt après la mort du roi de Yavarre, elle renouvela à Navarreins sa profession de foi et prit part publiquement à la cinc. Les ministres reçurent de nouvelles faveurs. Toutes les charges d'État, toutes les fonctions furent réservées aux réformés, quelquefois au mépris des droits acquis. Pendant le siège de Rouen, Paul d'Andoins, sénéchal du Béarn, avant été tué à côté d'Antoine de Bour-

<sup>4</sup> La Naverride, par Palma Cayet, estée par M. Bassle de Lagrène, la Naverre française, t. I, p. 304

<sup>2.</sup> Memoirm de Gonde, 1. IV, p. 123. — Lettres françaises de Galvin, t. II, p. 488.

<sup>3.</sup> Lettre du duc d'Albuquerque à Philippe II, du 9 décembre 1562 (Arch. de la secrét d'État d'Espagne, Navarre, leg. 358)

bon. C'était un des grands seigneurs de la Navarre, un des plus anciens, un des plus fidèles serviteurs de la maison d'Albret. Marié à Marguerite de Cauna, il avait eu d'elle une fille, Corisande, destinée à une grande célébrité. Le prince donna sa charge à Antoine de Montesquiou, dit d'Aydie, s. de Sainte-Colomme, un des chefs du parti catholique. Après le décès de son mari, Jeanne refusa à ce dermer « tout à plat la « confirmation » et investit Armand de Gontaut d'Audaux, en récompense des services qu'il lui avait readus à son retour de France. D'Audaux avait merité la confiance de la reine, mais, d'après les coutumes béarnaises, sa nomination était presque une injustice<sup>1</sup>.

La reine de Navarre prit d'autres mesures, mieux justifiées, pour assurer sa défense ou sa retraite. Elle renouvela avec les montagnards à demi sauvages des cols des Pyrénées les anciens traités ou pazeries, qui garantissaient leur neutralité réciproque dans les cas de guerre entre la France et l'Espagne. Le renouvellement de ces accords, tombés en desuétude, était d'une habile pohtique. Il ouvrait à Jeanne d'Albret un asile au fond de vallées inaccessibles aux deux armées?.

Au milieu des dangers qui l'enserraient de toutes parts, la reme de Navarre, malgré son ardeur protestante, avait gardé la bienveillance de Catherine de Médicis. Depuis le commencement des hostilités, la régente de France menageait la reine du parti réformé. Ce n'était point par amitié; Cathe-



<sup>1.</sup> Bordanava, Histoire de Béara et Havarre, p. 115.

<sup>2.</sup> Palma Cayet, Chronologie noomaire, édit. du Panth. Itil., p. 178.

rine ne cédait pas à des sentiments inutiles. Mais, redoutant par instinct les revirements imprévus de la fortune des armes, elle espérait que Jeanne d'Albret lui préteruit, en cas de défaite, un appui plus ferme et moins intéressé que le prince de Condé. Déjà, au mois de mars, elle lui avait confie une mission pacifique à Meaux<sup>†</sup>. Les relations furent entretenues par de nombreux messages et par une correspondance surviez. La reine mère lui fit des concessions qui s'expliquent par le désir de lui marquer sa faveur. Il était question d'envoyer en Guyenne le maréchal Jacques d'Albon de Saint-André avec des pouvoirs illimités. Jeanne protesta vivement par aversion pour le maréchal, qui s'était couvert de sang à la prise de Pottiers, et parce qu'elle prévoyait que Saint-André conférerait la licutenance de son gouvernement a Blaise de Monluc<sup>a</sup>. Sur sa demande, Saint-André, envoyé à Postiers, fut rappelé auprès du roi.

La bienveillance de Catherine de Médicia permit encore à Jeanne d'Albret de reprendre la direction de l'éducation de son fils. Depuis que la princesse avait été expulsée de Fontamebleau, le jeune Béarnais était élevé à la cour avec les frères du roi par des maîtres catholiques\*. Après la mort d'Antoine de Bourbon,

4. Voyes si-deeses, p. 189.

2. Voyes la lettre de Jeanne d'Albret que nous publique à la fin du chapitre. Elle rappelle plumeurs messages antérieurs.

 Joanne d'Albret, dans in lettre précitée, rappelle cette négociation

4. Lettre de Philippe II à Chantenay, du 30 mars 1562 (Orig. espagaol, Arch. nat., K. 1496, nº 52). — Bordenave a écrit qu'à la cour on na put jameir le soumettre aux pratiques catholiques (Hitt. de Biorn et Naverre, p. 115). Cotte affirmation est en con-



Jeanne le confla à de nouveaux mattres. Elle renvoya l'ancien gouverneur, Jean de Losses, et le remplaça, comme précepteur, par La Gaucherie, un savant modeste<sup>1</sup>, comme gouverneur, par Louis de Goulard, s. de Beauvais, et, comme surintendant de sa maison, par Pons de Pons, s. de Lacaze<sup>2</sup>. Gependant, le jeune Bearnais ne revint auprès de sa mère qu'après la paix. Il était encore à Blois auprès du roi à la fin de janvier 1563 et signa avec Henri (alors Alexandre) de Valois, plus tard Henri III, et avec son oncle, le cardinal de Bourbon, une protestation contre l'entrée des Allemands conduits par le maréchal de Hessen<sup>3</sup>.

Le 48 novembre 1562, il fut payé de son état de capitaine de 50 hommes d'armes, rare avantage dans un temps où les officiers pauvres ne pouvaient obtenir la plus légère avance sur leurs gages<sup>4</sup>. Un mois après, malgré l'opposition des conseillers du roi<sup>5</sup>, il reçut la lieutenance générale<sup>6</sup> et, plus tard, l'amirauté<sup>7</sup> de

tradiction avec tous les témoignages (Voyen Antoins de Bourées, et Jeanne d'Arbret, t. XV, p. 92)

- 1. Calvin, dans une lettre à l'église de Loudon, fait l'éloge du s. de la Gaulcherie (Lettres Prançaises de Caloin, t. EL, p. 408;
  - 2. Bordenave, Eist. de Biarn et Navarre, p. 115.
- 3 Acta du 24 janvier 1562 1563), Mimoires de Condi, I. IV, p. 205.
- 4. Quittance de 450 livres, datée du 18 novembre 1562 Orig. eur parchemin, signé, sans lieu; f. fr., vol. 20387, f. 104).
- 5. Lettre du prince de Condé, du 11 décembre 1562 (Orig., f. fr., vol. 3410, f. 74). Condé, à la vuille de la bataille de Dreux, fait un crime aux conten lers du roi d'héater à confier le gouvernement de la province au jeune prince.
- Lettres patentes du 26 décembre 1562, copie, f. fr., vol. 23149,
   82.
  - 7. La nomination de Henri de Béara à l'aminuté de Guyeane 20



Guyenne, que son père avait possédées. Le roi lui donne encore, le 12 février 1562 (1563), la compagnie de 100 lances d'Antoine de Bourbon<sup>4</sup>. Catherine était l'instigatrice de ces faveurs, bien qu'elles fiassent en contradiction avec la politique que le roi soutemant, à cette heure même, les armes à la main.

Tels étaient les qualités, l'attrait morat de la reine de Navarre, que ceux de ses ennemis politiques que m'aveuglait pas la passion farcuche de l'auteur des Commentaires restaient fidèles à son amité. Antoine de Noulles et sa femme, Jeanne de Gontaut, lui donnaient des nouvelles de son mari pendant les alternatives de bien et de mai qui accompagnent toute blessure<sup>2</sup>, des nouvelles de la guerre quand le prince de Condé se fut mis en campagne<sup>3</sup>. Ils l'informaient des négociations de paix, conduites jusque sous les batteries d'Orléans par Catherine de Médicas, comme si elle eût appartenu au parti du roi<sup>4</sup>. De son côté, elle n'oubhait aucun de ses anciens amis, même de ceux qui lui faisaient la guerre. En ligorre, elle prit la défense d'un gentilhomme qui n'avait pas été traité par le juge-mage sui-

est mentionnée, cane indication de source, par M. Gualliour, But. de la Aspermacion à Aordenne, t. I, p. 530, note. Le prince ne l'avait pas encore obtenue le 14 décembre, puisque, à cette date, Burie la demandait pour les (Lettre de Burie au roi, f. fr., vol. 15077, f. 450, ong.)

- 1. Ong. sur parchemia, daté de 12 février 1582 1563) et de Blois (Arch. des Basses-Pyrénées, E. 586).
  - L. Voyez Anteine de Bourion et Jeanne d'Albret, t. IV, p. 356.
- 3. Lettre du 11 décembre 1582 (Inteins de Featiles à Bordsons, par M. Tammay de Laureque, p. 80)
- 4. Lettre de Noailles à la rette de Navarre, Bordenaz, 18 junvier 1562 (1568) (Orig., f. fr., vol. 1966, f. 99).



vant son rang<sup>†</sup>. Elle autorita son trésorier en Périgord à paver les gages des officiers de justice qui avaient servi Burie et Monluc contre Duras\*. Jacques de Saint-Astier, s. des Bories, ayant obtenu du roi la lieutenance de la compagnie du prance de Béara, elle lui adressa de cordiales félicitations, bien que des Bories cut combattu l'armée de Condé<sup>1</sup>. Cependant des Bories était un capitaine de fidélité douteuse, attentif au cours de la fortune, bon serviteur sans être dévoué, plem d'ambition Attaché à la maison d'Albret depuis qu'il avait pris les armes, il s'était ménage la faveur du roi. Peu de temps avant sa nomination de lieutenant, il avait été l'objet d'une accusation que les documents n'expliquent pas, probablement d'une accusation de concussion ou de pillage. Il prouva son innocence et recut de nouvelles félicitations de la reine de Naverre. Voici la lettre de cette princesse<sup>4</sup>:

Monsieur des Bories, j ay estée hien aise d'avoir entendu le devoir où vous entes mis pour vous justifier et faire parotire tout le centraire de ce que l'on vous avoit impropéré, et que seux, par qui les nouvelles ont estées semées de telles impostures et faucas accusations, ont rendu témoignage pour voire justification et innocence de ce que je ne pouvois croire et penser de vous. Et, quand la reyne seut la vérité, elle vous a accepté pour lieutenant de la compagnie de mon fils. Vous me feré plaisir et service de me venir trouver bientôt, et, cependant,

- Durier et Christiade du Pont, les Buguenots en Bigorre, p. 231, note. Lettre de Jeanne d'Albret, du 29 septembre 1562.
  - 2. Champolhon, Documents historiques, t. III, p. 577, n. 4.
- 3. Saint-Alais, Nobilizire, t. XVII, p. 85. Lettre de Jeanne d'Albret, du 4 janvier 1562 (1563).
- 4. Copie du temps, conservée dans les archives de la maison de Saint-Astier



s'il vaquoit qualques places d'hommes d'armes en ladite compagnie, en pourvoir et préférer à tout autre, pour l'amour de moy, Antoine de Gimel, qui a esté cassé d'icelle par le sieur Descar pour ce qu'il ne luy estoit agréable; et lequel toutefois m'est de singulière recommandation. Qui me fait vous prier derechef ne l'oublier et aussy ne faillir de vous acheminer incontinent ceste présente reçue. Priant à tant le créateur, Monsieur des Bories, vous donner sa saincte bénediction et grâce.

D'Arthès, ce 8 jour de mars 4562.

Vostre honne metresse et amie, Inname.

Jay, depuis ma lettre écrite, entendu que vous trouviez fort mal, de quoy je suis marie. Toutefois j'espère vous voir quand vostre santé le pourra permettre.

Après avoir passé quelques jours auprès du duc de Montpensier à Barbezieux<sup>1</sup>, Burie demanda l'autorisation de revenir à Bordeaux<sup>2</sup>. La nécessité de conduire les Espagnols au camp du roi l'obligea de quitter le repos qui lui était cher<sup>3</sup>. Monluc reçut l'ordre de rester seul en Guyenne<sup>4</sup>; l'autorité royale n'y perdait rien. Depuis

Voyes cu-dessus, p. 263.

- 2. Le roi était fort satisfait de Burie et lui adresse, le 25 octobre, une lettre de félicitation (F. fr., nouv. acq., vol. 1235, f. 160, copie moderne. L'original est conservé à la bibliothèque de l'Ermstage à Saint-Pétersbourg).
- 3. Lettre de Jeanne de Gontaut, dame de Nosilies, à François de Nosilies, évêque de Daz, datés du 26 octobre 1569 (Autogr., f. fr., vol. 6910, f. 207).
- 4. Lettre de Burie à la reine, Barbezieux, 19 octobre 1562 (Orig., f. fr., vol. 15877, f. 243). Monluc était arrivé à Salignac (Dordogne) le 19 octobre (Commentaires et lettres de Monluc, t. LV, p. 175).



le commencement des troubles, depuis surtout que la guerre civile s'était aggravée de l'arrivée de Jeanne d'Albret, la direction des opérations militaires appartenait plus à Montuc qu'à Burie. Celui-ci était vieux, fatigué<sup>1</sup>, usé par de nombreuses campagnes en Italie. Il avait été blesse sur la nuque d'un coup qui lui enlevait toute activité virile\* D'ailleurs, il déplorait la rage meurtnère qui chaque jour envenimait la lutte. Monluc, au contraire, dans la maturité de l'âge, plein d'ardeur et d'ambition, « aboyoit<sup>s</sup> » après la lieutenance générale et s'efforçait de la conquérir à force de zèle. La charge qui le comblait d'honneur n'était pas troplourde pour ses forces, mais il feignit d'hésiter et pris le duc de Montpensier de garder le commandement suprême<sup>1</sup>. À cette date, le prince se préparait à rentrer à la cour. Le roi, prenant au sérieux la modestie de l'auteur des Commentaires, lui donna pour lieutenant Joachun de Monluc de Lioux<sup>5</sup>, son frère, capitaine de gens de pied. Joachim de Monluc avait fait la guerre en Italie et était devenu successivement gouverneur d'Albe et de Pigaerol. Nommé chevalier de l'Ordre le 7 décembre 45611, il avait pris part, dès les premiers troubles, à la guerre civile et, suivant Jean de

- 1. Voyet la lettre de Borie au roi de Navarre, en dute du 22 novembre 1561 (Orig., f. fr., vol. 15875, f. 374)
  - 2. Brantôme, t. III. p. 401.
  - 3. Not de Théodore de Béze.
- 4 Lettre de Moniuc au duc de Montpensier, du 19 octobre 1562 (Commentaires et lettres, t. IV. p. 171).
- 5. La seigneurie de Lioux était située, auivant les uns, dans le comté d'Astacomté de Comminges, suivant les autres dans le comté d'Astarac. Voyez la *Sevus de Gascogne*, 1862, p. 100 et autv
- 6. Mémoires de Containes, 1731, t. I., p. 370. L'imprimeur, par erreur, a imprimé Rioux.

Serres, s'était couvert de sang à Meaux!. Il se trouvait dans ses terres, en Périgord, au commencement d'octobre, quand les habitants de Périgueux, sur les conseils de François d'Escars, l'appelèrent à leur secours?. Il s'enferma dans la ville et la sauva des coups de Duras. En récompense, le duc de Montpensier lui fit obtenir une compagnie de gens d'armes, le gouvernement du Périgord et le recommanda au roi?.

Le retour de Blaise de Monloc en Guyenne fut un triomphe. Partout il était reçu en libérateur et acclamé en héros. Il eut la sagesse de ne prendre ces hyperboles, dictées par la crainte, que pour des encouragements. Catherine de Médicis lui adressa, le 20 octobre, une lettre d'éloges et lui promit de grandes récompenses, « comme je sçav, dit-elle, qu'il est plus que raisonnable. » Peu de jours après, le roi lui donna un ordre moins « plaisant, » celui de quitter la Guyenne avec toutes ses compagnies et de rejoundre l'armée royale sous les murs de Rouen. La reine confirma oct ordre. Mais elle lui fit vancement

<sup>1.</sup> Joan de Berres, Amenteire de l'Aist. de France, la-foi., 1615, t. I, p. 696.

<sup>2.</sup> Lettre de François d'Escars à la reine, du 23 octobre 1562 (Orig., f. fr., vol. 15877, f. 271) — Lettre de Josehim de Monluc au rei, Mussidaa, 11 octobre 1542, conservée à la Bibliothèque apperais de Saint-Pétersbourg et rapportée par le comte de la Ferrière.

<sup>3</sup> Lettre de Montpensier au roi, Mussidan, 13 octobre 1562 (F fr., nouv. acquis., vol. 6610, f. 10). Copies de la Bibliothèque nationale. L'original est à Saint-Pétersbourg.

<sup>4.</sup> Lettres de Catherine de Médicle, t. I, p. 121.

Nous avons publié cetts lettre dans les prèces jussificatives des Commentaires de Montres, t. Y, p. 343.

<sup>6.</sup> Lettres de Cetherine de Médicie, t. I, p. 423.

entrevoir la gloire de chasser les Anglais du Havre et de mettre en déroute les séditieux du Nord comme ceux du Midi. Monluc voulait jouir de ses victoires en Guyenne et triompher au milieu de ses compatriotes. Peut-être pressentait-il, avec cet instinct d'homme de guerre qui ne l'abandonna jamais, que, la reine de Navarre veillant à sa porte, son départ sersit le signal d'une nouvelle levée de bouchers. Il ne partit pas 1. mais il envoya au roi un secours de sept enseignes de gens de pied, bien commandées par des capitaines de son choix. Parmi ces officiers, plusicurs avaient appartenu à l'armée de Duras. Le lendemain du combit de Vergt, ils étaient entrés dans les rangs des catholiques<sup>4</sup>. Telles étaient les mœurs du temps. Un capitaine passait d'un camp à l'autre sans la moindre honte, toujours satisfait s'il continuait à porter les armes 1. 1

L'occasion de rendre de nouveaux services au roi ne manquait pas en Guyenne. Le combat de Vergt avait terminé la guerre. « Rien qui bougeast, dit « Monluc, m qui ausast dire qu'il avoit esté d'esta « religion »; » mais « le feu couvoit sous la cendre. » Jeanne d'Albret » efforçait de rallumer l'incendie. Son influences exerçait par une propagande habilement conduite, par des encouragements passionnés. Le vainqueur de Vergt veillait sur la frontière du Béarn. Ce grand capitaine, chez qui l'emportement n'exclusit pas

<sup>1.</sup> Nonluc, dans ses Commentaires, no parie pas des ordres du mi.

<sup>2.</sup> Commentaires, t. IV, p. 482.

<sup>3.</sup> Voyez co que dit Brantôme de la facilité des gene de guerre à changer de parti.

<sup>4.</sup> Commentaires, L. III, p. 58.

la perspicacité, avait reconnu que la reine de Navarre était son véritable adversaire, le seul digne de lui en Guyenne. Ses relations personnelles avec les gentils-bommes de la province lui avaient permis d'entourer le Béarn d'un réseau d'observateurs zélés, toujours en éveil. Les moindres mouvements de la princesse étaient épiés, dénoncés, et Monluc s'attachait à déjouer ses desseins <sup>1</sup>.

Dès les premiers jours d'octobre, Antoine de Lomagne de Terride, poussé par l'évêque, Jacques des Prez de Montpezat, et par le parlement de Tou-louse, avait entamé le troisième siège de Montauban. Il débuta en soudoyant un traitre, le capitaine Jean de Jean, dit Fontgrave, qui passa à l'ennemi, et en coupant, le 9 octobre, les canaux qui alimentaient les fontaines de la ville. Les assiégés supportèrent courageusement la privation d'eau potable et se contentérent de l'eau du Tarn. Bourgeois et manants avaient pris les armes; les femmes remplissaient les corvées des pionniers; les enfants eux-mêmes, armés de frondes, fai-auent pleuvoir sur les catholiques, qui osaient se rapprocher des murs, une grêle de pierres. Le 23 octobre 4,

- 1. Monius avait obtenu du roi le comié de Gaure, l'un des plus nobes domaines de l'Armagnas (Comminiaires, t. II, p. 141), et demands au roi le pouvoir de distribuer à son gré des c brevets de parden et d'abolition » Le roi lui reprit le comié à la fin de 1562 (Comminiaires, t. II, p. 332). Quant aux brevets, il les lui refusa autoement (Lettre du roi à Monius, Vincennes, novembre (562; minute, copie moderne d'après l'original qui est à Haint-Pétersbourg). Monius aurait certainement usé de ces deux favours du comité et des brevets, pour surveiller la reine de Novembre.
- 2. Certains auteurs disent que l'asseul sut lieu le 24 octobre. Nous suivons les récits contamporains.



sans avoir suffisarrment préparé la brèche. Terride commanda un assaut sous les ordres du capitaine Hugues de Bajourdan. Le centre de l'attaque était la courtine du faubourg de Grifforel, où les assiégés, par raillerie, avaient pendu les portraits du cardinal d'Armagnac, de leur évêque et de Fontgrave. Après un combat acharné, à l'entrée de la nuit, au moment où les assaillants, mattres de la brèche, crisient velle quianés, Bajourdan recut une arquebusade en pleme poitrine i et tomba dans le fossé. Sa mort arrêta les soldats. Les capitaines les plus hardis hésitèrent à prendre le commandement et les soldats à marcher en avant. Un retour offensif des assiégés changes leur hésitation en déroute. Ils se replièrent sans ordre et se retirèrent c plus vite que le pas » derrière les batteries de canon.

Dans les derniers jours du mois, Monluc, sur l'invitation du parlement de Toulouse, visita les tranchées. Il jugea que les catholiques, en douze jours, n'avaient pas « faict œuvre de deux jours, » que Terride svait abandonné des positions avantageuses et s'était acharné sur des points inutiles. Il ne faut pas s'en étonner, dit-il, Terride était un capitaine de gens d'armes et ne connaissait ni l'art des sièges ni le maniement de l'artillerie. Monluc s'attribue naturellement la compétence qui manquait à son rival. L'éloge qu'il s'adjuge contient peut-être un peu de vantardise, mais la carmère entière de Terride et surtout sa triste fin prouvent que l'anteur des Commentaires l'avait bien jugé. Le 3 no-



<sup>1.</sup> Quelques historiens out écrit que Bajeurdan avait été tué par trahseos. Cette accusation n'a aucun fondement. Voyez l'Histoire du Quercy de Cathale Coture, t. I, p. 429.

vembre. Terride, découragé peut-être par les critiques de Monluc, par les désertions qui, depuis la mort de Batourdan, diminuaient chaque jour son effectif, leva le siège. Il laissa sous les murs de la ville quelques enseignes commandées par son frère, Cabriel de Lomagne de Saint-Salvy, pour empêcher les réformés d'inquiéter les environs de Toulouse. Saint-Salvy changen le siège en blocus et éleva aux redoutes. Le cardinal d'Armagnae lui faisait passer des subaides prélevés sur les biens des rebelles. Pendant tout I hiver, les deux partis gardèrent la défensive. Vers le milieu de novembre, les Montalhanais tentèrent une négociation à la cour, mais, comme ils n'offraient pas de capituler, la reine ne voulut pas les entendre. Elle agita même, sur les conseils de Terride, de retenir les députés sous les verrous! Saint-Salvy resta de garde au pied des murs de Montauban, sans utilité pour le parti catholique, jusqu'au 15 avril 1563".

Monluc s'établit à Agen, au centre du gouvernement de Guyenne, à distance presque égale de Montauban, où dominant encore la Réforme; de Toulouse, ville remuante qu'il avait dejà réduite une fois; de Bordenax, siège du parlement; du Perigord, province féconde en soldats; du Béarn, d'où pouvait surgir le danger. « C'est la » (à Agen), dit-il, « où dost être le « mège d'ung lieutenant de roy, et non à Bordenux, « encore que ce soit la ville capitalle, car elle est trop

Teminey de Larroque, Lettru inid. de card. d'irmagnes.
 111

<sup>2.</sup> L'Histoire exclainatique (1881, t. II, p. 317) donne de grands détails sur le mège de Mantauban. Box récit en treuve textue lement reproduit dans l'Histoire des cinq reis, attribuée à de Sorres (m-8-, 1500, p. 229)

Le vainqueur de Vergt avait à peme pris quelques jours de repos que le parlement de Bordeaux le fit appeler. Il n'était point avare de « courvées » et se mit en route. Il réussit, dit-il sans donner de détails, « à « pacifier une rivalité qui s'estoit esmeue dans la « ville<sup>4</sup>. » Aucun autre historien ne complète le récit des Commentaires. Cette concision, ce silence ne peuvent dissimuler combien était précaire la paix de cette grande cité un mois après la victoire de Vergt.

Un profond désordre, qui pouvait devenir fécond en incidents tumultueux, régnait dans l'administration de la ville. Quatre capitaines se partugeaient l'autorité militaire, tous en crédit et indépendants les uns des autres. Le premier, Charles de Burie, le seul représentant de l'autorité royale, accusait ses collègues de saper sa faveur à la cour et de créer des difficultés dont ils le rendaient responsable. Le second, François <sup>5</sup>

<sup>1.</sup> Commentaires, t. III, p. 62.

<sup>2.</sup> Archivee d'Agen, CO 299. Document communiqué par M. Taolin.

<sup>3.</sup> Commentaires, t. I.V. p. 180.

<sup>4.</sup> Commentaires, t. LII, p. 61.

<sup>5.</sup> Un historien moderne ku donne le nom de Promest d'Escara.

d'Escars, avait obtenu, le 16 juillet précédent, la lieutenance de Guvenne, sous le commandement de Burie<sup>1</sup>. Repoussé, « comme mignon de cour, » par les capitaines gascons qui combattaient péniblement les bandes de Duras, il accepta une mussion en Espagne?. La mortdu roi de Navarre l'empêcha de partir. Il resta à Bordesux et réussit a s'imposer aux officiers du ros<sup>3</sup>. Son esprit brouillon devint une source de conflits. Le troimeme, Jean de Vaillac, gouverneur du château Tromnette, et le quatrième. Antoine de Novilles, gouverneur du château du Hu, maire de la ville, étaieat déjà en querelle. Chacun d'eux revendiquait, sur un point ou sur un autre, une préséance oubliée; chacun d'eux se plaignait de l'ingratitude du roi. Noailles jugeait ses services méconnus<sup>4</sup>. Il regrettait la lieutenance de Guyenne, qui lui avait déjà été accordée en 4550. Il avait demandé à la reine, si d'Escurs devait rester à Bordeoux, la liberté de quitter sa charge et de rentrer chez lui". Il professait des opinions catholiques ardentes et se glorifiat de son amitié avec le due de Guise". Vaillac était jaloux de Nouilles et de sa popularité et,

Il eigenit Jessers, mais il est appelé François d'Éscars par tout les documents originatif

- Lettres patentes du roi, en date du 15 juillet 1552 (Orig. sur parchemin avec eccau; arch. des Bassos-Pyrénées, R 685).
  - 2. Antoine de Bourbon et Jeanne d'Atères, L. IV, p. 317.
  - 3. Lettres de Gatherine de Médicis, 1. I, p. 436.
- 4. Lettre de Nouslim, du 21 esptembre 1562, s. l. (Min. prig., f. fr., vol. 6968, f. 141). Autre au même, du 23 septembre, de Bordeaux [lind., f. 142).
- 5. Mémoire de Noulles & la reine, Bordeaux, s. d. (Copie du temps, f. fr., vol. 15877, f. 263)
- Voyes plus loin, à la fin du chapitre, les lettres qui racentent la mort de Nouilles.

pour faire échec à son rival, avait embrassé le partide la tolérance<sup>1</sup>.

D'Escars, ancien confident du roi de Navarre, fier de la faveur de la reine, souffrait de ne point dominer trois simples gentilshommes et de ne pouvoir se faire obeir des soldats. Il avait obtenu la compagnie du maréchal de Thermes<sup>2</sup>, mort le 6 gnai 4562. Mais les gens d'armes, secrètement encouragés par les autres capitaines, refusaient de marcher sous ses ordres. Ils voulaient pour capitaine le fils du maréchal, Hugues de Thermes, ancien guidon de son père. Hugues de Thermes, au mois de mar, était allé demander la compagnie au roi<sup>a</sup>. En route, d'après son apologie, il avait été fait prisonnier par les courcurs du prince de Condé et emprisonné à Orléans. Revenu à Bordeaux, il fut soupçonné, même par l'indulgent Burie, d'être l'agent de Condé, et, au mois d'août, le parlement le poursuivit comme rebelle. Il n'en était pas moins aime des gens d'armes, qui repoussaient absolument d'Escars. Déja ils étaient prêts à se débander. La reine eut la sagesse d'assoupir la querelle<sup>5</sup>, et les soldats continuèrent à guerroyer sous les ordres du lieutenant

2. Lettre de Monluc, du 22 mai 1562 (Commentaires, t. IV, p. 137).

Lettre de Burie an roi de Navarre (Arch. hist. de la Gironde,
 XVII., p. 274).



<sup>1.</sup> Presque toute la famille de Vaillac pratéquait la Réforme. Voyes ci-dessus, p. 177. Vaillac devint plus tard un ardent ligneur.

Lettre de Hugues de Thermes au roi de Navarre, du 13 août
 1565, publiée par M. Tamisey de Larreque dans la Revue de Cascoque, 1871 p. 224.

<sup>5.</sup> Eile fit à d'Escare un don de 1,800 livres (16 décembre 1562 f. fr., vol. 15877, £ 248).

Béon de Massès! Quant à Burie, le roi crut le misofaire avec une lettre d'éloges! et plus tard en lui confirmant l'état de lieutenant de roi pendant la minorité du prince de Navarre! Mais Burie ne se trouva pas suffisamment récompensé. Il demanda l'amiranté de Guyenne. « Pour le temps que j'ay à vivre, écrit-il au « roi, Monseigneur le prince de Navarre s'en passers « bien. » Il demanda aussi la prévôté générale de Guyenne!. Ne les obtenant pas, il se retira, mécontent, en Saintonge, dans ses terres. Sceptique comme un vieux soldat, convaince que la guerre civile était entretenue pur des représailes, il conseillait au roi le désarmement général des compagnies qui tenaient garmison à Bordeaux.

Burie, d'Escars, Vaillac et Noailles, qui ne s'accordaient pas davantage avec le parlement. La cour n'admettait aucun partage d'autorité. Bien que le pouvoir exécutif appartint au heutenant de roi, elle attiruit à elle les fonds disponibles et refusait au commissaire des guerres, malgré les ordres de la reine, l'argent nécessaire à la solde des troupes\*. Elle voulait même régenter les opérations

<sup>1</sup> Lettre de Montre du 15 juillet 1562 (Commentaires, t. IV p. 146).

<sup>2.</sup> Lettre du rol à Buris, 25 octobre 1562 (F. Ir., neuv. acq , vol. 1235, f. 160; copie moterné).

Lettre de Bune au ros, du 14 décembre 1562 (Orig., f. fr., vol. 15877, f. 458)

<sup>4</sup> Ibd.

<sup>5.</sup> Ce projet est daté du 2 décembre 1562, dans les Arch. Aust. de le Grande, t. XVII, p. 284. M. Gautileur lui donne la date du 18 décembre (p. 529).

<sup>6.</sup> Lettre de Burie au roi, du 14 décembre 1562 (Ong., l. fr., vol. 15877, f. 458)

militaires et dénonçait au roi les capitaines indociles à ses arrêts. Magistrats et capitaines faisaient montre de leurs sentiments hostiles. Au cours d'une mercuriale, un des conseillers, Fronton de Bérault, reprocha à quelques-uns de ses collègues, comme un crime, de fréquenter les maisons de d'Escars, de Nouilles et de Vaillac<sup>1</sup>. Le parlement ne leur épargnait aucune vexation D'Escars, en qualité de membre du conseil privé, avait obtenu du roi voix consultative à la Grand'-Chambre, mais Nouilles s'était vu refuser le droit d'entrer à l'audience l'épée au côté<sup>2</sup>.

Les membres du parlement étaient encore plus divisés que les représentants du roi, principalement sur la grande question du jour, celle de la répression des réformés. Deux influences partageaient les magistrats. L'une, celle du premier président, Jacques-Benoist de Lagebaston, conseillait la tolérance, au moins vis-à-vis des huguenots paisibles. L'autre, celle d'un président de chambre, Christophe de Roffignac, soutenu par le syndicat catholique de l'avocat Lange et, avec plus de modération, par Antoine de Nouilles, exageait des exécutions sans trêve ni merca Roffignac n'était pas éloigné d'envoyer sans jugement tous les hérétiques au supplice. Les partisans de Lagebaston et ceux de Roffignac étaient en guerre ouverte, se denonçaient mutuellement à la reine. s'accusaient de trahison et se reprochaient les calamités de la guerre civile<sup>3</sup>,

4 Registres secrets, séance du 30 décembre 1562.

3. Lettre du perlement de Bordeaux au roi, du 19 acptembre



<sup>2.</sup> Registres secrets, séance du 14 décembre 1562. — Lettre de Catherine de Médicis, du 26 février 1562 (1563), dans Antoire de Houilles à Bordeaux, p. 61, par M. Tamizey de Larroque.

Entre ces deux partis, la majorité des conseillers oscillant suivant les circonstances. Malbeur aux accusés trainés à la barre lorsque la cour subissuit l'influence du président de chambre! Heureux les réformés qui comparaissaient lorsqu'elle était docile au premier président! Celui-ci préconisait une jurisprudence favorable aux moins compromis. Il les faisait mettre en liberté à la condition de quitter munédistement Bordeaux ou de signerune profession de foi catholique! La cour était si divisée qu'il suffisait de l'absence d'un seul magnetrat pour faire pencher la balance.

Les condamnations prononcées par le parlement durant l'automne de 1562 sont nombreuses. L'enlèvement d'un asvire sur les côtes de Saintonge fit condamner à mort quarante-deux accusés beureusement contamaces (5 octobre 1862). Un gentilhomme de l'Entre-deux-Mers, Benoît de la Pazelière, convaincu d'avoir « empéché le tocquesain, » qui appelait » le s peuple au service du roi, » et d'avoir frappé un catholique d'un coup d'épéc, fut décapité le 20 octobre. Le vieux Denis Daytz de Mesmy, compagnon d'armes de Duras, arrêté par Goodrin sur la frontière du Béars, subit le même supplice. La dame de Nouilles, sa parente, ne put obteur l'autorisation de lui donner une sépulture honorable. Le parlement retenait sous les verrous un aventurier de Bordeaux, Pierre Le Quaire,

<sup>1542 (</sup>Orig., f. fr., vol. 15677, 69). C'est une énergique dénoncution contre le premier président.

M. Gaulliour (Hiel. de la réformation à flordames, ch. xxxx) énumère, d'après les registres du parlement, les nome des principaux.

<sup>2.</sup> Gaullieur, p. 483, 509, 489, 491, 492, d'après les documents conservés aux archives départementales de la Gironde.

dont la condamnation fut mieux justifiée. Le Quaire étast un des ordonnateurs de la prise d'armes du 26 juin à Bordeaux. Il s'empara de Blanquefort, pilla les églises, terrorisa les villages du voisinage et fut fait prisonnier à Mussidan après le combat de Vergt. Le duc de Montpensier demanda sa grâce au parlement. La Chambre des vacations répondit au prince :

- Seroit chose merveilleusement esloignée de raison
- de veoir les chefs des séditieux, ayans la barbe san-
- e glante du sang de leurs concitoiens, se promener
- par ceste ville de Bordeaux avec impunité de leura
- crimes. > Le 14 novembre. Le Quaire fut soumis à la torture et décapité '.

Le parlement avant remplacé la potence et le bûcher par la décollation. Les exécutions se faisaient sur un tréteau, place de l'Ombrière, au milieu du jour, en présence des délégations du clergé, du parlement, de la bourgeoisie et des corporations, avec « une lame de Damas, o qu'un coutener, choisi par les jurats, entretenait moyennant 100 livres par an. Le bourreau se nommait Arnault du Vila et touchait 400 sols tournois par exécution a mort et 50 sols par flagellation. Il était vêtu d'une robe longue et d'un manteau orné de ses insignes : une potence et une échelle en drap jaune. On avait interdit à ce sinistre personnage d'entretenir des relations avec les habitants de la ville. La défense devait être superflue.

Tel était le zèle du parlement dans le rôle de justi-

21

<sup>1.</sup> Remontrance de la Chambre des vacations au duc de Montpensier (Orig., sans date, signé du greffier Pontac [fin octobre 4562], f. fr., vol. 45878, f. 489)

<sup>2.</sup> Gaulliour, p. 491 et 494.

cier qu'il osait résister à tous les ordres. Au mois d'octobre, lorsque le duc de Montpensier fut noramé lieutenant général en Guyenne, la cour n'enregistra ses pouvoirs qu'après avoir affacé la clause qui accordait au prince le droit de grâce. Quelques jours après, le due ne put errêter l'instruction dirigée contre le s. de Combes, prévôt des maréchaux. Le 18 novembre, la cour ajourna l'enregistrement des lettres d'amustie accordées par le roi aux réformés de Bordeaux et de Bazas, comme étant « pleines de scandales ». »

Au milieu de ces exécutions, le rôle des ministres du culte catholique était fort effacé. L'archeveuue de Bordesux, Antoine Prévôt de Sansse, svait recu, au commencement d'octobre, l'ordre de partir pour le concile de Trente?. Sur les prières du parlement, il fut exempté du voyage<sup>a</sup>. Mais le roi se ravisa. Il commanda au prélat de se mettre en route sons délai et envoya à Bérenger Portal, général des finances, l'ordre de saisir les biens des prélats réculeitrants\*. En vais d'Escars et le parlement renouvelerent leurs instances aupres du roi. Le depart de Prançois de Nomiles, évêque de Dax, fut encore plus regrettable. Ce prélat, successivement chargé de missions diplomatiques en Angleterre, à Rome et à Constantinople, avait un esprit modéré, sa présence en Guyenne pouvait rendre de grands services a la paix générale. Le roi l'autorisa à

- 1. Gaullieur, p. 549, d'après les registres secrets du parlement.
- 2. Lettre de protestation du parlement de Bordenez au ros, 11 octobre 1562 (Orig., f. fr., vol. 5628, f. 46).
- Lettre d'Antoine de Nouilles à l'évêque de Dax, son frère, Bordeaux, 12 novembre 1562 (Orag., f. fr., vol. 5910, f. 158).
- 4. Lettre d'Antoine de Nouilles à l'évêque de Daz, Bordeaux, 25 novembre 1562 (Orig., f. fr., vol. 6910, f. 160).

prélever 1,800 hvres sur son ciergé pour les frais du voyage et lui commanda de réduire son train à trois ou quatre chevaux, « sans mulets ni coffres, » et de ne pas emporter de livres, car « le cardinal de Lorraine « pourvoit à tout <sup>1</sup>. » L'évêque de Dax supplia la reine de lui « épargner de boire ce calice. » Il objecta que le roi lui devait plus de 30,000 livres et qu'il était absent de son diocèse depuis dix ans<sup>2</sup>; la reine exigea son départ. La saisie des revenus de l'évêché de Dax fut même ordonnée et ne fut entravée que par un subterfuge de procédure.

Malgré les rigueurs du parlement, les officiers du roi sentaient que la guerre était proche, et la moindre rumeur leur causait de vives alarmes. À la fin de novembre, d'Escars découvrit une conjuration dirigée contre le château Trompette. L'enquête en réduisit l'importance. Les conjurés avaient embauché des soldats pour enlever une demoiselle détenue dans les prisons du château\*. La terreur, les exécutions éclatantes ne suffisaient plus à contenir les seditieux. Un avocat d'Agen, Guillaume de Lestage, était emprisonné depuis six semaines au fort du Ha. Le perlement entama son



Lettre d'Autoine de Noarles à son frère, Bordenux, 27 octobre 1562 (Orig., f. fr., vol. 6910, f. 156).

<sup>2</sup> Lettres de François de Nosilles au roi, à la reme et au roi de Navarre, du 3 novembre 1562. Les deux premières ont été publiées par M. Tamixey de Larroque dans l'étude hographique consacrés à ce prélat (seus de Gascogns, 1865). La troisième est conservée en minute dans le f. fr., vol. 6908, f. 176.

Lettres d'Antoine de Nosalles à l'évêque de Dan, du 25 novembre et du 16 décembre 1562 (Orig., f. Er., vol. 6910, f. 160 et 163).

<sup>4.</sup> Arch. Met. de la Gironde, t. XVII, p. 282 Lettre de d'Escare à la reme, du 25 povembre 1562.

proces, le soumit à la torture et le condamna à mort. Le jour de son exécution, il y est « une émption, » et un des procureurs de la cour fut blessé!. Douze jours après, sans se laisser intimider, les protestants, soudisant paisibles, qui avaient obtenu la sauvegarde du roi, se plaignirent des mauvais traitements des officiers de la ville et de l'obligation de loger les gens d'armes!. Des soucis encore plus graves inquiétaient les capitaines. Le bruit d'une invasion anglaise s'aggravait chaque jour des manifestes de la reine Elisabeth. En face de ce danger amminent, Noailles demande avec angoisse des instructions à la reine\*, et d'Escars représente qu'il n'a que deux compagnies, celle du roi de Navarre et la sienne\*.

Les requêtes des réformés, souvent justifiées, toujours soutenues par la reine de Navarre, leur agitation secrète, les discordes des officiers du roi et du parlement entretenment les troubles. « Nous vivons, » écrit Noulles à la reine de Navarre, « toujours par « deçà en peine, soupçon et jalousse, et, à la versté, « en contanuel travail, et dont il advient toujours « quelque désordre ». » À la moindre russeur, chacun parlat de recourir aux armes. Noulles, le plus sage,

Arrêt cité par M. Gaullieur, p. 520. Les pièces jeintes à l'arrêt complètant le récit de cet histories.

<sup>2.</sup> Arch. hist. de la Gironde, t. XVII, p. 285.

<sup>3</sup> Arch. Aut. de la Girande, t. XVII, p. 284. On comierve dans le fonde français (Nouv. acq., vol. 1235, f. 25) la sopie d'un mémoire de Nouvlée au roi, sans date, qui comient tout un plan de campagne pour rémoter à l'Anglese.

Leure de d'Escare à la raine, Bordenux, 3 décembre 1562 (Orig., f. fr., vol. 15877, f. 433)

<sup>5.</sup> Lettre de Nomine à la reine de Navarre, du 15 décembre 4562 (Tamissy de Larroque, Antoine de Namilles à Perdenie, p. 80).

sentant le danger, et, le 1º décembre 156%, il avait envoyé de sinistres avertissements à la reine. Il les renouvela à la fin de l'année et pria le roi d'envoyer. à Bordeaux un personnage assez grand pour imposer ses ordres<sup>1</sup>. Au heu d'un capitaine, le roi envoya des lettres d'abolition en faveur des réformés qui avaient pris part aux troubles, et somma le parlement de les enregistrer. Ces lettres, solennellement apportées par d'Escars à la cour pendant l'audience du 3 février 1563, mirent les conseillers aux prises. Benoist de Lagebaston proposa d'obéir su roi. A ce mot, Roffignac apostropha le premier président en paroles menacantes. D'autres magistrats s'élevèrent. L'audience se termina au milieu du tumulte. Le surlendemain, 5 février, la cour procéda au vote. L'assemblée était au complet. Le greffier dépouilla le scrutin. La cour s'était partagée en nombre égal pour ou contre l'enregistrement. Le premier président décida qu'un pouveau vote aurait lieu le lendemain. Le 6 février, un des conseillers les plus ardents contre l'édit royal, M° Antoine de Gaultier, manqua à l'appel nominal. Son absence ranima la querelle. Les uns voulaient l'envoyer chercher, les autres demandaient que le greffier tint compte de son suffrage de la veille. Le premier président maintint le réglement, et les ordres du roi furent enregistrés à une voix de majorité. Le 17 février, la cour se vengea. Elle décida que le droit d'entrer au parlement, l'épée au côté, serait réservé aux princes et au gouverneur de la province, et que les lieutenants de roi lasserment leurs armes et leur.



<sup>1.</sup> Arch. Mat. de la Gironde, t. XVII., p. 283 et 285.

cortège dans la salle des Pas-Perdus. L'arrêt était dirigé contre d'Escars, accusé d'avoir conseillé la clémence<sup>1</sup>. Ce ne fut que le 8 janvier 1563 (1564), et sur une injonction du roi, que d'Escars reconquit le droit d'entrer à l'auchence en armes et avec sa suite<sup>2</sup>.

Au danger créé par ces discordes s'ajoutait une profonde misère. Les recoltes de l'année 1 56% avaient été dévastées par les bandes. Bordeaux était en proje à la fomine. Le 8 mars 4562 (1563), le parlement decida que les bourgeous aisés nourriraient. les pauvres jusqu'au mois de jum. La cour demanda a Monluc le port libre des blés de l'Agenaus. Le sénéchal fit le recensement des deurées conservées par les habitants et saisit à Blaye un navire chargé de grains\*. Pendant ces jours malheureux survint tout à coup, entre Nosilles et Lagebaston, une querelle tellement vive que la paix fut en danger. Des inconnus, chaque nuit, marquaient les portes des maisons, celles des catholiques avec une croix blanche, celles des réformés d'un autre signe. Chaque parti se crut ainsi désigné à la vengeance des sectaires ennemis. Ea van le parlement rendit un arrêt qui frappait de



<sup>4</sup> Gaultieur, Fist. de la réfermation à lierdeaux, p. 538, d'après les registres encrets du parlement de Dordeaux. Ce récé mesque à la copie des régistres du parlement conservée à la bibliothèque de Toulouse et à calle qui est conservée dans le volume 21369 du fonds français à la Bibliothèque nationais à Paris.

<sup>?</sup> Registres secreta de parlement de Bordesux, efence du 8 janvier 1563 (1564) (Copie de la bibl. munic. de Toulouse).

<sup>3.</sup> Gaulliour, p. 540 st surv.

<sup>4.</sup> Monius parte de catte quereile. Commenteres, t. III., p. 64), mais il n en donne pae clairement le motif. C est en compulsant son texte avec celus des documents originaux que neus en avens découvert le socret

mort les auteurs de ces désignations<sup>4</sup>. Les signes effacés le soir reparaissaient le lendemain. On accusa le maire. Antoine de Nouilles, de les avoir ordonnés et Lagebaston, se croyant menacé, prit le parti des réformés. La ville se divisa en deux camps. Les partisans du premier président se saisirent des portes et Nozilles introduisit « les baillives\* » au château du Ha, dont il était gouverneur. On allait en venir aux mains quand les deux partis, chacun de son côté, appelèrent Monluc au accoura. Trois messages arrivèrent le même iour à l'auteur des Commentaires, « lesquels tendoient « tous, dit-il, à mesme fin, qu'estoit que, si je n'allois a promptement et à extrême diligence secourir la ville de Bourdeaux, qu'elle s'en alloit perdue. » Aussitot Monluc se mit en route avec une nombreuse suite de gentilshommes. En passant à Cadillac, il se fit accompagner par le seigneur de Candale. Il approchait de la ville quand il apprit que le maire de Bordeaux était mort le 44 mars 4569 (4563)3, si rapidement qu'on crovait à un empoisonnement. Le soupcon a avait aucun fondement. Noailles avait été emporté par une maladie dont le diagnostic est longuement détaillé dans une lettre de son frère!.

- Arrêt du parlement, cité par M. Gaellieur, p. 542, n. 3.
   Bathères, habitants des bailinges, gens de la campagne.
- 3 Presque tous les généslogistes out écrit que Noaties était mort le 2 mars 1562 (1563), et nous sommes nous-même, après eux, tombé dans cette erreur (Commentaires et lettres de Montes, t. III., p. 66, note), parce que, la mort de ce capitaine étant datés du 11 mars dans les documents originaux, de out pre le chiffre arabe (1 pour le chiffre romain II.
- Lettre de Nouvilles, abbé de l'Isle, à "évêque de Dax (Tamíssey de Larroque, Anloine de Nocilles à Bordenus, p. 85)

Blaise de Monkie entra à Bordeaux le 12 mars 1862 (4563) avec son frère, le s. de Lioux, et fut reçu au parlement avec les honneurs réservés au gouverneur de la province. « On pensoit, dit-il, qu'à mon arrivée « je mettrois la main aux armes et que je thuerois « toute la part du premier président. » Prévoyant que des exécutions en masse entraineraient un pillage général, il s'efforça de pacifier la ville. Il adressa au parlement, puis aux jurats, puis au clergé réuni à l'archevêché, une « remontrance » sur les avantages de la concorde. Partout il fut salué par des acclamations et reçu en sauveur. « Que si j'eusse fact aultrement, » dit-il avec un orgueil légitime, « la ville estoit « détruite. Il ne fault venir à la violence lorsqu'on y « peult procéder par aultre moyen. »

La sénéchaussée n'était pas plus pacifiée que la ville. À Labourne, les réformés se soulevèrent à la fin de l'année et pillèrent les deux églises principales. Le parlement autorise le maire à lever des troupes<sup>1</sup>, qui, suivant toute vraisemblance, pillèrent à leur tour les maisons des réformés. La lettre d'un grand seigneur entholique, Frédéric de Foix, comte de Candale, révèle l'état de la province. Candale avait été envoyé en otage en Angleterre après le traité de Cateau-Cambrésis. Allié à la maison d'Albret, il n'avait aucune raison de se montrer hostile aux calvinustes, bien que son fils eût servi en Guyenne sous les ordres de Blaise de Monluc. A son retour de Londres, il apprit qu'il était désigné, comme un adversaire irréconciliable, aux coups des chefs de bande. Les séditieux lui tendirent une

<sup>1.</sup> Arrêt cité par M. Gaulfieur, p. \$25 et 526.

embuscade en Saintonge et faillirent « le prendre seueffement d'un quart d'heure. > Enfin, au mois de sentembre, il arriva sain et sauf dans son comté de Benauges. Le château de Cadillac avait été pris, repris et pillé par les deux partis. Les gens du comte avaient emprunté 5 à 6,000 écus et armé ses vassaux pour la défense de ses domaines. Ils avaient succombé devant les bandes protestantes et avaient subi le sort des prisonnters de guerre. Beaucoup de ses fermiers avaient embressé la Réforme dans l'espoir de garder la propriété de ses terres : les autres avaient été rumés. Environné d'ennemis dans la ville de Cadillac, Candale obtint du roi le don des amendes prononcées contre ses vassaux rebelles et leva une garde personnelle. Ainsi armé, il rejorgnit le duc de Montpensier en Saintonge, puis Monluc<sup>4</sup>, et se livra aux plus ardentes représailles.

Les troubles, les dévastations, même circonscrits à quelques points isolés, prouvaient que la pacification était encore éloignée. Jeanne d'Albret ne renonçait pas à la lutte tant que les chefs de son parti avaient les armes à la main. Elle n'épargnait rien pour relever les vaincus. Malade, sans trésor, sans armée, elle n'avait cependant que des encouragements à donner à ses coreligionnaires. Mieux eût valu des armes et de l'argent On imagine ce qu'il lui fallut déployer de passion communicative pour maintenir son parti debout devant Monluc victorieux. La guerre devait recommencer aussitôt qu'il se rencontrerait des capitaines



Lettre origi de Candale à la reine, Cadillac, 30 septembre 1562 (F fr., vol. 15877, f. 140) — Commentaires, t. III., p. 27

assez hardis pour l'entreprendre. La princesse les trouva en Périgord.

Le Périgord était aussi troublé que la Guyenne. Le lieutenant de roi, Joachum de Monluc de Lioux 1, était reparti pour l'Italie après la bataille de Vergt. Le aenéchal, Jacques-André, seigneur de Repaire-Martel, vieux capitaine au-dessous de sa tâche<sup>1</sup>, rendart peu de services. Au mois d'août, il adressa un rapport alarmant au parlement de Bordeaux sur l'état de le sénéchaussée<sup>3</sup>, la cour n'y donna aucune suite. Le Périgord étant a la garde de Blaise de Monluc, bien capable d'y aviser malgré son éloignement. A la fin d'octobre, Monluc y envoya deux capitaines, les s. de Razac et de Brunctière, qui, survant les auteurs protestants, pillérent la vallée de la Dordogne et se rendirent aussi odieux aux catholiques qu'aux protestants 4. Les violences de ces « bandouliers » renouvelèrent l'agitation des premiers jours, et, vers la fin de novembre, deux hardis chefs de bandes. Piles et La Rivière, essavèrent de rallumer la guerre civile.

Armand de Clermont, s. de Piles, gentilhomme de Bergerac<sup>s</sup>, avait pris les armes des le début de la

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 300.

<sup>2.</sup> Jacques-André fut renvoyé par le rei quelques années plus tard et remplacé par André de Bourdeille, le frère de Brantôme. Cependant, un mémoire de Nosales su roi certifie que le sénéchal André montre beaucoup de séle (Copie moderne; f. fr., nouvacquis, vos. 1235, f. 25).

<sup>3</sup> Lettre du parlement de Berdeaux au roi, du 29 août 1562 (Arch. hist. de le Gironde, L. X., p. 332)

<sup>4.</sup> Documents ann. ysée par M. Gaulhour, p. 513.

<sup>5.</sup> Cours de Piles, où se trouvent les rumes du château patronymque de la maison de Chrimont de Piles, est aux peries de Bargarac (Dictimusére tepographique de la Bordogne).

guerre et suivi à Orléans les Béarnais de Gramont. Il revint en Périgord après la bataille de Vergt , il arma, à l'aide des subsides qu'il recevait du Béarn, quelques aventuriers et entama contre les officiers du roi une sanglante guerre. Dès les premiers jours, il se rendit a redoutable que les prieurs des monastères de Sainte-Foy et de Sourzac obtinrent du parlement de Bordeaux deux arrêts de prise de corps contre lui<sup>1</sup>. Toujours insussesable, jamais Pues ne tenait la campagne. Il ne sortait de sa retruite que pour surprendre ses ennemis. Il s'élançait alors sur une compagne, sur une ville avec une audace qui fait l'admiration des contemporains, et, sa vengeance assouvie, disparaissait dans les montagnes. Son premier exploit fut un coup d'audace. Informé que le gouverneur de Bergerac, le s. de Lauzun, devait faire supplicier quelques calvinistes, il entre en plein jour à Bergerac avec trente soldats déterminés, à la stupéfaction générale, délivre les prisonniers et se retire sans être poursuivi. Son lieutenant. La Rivière, fils d'un avocat<sup>a</sup>, ancien étudiant de l'université de Toulouse, hardi comme lui et peut-être plus aventureux, l'avait accompagné au retour d'Orléans. C'est La Rivière qui commença la guerre.

Les deux pillarda catholiques, Razac et Brunetière, avaient violé les tombeaux des seigneurs de Foix à Eymet. Le chef de cette illustre maison, Gaston de Foix, marquis de Trans, gentilhomme catholique,



<sup>1.</sup> Le second de ces arrêts, daté du 24 novembre 1562, est cué par M. Gaulheur, p. 511.

<sup>2.</sup> M. Gaullieur a donné quelques renseignements nouveaux sur l'origine de La Rivière, p. 515.

proche parent de Candale, obtint du parlement de Bordeaux un arrêt contre les deux profanateurs 1. A cette nouvelle. Razac chercha un refuge. La ville de Sainte-Foy était déjà occupée par une petite garnison catholique. Un jour de marché, Razac y fit entrer 120 soldats, deguisés en paysans, et, lorsque ses hommes furent tous rassemblés, il se saint des portes \*. Mattre de la ville, il entama des poursuites contre les protestants; il arrêta le ministre. Jean Cruscau, et le fit condamner à mort par son prévôt. La veille de l'exécution. La Rivière, accompagné de trois arquebusiers et de quatorze arbalétriers, ramasse dans la campagne les fugitifs de Sainte-Foy et, le 8 décembre, à deux heures du matin, pose des échelles et franchit les murs en silence. Il marche droit au principal corps de garde. En chemin, un de ses gens « deslàche » son arquebuse. Au bruit de la détonation, les soldats catholiques du poste s'éveillent. La Rivière, sans leur dogner le temps de s'armer, fond sur eux et les taille en prèces jusqu'au dernier. Les autres soldats étaient casernés dans les mauons du voisinage. Les premiers qui s'aventurent dans les rues sont massacrés. Hazac, témoin de la déroute, capitule et demande la vie à son prisonnier. Jean Cruseau implora la clémence du vaiaqueur, mais, dans la matinée, dit de Bèze, « il ne e fut possible de retenir les soldats, » et Bazac fut

<sup>4.</sup> Arrêt du 5 décembre 1562 rapporté par M Gaullieur, p. 513. 2. Tous les historieus disent, d'après de Bése (But. soute., 1881, t. II, p. 2454, que le capitaine Razac s'empara de Sainte-Poy le 15 décembre. La vérité est qu'il s'en empara beaucoup plus tôt, puisque, comme en va se voir, este fut reprise par les réformés le 3 décembre 1562.

égorgé avec son enseigne et son prévôt<sup>†</sup>. Après cet acte de vengeance. La Rivière s'enfuit ainsi que ses compagnons.

Le hardi coup de main de La Rivière appelait une vengeance éclatante. Monluc et d'Escars combinèrent un plan de campagne, et, dans peu de jours, cinq compagnies de gens d'armes, parmi lesquelles de Bèze cite celles du prince de Navarre et du comte du Lude, plusieurs enseignes de gens de pied, dont une commandée par le capitaine La Salle, furent dirigées sur Sainte-Foy. C'était plus qu'il n'en failait pour achever la rume de cette malheureuse ville. Les habitants. même les catholiques, avaient peu souffert des gens de La Rivière. Ils redoutaient bien davantage l'occupation permanente des vengeurs de Razac. Craignant d'être accusés de complicité dans le meurtre de ce capitaine, ils sollicitèrent une enquête. Le 45 décembre, le parlement de Bordeaux délégua à Sainte-Poy deux conseillers. Fronton de Béraud et Joseph d'Eymar, pour e procéder contre les délinquans des-

- « dus excès, massacre et eschèlement de la ville...,
- faire et parfaire le procès jusques à sentence de tor-
- c ture?, a

Pendant que les deux magistrats cheminaient lentement le long de la Dordogne, La Salle, avec une compagnie de 300 arquebusiers, avait pris position au

2. Pièce reproduite un partie par M. Gaullieur, p. 521.



<sup>1.</sup> Lettre d'Antoine de Nouilles & la roine (Tamisey de Larroque, Antoine de Houilles, p. 80). — Leitre de Laurun au roi Decuments relatifs & l'Ageneis, p. 101). - Gaufreteau, Chronique bourdeloise, t. I. p. 110. - Commentaires et lettres de Montuc. t. IV, p. 186. — De Bêze, Rut. scolér., t. II, 1881, p. 245.

hameau de Castang, près Bergerac. La Rivière n'était pas élorgné. Il accourt avec 13 soldats et 120 paysans. divisés en deux bandes, surprend les arquebusiers de La Salle et les met en déroute. Ses paysans n'euront qu'à tuer, et, dans quelques instants, 140 cadavres jonchèrent la rue du hameau. Mais ils s'attardérent à dépouiller les morts, et La Salle put railler les fayards. La Rivière s'en aperçut et se retira à la Nadeleine, en face de Bergerac. Cependant les compagnies de Lauzan, chargées de la garde de la ville, et les gens d'armes du ros de Navarre se formaient en bataille aux Gardères 1. La nuit les empêcha de se porter en avant. Le lendemain matin, à l'aube, La Rivière, mosté sur un des chevaux de La Selle, reconnet les forces de l'armée catholique. Poursuivi par les argoulets de Lauzun, il essuya maintes arquebusades. Malgré le petit nombre de ses compagnons, il avait résolu de surprendre ses adversaires par une de ces irruptions imprevues qui lui réusassaient a bien, guand il fut attaqué par des forces supérieures. Délogé de la Madeleine, il se réfugia dans un petit village sur les bords de la Dordogne et, pendant que les soldats du roi contournaient avec précaution ses positions de crainte d'embuscade, il fit emburquer ses gens derrière les maisons qui masquaient la rive. Pour tromper l'ennemi, il faisait nonner le boute-selle de l'autre côté, et lui-même, à cheval, à l'entrée des rues, semblait considérer avec attention le mouvement tournant de l'armée royale.



<sup>1.</sup> Le village de Gardères, nommé par de Bèse, ne se retrouve sur aucune carte, non plus que sur le Dictionneure tepegraphique du département de la Dordogne. Peut-être faut-il lun les Gardettes (Note de M. Gaulliaux, p. 522).

Quand ses hommes eurent passé la Dordogne, il déchargea ses pistolets sur les coureurs de l'armée catho-

hque et s'enfuit au galop 1.

Armand de Glermont de Piles, tandis que son lieutenant déjouant les poursuites des capitaines vieilles à la guerre, s'illustrait à son tour par son audace. Toujours en mouvement avec une poignée d'hommes éprouvés, il passait d'une province à l'autre pour déconcerter les lieutements de roi. Les arrêts lancés contre lui, les condamnations à mort, la mise à prix de sa tête l'obligement à fuir jour et nuit, comme ces brigands italiens qui cherchent leur salut en changeant de repaire. Piles ne faisait pas la guerre aux villes sans défense, mais seulement aux troupes catholiques ; sauf Monluc, qui parle de ses ravages\*, aucun historien ne l'accuse de pillages. Mais les tratnards, les bandes en désordre, les compagnies qui négligeaient d'éclairer teur marche ou de garder leurs campements étaient surpris, battus, passés au fil de l'épée. Piles était toujours présent quand survenait l'occasion de frapper un coup à l'improviste. Vers le milieu de décembre, il fut prévenu que le capitaine Moncassin conduisait au duc de Guise une compagnie de 120 chevaux-légers. Il l'attendit aux environs de Montagnac avec quinze cavaliers et quinze arquebusiers, et, pendant la puit, lorsque les soldats catholiques, fangués de leurs longues traites, reposaient dans le village, il les assaillit vigoureusement. La sentinelle sonne l'alarme, et les arquebusiers de Piles prennent la

Da Bêze, Hist. ecclis., 1881, t. II, p. 246 et autv. → De Thou,
 by. XXXIV

<sup>2.</sup> Commentaires et lattres de B. de Monites, t. IV, p. 257.

fuite. Réduit à quinze ouvaliers, Piles n'hésite pas. Il s'élance sur les soldats incomplètement armés et renverse le poste d'avant-garde. Moncassin accourt à la tête de sa troupe Piles le reçoit à coups de pistolet et le tue. La mort du chef épouvante les cavaliers. Ils tournent bride et s'enfurent. Piles les poursuit l'épée dans les reins et tue encore quinze bommes, « des« quels il emmens les chevaux qui luy servirent bien, « car auparavant il p'avoit cheval qui valust!. »

Depuis la reprise des hostilités, Piles « muguetait » h ville d'Eymet, place forte au xvi siècle, mume d'un château et de fortes murailles dont les ruines existent encore. Il voulait y concentrer les ressources de son parti et se sentait capable d'y subir un siège. La Rivière sortit de sa eschette pour prendre part à cette tentațive. En route, il rencontra un corpa de orvalerie et recut une arquebumde qui le jeta par terre. Pendant gu'on le conduisait en prison, dit de Bèse, La Rivière se prit à songer au sort qui l'attendait. Ce sort n'était pas douteux après les nombreux arrêts rendus contre lui. Le prisonnier semblait marcher penablement, soutenu par deux soldats, affubli par le sang qu'il avait perdu. En traversant le Brot, au milieu du pont, il repousse ses gardiens et se jette dans la myrère. Il aage entre deux eaux dans la direction d'Eymet, tands que les coups de feu pleuvent sur lui du hast du pont. Les soldats n'osent le poursuivre le long de la rive de peur de rencoutrer le redoutable Piles. Déjà La Rivière est bors de vue, mais, segtant ses forces décroître, il sort de l'eau et se traine jusqu'à Eymet. Un soldat

<sup>4.</sup> Hirt. section, t. H. p. 247. - De Thou, liv XXXIV.

veillait à la porte et La Rivière, défaillant, se livre à lui. Heureusement. Piles venait de prendre la ville. Il recut son lieutenant et fit panser sa blessure. Dans la même journée, le chef protestant apprit qu'il allait être bloqué dans Eymet. La place était forte, mais il n'avait pas assez d'hommes pour affronter un siège. Il fallait déguerpir le soir même. Piles fit monter La Riviere en croupe de son cheval et, par des sentiers connus de lui seul, le conduisit d'asile en asile jusqu'au château de Pardaillan, près Marmande. Là, caché à tous les yeux, La Rivière reçut les soins nécessaires. Ses compagnons répandirent le bruit de sa mort pour dérouter les recherches et célébrèrent même, « par c fantaisie, » ses funérailles. Dix-sept jours après, le jeune capitaine était guéri et, d'après de Bèze, reprit la campagne<sup>4</sup>. Cependant, il n'est plus mentionné dans les récits du temps jusqu'en 15641.

Piles, en véritable homme de guerre, cherchait toujours une base d'opérations, une place, du haut de laquelle il pourrait braver les coups des lieutenants de roi. Chassé d'Eymet et n'espérant pas y rentrer, il jeta les yeux sur Mussidan. La place était forte, plus forte qu'Eymet et plus peuplée. Elle était aussi mieux gardée, mais il se servait si habilement de ses troupes, tout insuffisantes qu'elles fussent, que rien ne lui paraissait impossible. Il nous des intelligences avec les réformés de la ville, et, le 15 janvier 1563, par une nuit obscure, il s'approcha des murs. Ses affidés lui jetèrent des échelles de corde et il grimpa avec une

<sup>1</sup> Hist secies., 1881, t II, p. 247

<sup>2.</sup> Commentaires et lettres de Montus, t. IV, p. 855.

poignée d'hommes. La ville était prise et fut occupée sans bruit. Restait le château, qui était inempugnable. Piles voulait attendre au lendemain, s'embusquer au pied de la forteresse et s'élancer sur le pont-levis à l'heure où les soluats descendraient dans les rues. Mais il craignait d'être trahi. Informé que les soldats avaient passé la soirée à « danser et à ivrogner » avec leurs ribaudes, il tenta l'aventure sur l'heure. Les murailles étaient très hautes. On lui apporta deux échelles qui, attachées ensemble, furent placées devant le creneau le mouns élevé. L'ascension était dangereuse : les échelles étaient presque perpendiculaires ; il etit suffi, dit de Bèse, d'un seul petit enfant pour « les renverser, » Piles monta le premier, suivi de quatorse soldats. Au quinzième, l'echelle se rompit. On la rattacha, Entin, les dermers soldata rejougnirent leur chef. Piles s'avança avec précaution. Les défenseurs du château étaient « endormis comme pourceaux, » Les protestants n'eurent a tirer l'épée que pour faire passer les vaincus du sommeil à la mort. Le bruit de ce fait d'armes attira tant de volontaires à Musaidan que Piles en fut embarrassé. Craignant de ne pouvoir nourrir tous les défenseurs, il fit un choix et garda avec lui 600 hommes résolus !

Les exploits de Piles causèrent à Bordeaux une terreur profonde. Le parlement, les capitaines sentaient la main de la reine de Navarre sous les prouesses du héros périgourdin. La cour leva 4,200 hommes « pour « term la ville en plus grande assurance » » et commanda au sénechal de Perigord de marcher contre Pilos.

<sup>1.</sup> ffor. scoles., S. II, p. 248. - De Thou, liv. XXXIV.

Z. Gaultieur, p. 519, d'après les registres du parlement.

Jacques-André vint camper au prieuré de Sourzac, place réputée imprenable. Porcer Piles à Mussidan, André ne pouvait y songer; mais, sachant que le chef protestant avait peu de cavalerie, il espérait l'attirer au dehors et le faire tomber dans une embuscade. Le basard fit que les deux capitaines concurent le même dessein. et, le lendemain de l'arrivée du sénéchal à Sourzac. chacun d'eux sortit de sa forteresse et marcha audevant de l'ennemi. Les catholiques se cachèrent dans un moulin et envoyèrent des cavaliers en reconnaissance. Geux-ci rencontrèrent Piles bien accompagné et furent vigoureusement rembarrés. Piles arrive dermère eux, cerne le moulin avec des forces supérieures et, après une courte lutte, fait mettre le feu à la toiture. Pas un des soldats catholiques n'en sortit vivant. Le sénéchal, découragé, quitta Sourzac et battit en retraite c en plus grande diligence qu'il estoit venu . »

Quelques jours se passèrent, pendant lesquels Piles ne fit pas parler de lui, si ce n'est à la barre du parlement de Bordeaux, qui accumulait les arrêts de prise de corps. Fortement retranché dans Mussidan, il pouvait attendre les huissiers de la cour et même les lieutenants de roi. Les magistrats instructeurs envoyés à Sainte-Foy s'étaient hatés de fuir son voisinage. Les capitaines gardaient leurs positions, sans oact tenir la campagne, tandis qu'il terrorisait les vallées de l'Isle et de la Dordogne par des courses hardies et qu'il complétait ses approvisionnements en vivres, en armes, en munitions. Au commencement de mars, il a entreprit » la ville de Bergerse. La ville était forte

1 Rist. eccies., t. II, p. 248



et défendue par une compagnie de 300 hommes. Piles, né près de Bergerac, y comptait des amis. Il se procara l'empreinte de la serrure d'une des portes et fit faire une fausse clef. Une nust, il part à l'improviste avec \$00 hommes bien armés. Mais la route de Mussidan à Bergerac est longue. Il pleuvait à torrents. Les estafiers de Piles n'étaient pas rompus aux longues « corvées, » et. lorsque la bande arriva sous les murs de Bergerac, elle ne comptait que 70 hommes. Piles essaya d'ouvrir la porte. Après d'inutiles efforts, la clef se brisa dans la serrure. Il fallut bàttre en retrute. Grand bonbeur, dit de Bèze, car, si Piles fût entré, il est rencontré derrière la porte « trois corps de garde « plus forts que lui, qui ne se fussent pas laussé battre « sans coups frapper » Peut-être était-il attendu et, par une aingulière providence de Dieu, » échappait-il à un piège

Piles renouvela « l'entreprise. » Il nous des intelligences avec un habitant de la ville dont la maison s'élevait sur les remparts. Pendant la nuit du 11 au 12 mars,
le complice y fit une ouverture. Piles arriva au rendezvous et escalada le mur avec ses gens. La sentinelle
avait déja donné l'alarme, et les trois corps de garde
se mettaient en défense. Piles se précipite à l'assaut du
premier. Attirés par le bruit, les soldats du second
courent un à un au secours de leurs camarades. Piles
les attend au détour d'une rue et les défait au passage. Aux portes de la ville, il avait laissé des « goua jats, » des trompettes, qui par leurs sonneries
devaient faire croure à la présence d'une grosse troupe.
Les soldats du troisième corps de garde extendaient
les appels du debors et, oraignant d'être attaqués par

l'autre côté de la ville, gardaient leur poste. Bientôt le premier corps de garde est forcé, le second détruit homme par homme; le troisième, assailli après la ruine des deux premiers, est forcé à son tour. Quelques fugitifs, au nombre de 70, se rallient sous le commandement du capitaine Puch<sup>4</sup> et se retirent dans le château. Trente autres, coaduits par le curé de Bergerac, « qui « faisoit sussi du capitaine, » se barricadent dans une des tours de l'enceinte\*. La quit suspend le combat. Le lendemain, à l'aube, après une sommation inutile. la tour est sapée et s'écroule, ensevelissant les défenseurs sous ses ruines. Le curé seul était encore vivant. Pales le fit pendre. Le château ne put résister devantage. La basse-cour fut prise d'assaut et les soldats bloqués dans un domon, sans vivres ni munitions. Ils se rendirent « à merci, » dit de Bèze d'un ton de triomphe, « qui fut telle que pas un n'en eschappa 3. »

L'inaction de Blaise de Monluc tandis que Piles et La Rivière mettaient à feu et à sang la plus riche partac du Périgord est difficile à comprendre. Après la prise de Mussidan, il avait ordonné une imposition et levé des troupes sous le commandement de son fils<sup>4</sup>. On s'étonne de ne pas le voir courir en personne au

I De Thou dit que ce capitaine était de la maison de Pardaillan. Nous croyons qu'il se trompe. Pardaillan, dit Le Paol, parce qu'il était capital de Puchaguet, appartenant au parte réformé.

<sup>2.</sup> De Thou, qui reconte le fait comme de Bèse, purie du clocher (liv. XXXIV).

<sup>3.</sup> But. scales., t. II, p. 249. - De Thou, hv. XXXIV.

<sup>4.</sup> Commentaires, t IV, p 203 et eulv. — Ordonnance de Blaise de Monluc aux consule de Castelnau-de-Montratier, de Montcuq et de Montpessat, 21 janvier 1562 (1563) (Arch. hist. de la Gironde, t. XVII, p. 234).

danger. Craignait-il de compromettre sa renommée dans une guerre de partisans contre des jeunes gens plus aiertes que lus? Plus tard il sentit sa faute, car, dans les Commentaires, il ne mentionne pas une seule fois les exploits de Piles et de La Rivière. Son adence l'accuse il n'a pas voulu présenter des récits où il n'a pas joué le beau rôle qu'il aime à s'attribuer.

Monluc était devenu pacifique. Recommissant par expérsence que la tranquillité de la Guyenne était préonire et que les combets, les massacres, les supplices étaient une cause de représailles, il se consocrait à panser les plaies de la province. Paire oublier les désastres de la guerre était le meilleur moven de combattre la propagande de la reine de Navarre. Il licencia les troupes mutiles qui, depuis le combat de Vergt, vivaient aux dépens du peuple. Casteljaloux, poste avancé en face des domaines de la maison d'Albret, fut allègé de toute garnison. La garde de la ville fut rendue aux bourgeois et la garde du château, réduite à douze a guinze soldats 1, conflée au a. de Xaintrailles\*. Lectoure, depais le siège du mois d'octobre, était couverte de ruines. Monluc déserme les habitants et les recommande à la reine\*. Cet. acte pacifique faillit perdre la ville. Vers le mois de janvier, une troupe de 1,800 hommes, probablement venue du duché d'Albret et armée par la reine de Navarre, parut à l'improviste dans les environs. Heureusement

Bitraite des registres de la jurade de Castellaloux, an date du 1<sup>st</sup> décembre 4562, 2 et 5 janvier (562 (1563) Arch. départ. d'Agen, BB 1; doc comm par M. Tholin).

<sup>2.</sup> Lettre de Moniuc su recente d'Usa, du 9 mars 1562 (1563 (Arch. d'Agen, doc. comm. par M. Tholip)

<sup>3.</sup> Commentaires, t. IV, p. 176 et 195

elle était conduite par des capitaines inexpérimentés et perdit quelques jours en route. Blause de Monluc accourut à franc étrier. Les assaillants batturent en retraite avant son arrivée! Le ville d'Auch e branloit tou-€ jours. > Monlue v envoya un de ses fils avec une compagnie. Les consuls protestèrent et le supplierent de leur épargner cette charge. Moniac se rendit à leurs instances et dispensa le comté de Fezensac de toute occupation militaire. Enfin, per un compte de finance du & mars 456% (4563), approuvé par le roi, il réduiart au minimum les garmsons des villes que menacait la reine de Navarre<sup>3</sup>. Bordeaux devait être gardé par les capitaines Montbadon et Sendat, chacun avec 300 hommes, le château du Ha par Nouilles avec 100 hommes: le château Trompette par Vaillac avec 50 hommes; Blave par Pons de Polignac des Roys avec 50 hommes; Bayonne par Adrien d'Aspremont, vicomte d'Horthe, avec 200 hommes; Dax par un capitaine, qui n'était pas encore désigné<sup>4</sup>, svec 100 hommes : Mont-de-Marsan par Blancastel avec 300 hommes. La même pièce fixe le traitement des principaux capitaines. Noulles devait toucher 100 livres par mois, son



Avis envoyé à la cour à Biois, le 8 février 1562 (1563) (Copie du temps, f. fr., vol. 20624, f. 69 v<sup>\*</sup>). Monlué ni aucun autre annaliste pe parle de cette tentative sur Lectoure.

Ordonnance du 6 mars 1562 (1561). — Commentaires, t. IV,
 p 196, et notes tirées des regoures consulaires de la ville d'Auch.
 Voyes auns Lafforque, Hist. Eluch, t. I, p. 159.

Nous avons publié cette pièce dans les Commentaires, t. IV,
 p. 199. Elle se porte pas la signature de Burie, qui était sans doute absent.

<sup>4</sup> Dax était gouverné par le s. de Beliunce, qui mourut le 13 janvier 1562 (1563) Son successeur n'était pas oncore désigna (Commentaire, t. IV, p. 200).

lieutenant 50. Monkie s'était fast allouer par le roi 500 livres par mois. Burie recevait les mêmes « gages<sup>4</sup>. »

Monluc aurait commis une imprudence en désarmant devant la reine de Navarre s'il n'avait pas remplacé par des volontaires les compagnies royales qu'il licenciait, Proppe de l'appui gratuit qu'il avait trouvé dans la noblesse, il imagina de réunir toutes les forces catholiques en une ligue qui ne coûteruit rien au roi. Le dessein n'élait point chimerique. On le vit vingt-trois ans plus tard, lorsque le roi de France faillit être renversé par une autre ligue détournée de son objet primitif. Le projet conçu, Monlac s'assura du concours des principaux seigneurs. Le 4 février 4562 (1563), par une ordonnance spéciale, il constitua la nouvelle confédération. Elle se composuit de ceux qui professaient « l'apinion qui « devoit estre entre les sujets fidèles à Sa Majesté en « la sénéchaussée d'Agenois, » c'est-à-dire des cathohques, et leur imposait des devoirs « sur l'ordre qu'ils « devoient teair pour résister aux entreprises des sujets rebelles..., résister et course sus aux sédi-• tieux..., les défaire et mettre en pièces..., les mettre entre les mains de justice..., > etc. Tel est le système de résistance que Monluc voulait organiser pour parer aux mouvements des factieux?.

Les villes de l'Agenau se hatèrent de s'inscrire. Les consuls de Casteljaloux, quoique inféodés à la reme de Navarre, furent aussi empressés. Ils remirent leur engagement à Louis de Lur, vicomte d'Uza, sénéchal

Phéce de finance (P. fr., vol. 15872, f. 116).

<sup>2.</sup> Nous avous publié cette pièce dans le teme IV des Commenteires et lettres de Monius, p. 190.

de Bazadais<sup>1</sup>. Monluc eut des mitateurs. Frédéric de Foix, comte de Candale, aidé de son frère, l'évêque d'Aire, de Gaston de Foix, marquis de Trans, d'un membre de la famille de Caumont resté fidèle à l'ancien culte, établit une autre association par acte du 16 mai 15632. Le clergé de Bordeaux organisa aussi une bonne et saincte intelligence entre les trois Estats, pour plus religieusement recognoistre l'honc neur de Dieu et de son Église<sup>3</sup>. > Le parlement et les habitants de Toulouse, qui tremblaient encore au souvenir du danger qu'ils avaient couru au mois de mai. les chefs du parti catholique en Languedoc, les cardinaux d'Armagnac et Stroza. Antoine de Lomagne de Terride, Louis de Carmain de Nègrepelisse, Raymond de Pavie de Fourquevaux et plus tard Guillaume de Joyeuse fondèrent, le 2 mars 1563, une autre confédération à l'image de celle de Guvenne\*.

Quand elle fut informée de ce mouvement fédéraliste, Catherine de Médicis l'enrays par des protestations formelles. Elle sentait qu'un roi doit être seul mattre et qu'une association, royaliste à son origine, peut devenir une ligue contre le roi. Elle commanda a Monluc de « rompre toutes les partialités » de Guyenne<sup>3</sup>. Monluc était plus courtisan que ligueur. Il

Lettre de Monius au vicomte d'Uza, du 9 mars 4562 (1563)
 Arch. d'Agen; doc. comm. per M. Thoim).

L'acte de la ligue organisée par Candale est conservé dans le vo. 15875 du fonde français, £ 494

<sup>3.</sup> Leurs du ciergé de Bordoaux à la reuse (F. fr., vel. 15861, f. 381).

<sup>4.</sup> Cette pièce est imprimée dans les Annalus de Touteurs de Lafaille, t. II, prouves, p. 62.

<sup>5.</sup> Leitres de Catherine de Médicie, t. I, p. 552. Il y avait eu

obéit à la reine, alléguant ses bonnes intentions<sup>4</sup>. Candale<sup>2</sup> et le clergé de Bordeaux<sup>5</sup> hasardèrent de timides réserves, mais ils se soumment.

La confédération catholique pouvait offrir des dangers, mais elle avait été inspirée à Monlue par le plus noble des sentiments chez un capitaine, le dévouement au roi. Catherine de Médicis lui pardonna volontiers. Dans un temps où la plupart des officiers s'attachaient à ne pas compromettre leur crédit aupres de l'un ou de l'autre parti de crainte d'un changement. de politique et où les plus zélés hésitaient à s'engager. même pour le service du roi, Blaise de Monluc, par ses excès de zèle, lui inspirait plus de confiance que les potitiques circonspects de son conseil. La guerre terminée, la mission de Monluc prenait fin et la haute Guyenne n'avait point de chef. Burie était insuffisant, pour une province aussi vaste. Le gouvernement de Bordeaux et des sénéchaussées de Saintonge, son pays natal, était déja une charge au-dessus de ses forces. Dans l'immense triangle forme par les Pyrénées, la Garonne et les domaines de Jeanne d'Albret, il fallait un capitaine actif, énergique, d'une fidélité éprouvée, capable de régister à cette princesse. Monluc réunissait toutes ces conditions et offrait à la régente une garan-

d'autres ligess, notemment en Bourgogos (Pingaud, les Soulz-Tousanes, p. 50<sub>1</sub>. — Lettre du rot (M.nuts, f. fr., vol. 15879, f. 201)

- 1. Commentairer, t. IV, p. 208.
- 1. Lettre de Poix-Candale au roi, Cadillac, 20 mai 1543 (Orig.,
- f. fr., vol. 15875, f. 499). Le même à la reine (Dad., f. 495).
- Lattre du clergé de Bordeaux à la reuse (F. fr., vel. 15881, f. 181).
  - 4 Voyag la réait des Commentaires, t. II, p. 337

tie de plus : celle de la haine profonde que la reine de Navarre et l'auteur des *Commentaires* s'étaient vouée réciproquement depuis le commencement de la guerre.

Vers les premiers jours du mois de février, il fut decidé au conseil que le gouvernement de Guyenne serait divisé en deux parties : que la première (le Bordelais et les sénéchaussées au dela de la Gironde) resterait à Burne; que la seconde (toute la haute Guyenne, du Languedoc au Béarn et de la Bigorre au Périgord) passerait sous le commandement de Blaise de Monluc. Les deux capitaines devaient porter le titre de lieutenant de roi pendant la minorité du prince de Béarn, de ce même prince dont Monluc avait charge de combattre la mère. Quel honneur pour un capitaine gascon, de noble origine, mais suns fortune, de gouverner la province où ses ancêtres avaient végeté, de dominer les Caumont, les Biron, les Candale, presque de régner sur ses compatrioles! La nouvelle de son élévation fut apportée de la cour à Bordeaux, le 9 février 1563. par Peyrot de Monluc 1 et fut tenue aussi secrète que possible. Mais elle s'ébruita bientôt et arriva, de confidence en confidence, jusqu'à la reme de Navarre.

Jeanne d'Albret éprouve un dépit violent en apprenant que son ennemi personnel, le soudard qui l'avait



I Relation datés du 11 février 1562 (1563) (Copie du tempe, f. fr., vol. 20624, f. 69 v°) : « Le capitaine Monluc est passé e depuis deux jours par Bordeaux... Il a apporté lettres par les« quelles on assure que la moitié du gouvernement de Guyenne e appartient au s. de Mogluc, son père, » Monluc, dans ses Goumantaires (t. III, p. 68), dit qu'il ne reçut la nouvelle de sa nomination qu'à Bordeaux, au milieu de mars, et tous les historiens l'ont copié. Peut-âtre veut-il parler de la nouvelle officielle de sa
nomination.

insultée, le bourreau des siens, celus des hommes de guerre qu'elle exécrait le plus depuis la mort du maréchal de Saint-André, était de garde à sa porte et allait gouverner la Guyenne sous le nom de son fils. Elle écrivit à la reme mère une lettre éloquente, pleine de prières et de plaintes. Pour autoriser la liberté de son langage, elle feint de douter de la nouvelle et suppose que la régente est encore indecise sur lé nom du capitaine auquel elle va confier la Guyenne. Il faut lire cette lettre pour apprécier le caractère de cette princesse, sa fermeté, son courage invancibles devant les trahisons de la fortune. De tous les monuments de son œuvre épistolaire, c'est peut-être celui où elle se dépeint le plus franchement.

## A LA ROTAR, MA SOUVERAIME DAME.

Maclame, je ne açay par quel bout commencer ma lettre, ou par la réponse de ce qu'il vous e pleu m'escripre et mander par il de Beauvoir, ou par les fascheuses nouvelles qu'il m a apportées de ce qui s'est passé depuis son partement de la court.

Mais, premièrement, Madame, je vous remercieray très humblement de la continuelle souvenance qu'il vous platt avoir de moy et des miens, comme bien amplement me l'a fait entendre ledict sieur de Beauvoir; et sçay de si longtemps, Madame, de quelle façon vous honorez et aymez que je ne seurois jamais doubler.

Une chose désirerois-je bien, que ceste voutre bonté anvers moy et les micas ne fut dectournée par ceux qui an leure veines monstreat assez ce qu'ils ont au cœur contre nostre maison. Je sçay tant, Madame, que vous ne voulez rien moins et que vous desirez nous en monstrer les moyens de vous faire très humble service; mais si est-oc, Madame, que je voy les effets tent contraires.



Madenze, avant qu'entrer plus avant en propos, je vous suppliersy très humblement me pardonner, si la colère cas fait oublier en queique chose d'encrire trop hardiement, protestant qua vostre service, la grandeur du roy et de ses estatz, à laquette je sue si affectionnée, me paqueront plus (que) mon particulier.

Et, par ce, Madame, que Dieu m'a fait ceste grâce de purger mon cour de l'avance et de l'ambition, vous ne cognoistrez faman one l'une ni l'autre me fassest plaladre ni veus importunor. Mais comme ameri, Madame, j'ay le cour at vray, et d'autant que je quie sigigate de ces deux vices, je m'appresse d'un soin curieux à conserver l'honneur, l'autorité et grandeur de mon filz, legael m'est demeuré, man et enfant lant auné, Madame, que, avec la gráce de Diez, je lui désire estre telle. que esux à qui il a l'houneur d'appartenir cognossiront qu'en falsant pour luy le leur éleve un fidéle serviteur. Et sachant Mon, Madame, que tous com pouvoirs manquent à cola sans rostre faveur et bonne grace, je i'ai zuguige en mon affliction, et davantage l'ay trouves favorable aux effets, lesquelles y avous no pouvoir jamais mériter; et mesme par le s. de Restaing\*, par qui l'esperois, Madaces, que le principal de mes desira seroit accomply; qui estoit, comme par fedict s. de Restaing je vous ers fesors trus bamble requests, que vous, ayant fall. enet hoonour à mon file de lui lausser les estate de calui qui, les perdant, perdolt la vie pour le carvice de son maistre . lorguel service est si signale qu'il voca plaise recognoistre en enste junte plainote qui est nostra terroir (%, punsque l'âge failiolt à tout le domeurant que Dien a déjà mis en luy pour vostre service, la voicette, la fidelité et l'obsissance, qu'il vous pleust luy donner an lieutenant au gouvernement que luy avez baili à de ceste Gayeans, lequel fut du tout à vostre devotion

Et encore, Madame, que je m'assure que le s. de Restaing n'oubliers rien de ce que je luy ai donné, je ne erendrey à vous importuner pour chose qui me touche de al pres, de vous

i. Tuestan de Rostaing, e. de Thieux, grand maître des sunz et fordus.

<sup>2.</sup> Alimeion & la mort da ros de Navarra.

donner in pelos de lire mo longue et fractiones lettre et vous ramentavoir es esse ja lui ay det pour sous dire : premièrement, eu e. de Rosteing, je is priny touchant is genvernement de Guyerne que veus me fiames est honzour d'y metire un lieubranct qui no fit pas de la facture de sul de couz " que j'ay entrode encomis du fen roy mon mari, pour estre escat en partie de en exort <sup>a</sup>, chose, Madame, que je no puis pessur sous allenes ou alsement porter en mon cour. Et par es, Madams, du il couroit de la ma bruit de marecial de Sami-Andre, je pris la hardiesse de vous nommer celuy-là, pour vous faire requests qu'il n'y fust pour planeurs occasions, et l'une des principales est qu'il n'entert, quesqu'il edit po en faire in mine, protzo serviteur et l'ami de postre maison pullement, achetani, les droietz d'autruy pour ma faire perdre trente mile tivres de rente, en qu'il est pu absément, entest un telle automié en ceste. Gerrence. Et avect espérance Monlus d'estre sons luy, es qui estoit me fure rentrer de flevre en plus consveus mel.

J'ay despuis, Madame, commendé au s. d'Andam. \* vous un dire devantage, parce que je fus advertie comme vous aviez risoin d'y mettre indict marichal de Saint-André, pour vous remonstrer que vous us pouviez pas mieux ruiner le reste de se que Monlac a bun gasté et me mettre en un perpétuel tourment. Toutefois, avant que le s. de Rostaing ni d'Andamz firment arrivés, il setoit fuit dépt, semme j'ay extendu par ung paquet, avant que le s. de Benavoir \* est vent, comme il m'a dict, que ce n'estoit qu'en garde, attendant l'âge de mon flis. Mais, Medame, j'ay trop en est honneur d'estre neurrie pres de voutre personne, et sy trop appris es dersier réseau des ruses de la nour pour trouver este bod, et alin, Madame, que, en oyant ainsi parier, je se touche es es malheur que vous me

- t. Les Grasse.
- 2. Attenue à une accumation cans fondement portée alors contre le duc de Guise, celle é avoir fait assassiner le roi de Navarre (Voyez Interne de Sourbon et Jeanne d'Albret, 1, IV, p. 345 et mote).
- C'est-à-dire : ... qu'il courait le bruit que le maréchal Baint-André meut envoyé en Guyanne.
  - 4. Armand de Gontaut, s. d'Audaux.
  - 5. Louis de Goulard, s. de Beauvoir ou de Baggwais.



pensiez al cultres de mon deveir que mes percies voient et a agrescont plus haut que là cu je puis et veux blen toucher.

Je n'ignore point, Madame, cesta partalle voienté, ceste ami-Lié, ce deux d'advancer que vous portez à mos filz et à moy. Je se puis ignorer voe tant dignes effects qui m'obligant à bainor les mus par où vous panaez. Mais, Madame, vous ne pouvez, pardonnez-moi al la prende la bardresse de vous l'escripre commo le vone av esé le dire à Saint-Germain ! et l'avies trouvé hon, your me ponyest, dis-je, achever you tant bons et justes commencements qu'ilz ne vous soient intérrompus par coulz que vous cogneisses si blen que je ne m'amuseray à vous les dépoindre; car je vous direy franchement, Madame, que quiconque vous a persuadé de me faire ou tort et à moe éta p'est. pullement serviteur du roy ou de vous : grant à m'estre toni. le fait en désouvre assez ; et ignerant ou le voulant ignorer par trailes combien mon filt et moy pouvous faire de service très humble et lidele en Indicte Guvenne. Mus vostre devotion est trop forte pour s'ébranier pour cela, pourveu que nous ayons toujours se contentement de nos owurs; premièrement que nous les sentions uels, et que vous, Madams, le sachiet à la venté, surguill a pla à Dieu d'ester ce rideau qui s'estet misentre l'hoaneur qu'il vous avoit ples faire à mon âlz et lui, pulagos la maréchal de Saint-André est mort \*...

Je creis, Madama, que, combien que d'autres vous purasent importuner avec aussi peu de raisons du mesme fait, qu'il vous plaira bien, ce coup, tenir aussi fort du costé de mon file, comme vous vous estas ainément inices aller de l'aultre; de quoi, Madame, je vous copplie tres humblement que les estrangers ni les princes ne voises, pas coste hente à mon file, que mes empenas n'aient commend d'en rire et mes amis de m'es plaindre, vous supplient escere un coup très humblement, Madame, que comme la première velonté du rey et de vous a esté que mon



Le runs de Neverre avant passé avec le runs mère è le cour les quatre deraigne mois de 1561 et les trois premiers du 1562.

<sup>2.</sup> Le maréchal Saint-André fut tué à la bataille de Dreuz, le 49 décembre 4542.

file succeidét à tous les estatz et innomme du feu roy seu père, qu'aines elle demoure arrestes à cois et lui buille un lieutenant qui vous soit fidèle serviteur et qui ne recognoisse entre fait que de vostre main. Vous estant tel, il me sern ami; vous estant aultre, je suis trop jointe par tous deveire naturale pour me pou voir accorder ares cu qui se vous est fidèle. Aussi, il adame, qu'il vous pinies de considérer qu'en esta fluenzi vous fistes in grandeur de mos flix et le soulegement des terres que nons innoce soule vostre obsissance.

Quant a co-posit pays de Beard, où Dieu me fait la price d'y voir ses bénédictions, vous y trouverez loujeurs, pour le nevvice du roy et de vous, une poignée de gene et tel équipage que je n'aural bonte de vous offrir la dame et ses subjects, vous assurant, Madamé, qu'il me fancheroet fort d'endurer encort, comme j'sy flut jusqu'icy, qu'un gonverseur ou heutement en la Guyenne une voulust faire des bravades, estant convert du tiltre de vouire serviet, sous icquei je baisseray loujeurs la mess et portarny l'abelssances de fidèle subjects

Voits, Madams, or qui me fait supplier très humblement d'y en mettre un qui entende vostre volonté et la fasse entendre à enuis de nons et des mices, ce qui ne mus sera pes peu, quand vous restaurners mote Guyenne tant deceles; à quoy, et ma vie estelt propre, je la hazardoray pour vous y servir.

Madama, j'ay apez par le a. de Beauvoir et qui est advend en ce piteux évesement', et il me semble encore, Madama, qu'il sera aixè de pecifier le tout, en quoy je prie inconsamment Bies et vous supplie tres humblement, Madama, vous y tenir op-mitre. Ledict de Beauvoir m's dit le deveir en quoy veus vous y êten miss<sup>2</sup>. Je se seny plus que dire à sela, sanon penser que son penchés sont si grande qu'il plates encore à en hon Dieu retirer sa main de punition pour estendre la sienne de miséricorde.

Madame, parco que j'atlandray à spavoir la response de la

- 1. Allusion à l'amazaines du duc de Guise par Pohret de Méré, 18 févreur 1563.
- 2. Ausantit après le mort du dec de Gusse, Catherine de Médieie suprat la négociation de la paix avec les chefs du parts réformé.



charge du s. d'Audaux, avant que vous dépescher le s. de Beanvoir, je vous supplieray ne trouver mauvais que je le retienne et me tienne en vostre bonne grâce, désirant, Madame, cest honneur qu'il vous plaise me faire, que mes affaires desquelles je suis si attachée par deçà me permettent de vous alter faire très humble service. Cependant, vous aurez pour gage de cesse entière dévotion mon filz, lequel, encore un coup<sup>1</sup>, je vous supplie très humblement, Madame, tenir pour recommandé et tenir le tout en vostre protection et bonne grâce, de taquelle, après vous avoir presente mes très humbles recommandations, je désire perpetuellement demeurer, suppliant Dieu, Madame, qu'il vous donne autant de ses bénédictions que vous avez eu de fascheries, avec très heureuse et longue vie.

De par yestre tres humble et très obéssante aœur et subjecte,

Івиляний.

Quel fut l'effet de cette lettre sur Catherine de Médicis? Jeanne et Catherine ne savaient ni se comprendre ni se faire des concessions, la première poussant l'inflexibilité jusqu'à tout briser plutôt que de se soumettre, la seconde sacrifiant les plus hautes considérations, les promesses de la veille, les intérêts du lendemain, à l'utilité du moment présent. La lettre de la reine de Navarre arriva trop tard à la reine mère ou lui fut indifférente, et, au commencement de mars, Blaise de Monluc fut officiellement investi de la lieutenance de la haute Guyenne. Il reçut se



23

Ce passage prouve que le jeune prince de Béara était encore à la cour (fiz février 1563).

Orig. autogr., c. l. n. d., conservé à la bibliothèque de l'Br-mitage à Baint-Pétersbourg, où il porte la cote vol. 53, f. 60 à 63. Quelques phrases de cette lettre ont été publiées par M. le comte de la Fernère dans Deux années de mission à Saint-Pétersbourg, p. 34.

nomination à Bordeaux et fut aussitôt félicité par les grands de la ville. Quant à lui, il hésitait. Son premier mouvement fut de refuser les faveurs du roi. « Il m'alloit toujours au-devant, dit-il, que ce gou- « vernement ne me admeneront qu'envyes et hames. » Mais il fut accablé d'instances. Il venait de pacifier la ville de Bordeaux presque à la veille d'un combat. En fallait-il davantage pour que les hommes de tous les partis prissent confiance en lui? Le premier président du parlement lui fit une harangue en séance générale. Frédérie de Foix-Candale, François d'Escars et les autres seigneurs, les jurats de Bordeaux, les capitaines « le tourmenterent d'autre cousté. » « Par aut- « sin, dit-il, je demeuray seul en mon opinion et feuz « constrainet de passer le guychet. »

Arrivé au recit de son élévation, il juge ainsi ses exploits : « Si diray-je qu'il n'y a homme soubs le ciel « qui eusse seeu faire mieula que j'ay fait <sup>2</sup>. » L'éloge qu'il se donne est mérité. Il avait tenu tête à une ennemie implacable, et il sortait victorieux de la lutte. Il avait si bien écrasé la rebellion en Guyenne que la guerre civile n'y put renaître. La reine mère lui avait accordé la plus haute des récompenses. Les villes lui prodiguèrent les témoignages de confiance. Toulouse, qu'il avait sauvée du plus grand des dangers, accepta de la bouche de son sauveur des conseils de tolérance. La ville lui offrit un traitement de 500 livres par mois et pria la reine de lui donner la

<sup>1.</sup> Commentaires, t. III, p. 69.

<sup>2.</sup> Commentaires, L. III, p. 70

<sup>3.</sup> Hist du Languelos, t. V. p. 215 et 216.

<sup>4.</sup> Lafaille, Annaise de l'enfouse, t. II, p. 254. — lliet, du Languedoc, t. V, p. 249.

maison d'un riche bourgeois. Pierre d'Assezat, dont les biens étaient sous séquestre! Le cardinal d'Armagnac, au nom du parti catholique, l'invita à s'établir à Toulouse, à portée du Languedoc et de la Guyenne! Les États de la province votèrent une subvention de 300,000 livres pour établir un camp sous son commandement! Monluc acceptait ces dons avec la conviction d'en être digne. Son fils, Peyrot, participa aux faveurs du roi. Il reçut, au mois de février, le brevet de capitaine de 100 chevau-lègers et la commission de lever un régiment de 12 enseignes de gens de pied dont il serait colonel.

1. Commentaires, t. IV, p. 197.

2 Tamizey de Lawoque, Notice sur la cardinal d'Armagnas, p. 113.

S. Note du temps, s. l. n. d., que nous croyons pouvoir rattacher à cette date (F. fr., vol. 1568t, f. 424).

4. Avie porté à la cour, 11 février 1562 1563) (Copie du temps, sans signature ; f. fr., vol. 20624, f. 69 vol.



Google

Orgia for HARVARD UN VERSITY

## CHAPITRE QUATRIÈME.

## BATAILLE DE DREUX.

- I. Armements du prince de Condé à Orléans. Condé se met en campagne (7 nov. 1562). Il assiège Paris (24 nov.). Négociations de la reine mère. Condé lève le siège de Paris (10 déc.). Marche de l'armée royale. Bataille de Dreux (19 déc.). Mort du maréchal Samt-André. Le connétable de Montmorency est prisonnier de l'armée réformée. Condé est prisonnier de l'armée catholique. Chiffre et liste des morts. Le duc de Guise lieutenant général du royaume (22 déc.).
- II. Coligny en Normandre. Le duc de Guise assiège Orléans. Prue du Portereau (6 février 1563). Assassmat du duc de Guise par Poltrot de Méré (18 février). Arrestation, interrogatoires et supplice de Poltrot de Méré. Négociations de la reine mère avec les chefs du partiprotestant. Première entrevue de Condé et de Montmorency (7 mars). Signature des préliminaires de la paix (12 mars). Traité d'Amboise (19 mars). Mécontentement des deux partis.

## I. BATARLE DE DREUX.

Tandis que les destinées de la Réforme étaient débattues obscurément, mais non sans courage, dans les vallées de la Guyenne et du Périgord, elles étaient définitivement tranchées dans les plaines de la Beauce. C'est là que la fortune de la guerre guettait la reine de Navarre et se préparait à lui infliger une de ces leçons qu'elle réserve à ceux qui, en cédant à leurs passions, ont trop compté sur elle.

Le prince de Condé avait établi à Orléans le rendezvous général de l'armée protestante. Il convoquait à Oriéans les capitaines peu nombreux qui prenaient les armes par dévouement à la religion nouvelle, les déserteurs de l'armée royale, les ennemis du duc de Guise, les mécontents qui, dans toutes les guerres civiles, forment le gros du parti révolté. Il s'efforcait de discipliner ces troupes incoherentes, ces capitaines retenus par leur seul caprice et d'une fidélité d'autant plus incertaine qu'ils se croyaient indispensables. Le plus célèbre de ces transfuges fut François de Hangest, a. de Genlia. Il avait longtempa servi sona les ordres du duc de Guise et parlait de son ancien chef avec une admiration qui le rendit suspect. Le 7 déeembre au soir, il quitta son quartier avec le s. d'Avaret et se rapprocha des tranchées. Là, il déclara à son compagnon qu'une paix, même désastreuse, lui paraissait préférable à la guerre civile et essaya vainement de l'entrainer. Il partit seul à franc étrier et se rendit aupres du roi. ← Le premier jour, dit La Noue, on luy e fit de très grandes caresses; le second, on se mor qua de luy; le trossième, il se repentit d'avoir
 abandonné ses amis!. > Il obtint du roi la liberté de se retirer dans ses terres en Picardie.

Le prince de Condé montrait, au milieu de cette armée improvisée, une souplesse, une habileté, et Coligny une fermeté, une équité qui atténuaient les vices de l'organisation générale. Mais l'argent manquait : le trésor de la reine de Navarre était épuisé. Plus d'une bande, mécontente de ne point recevoir de solde, sortait en armes pour piller. Elle ne trouvait autour d'Orléans que des ruines, se débandait dans la campagne et finissait par déserter pour échapper à la poursuite des coureurs catholiques\*. La ville d'Orléans était un asile de ministres, d'autant plus ardents à la lutte qu'ils se savaient menacés de la potence. Leur zèle créait d'autres difficultés. Les plus ignorants de l'art de la guerre se mélaient des opérations militaires. D'autres, à chaque reprise des négociations entre la reine mère et le prince de Condé, criaient à la trahison<sup>3</sup>. Chacun d'eux fomentait un parti, blâmait les chefs, poussait les soldats a la désobéissance. Soldats, capitaines, seigneurs et ministres, personne ne voulait obéir et chacun compromettait, par sa méflance et son indoculité personnelle, une cause qui ne pouvait triompher que par une foi et une discipline inébranlables. Condé donna des gages aux sectaires jusqu'à ternir sa

<sup>1</sup> Mémoires de La Rous, chap. 1x

<sup>2.</sup> Voyes Antoine de Bourton et Jeanne & Albret, t. IV, p. 322, et les notes.

De Thou (liv. XXXIII) traite les ministres de Genus hominum suspices.

renommée. Pendant le mois d'octobre, les coureurs d'Orléans avaient arrêté, sur les bords de la Loire. l'ambassideur Odet de Selve, envoyé en Espagne, et deux magistrats inollensifs. Jean-Bantiste Sapin, conseiller au parlement, beau-frère du premier président Le Maistre, et Jean de Troves, abbé de Gastines, conseiller du roi. On leur fit un procès. Odet de Selve fut souvé par son frère, capitaine dans l'armée protestante. Mais Jenn de Troyes et Sapin furent condomnés à mort « comme complices de la conjuration ourdie c contre le Roy et le Royaukne 1 > et pendus, le 3 novembre 156%, sur la grande place d'Orléans<sup>2</sup>. D'Aubigné reconte qu'en revenaat du conseil, où cette sentence inique avait été rendue avec l'approbation du prince de Condé, son père la jugea ainsi : « On dit que · l'ire est une demie folie, je dis qu'aux princes elle est folie entière<sup>3</sup>. ▶ Oue ne parlait-il de leur lécheté? Les chefs réformés avaient en l'idée coupable d'associer les puissances étrangères à la défense des rebelles. Tandis que le prioce de Condé, contrairement

<sup>1.</sup> De Bèse, #fat. emide., 1881, t. I, p. 585. — L'arrêt de mort est dans La Popeilindre, t. I, f. 137 ve, et dans les #évoires de Condé. t. IV, p. 107. Voyes ausse t. I, p. 100. — Plumeurs historiens fixent au 11 novembre la date de la mort de Sapin, paron qu'ils out été induite en erreur par les chiffres romains imprimés dans les documents du temps (II novembre au lieu de 2 novembre). La preuve de l'erreur, c'est que le prince, à la date du 11, n étais plus à Orleans depuis cinq jours.

I La 12 novembre, le procureur général, Geles Bourdin, unponça officiellement ces événement au parlement (Coll. du parlement, vol. 516, I 3). Son discours set conservé dans le f. fr., vol. 3952, L 139.

I litatoire autorissiée de d'Aubegné, éd. ée la Sec. de l'hist de France, c. II, p. 89.

aux avis de l'amiral<sup>4</sup>, livrait le Havre à la reine d'Angleterre. François Hotman négociait en Allemagne auprès des princes protestants2. Il obtint un secours de sept mille hommes que, après d'interminables délais. François d'Andelot, le frère de l'amiral, put enfin réunir, vers le 10 octobre, sur les frontières de l'Alsace<sup>3</sup>. Le duc de Nevers et le maréchal Saint-André avaient été envoyés au-devant des troupes allemandes avec des forces supérieures. D'Andelot les tourna habilement Pendant que les deux capitaines catholiques l'attendaient de pied ferme en Champagne, il traversa la Lorraine, se jeta dans les montagnes, passa la Seine à sa source et déboucha sur les bords de l'Yonne par la Bourgogne, sans avoir tiré l'épée qu'à Saint Cyr, à Jussy et à Châteauvillam\*, villages sans défense. D'Aubigné loue avec raison cette marche dans un pays animé d'une haine ardente contre les mercenaires allemands, et les combinaisons de ce capitaine, pris de la fièvre, incapable de monter a cheval et porté en litière. D'odieux exces, des crimes sans excuse ternirent la glore de d'Andelot. Tous les prêtres qui tombérent entre les mains de l'armée protestante furent égorgés. A Châteauvillain, après la prise du monastère, « un cordelier pendit ses compagnons et puis demeura bourreau de l'armée toujours en son habit<sup>b</sup>

- 1. L'opposition de l'amiral ne paraît pas certaine. Elle n'est affirmée que par un apologiste de l'amiral (Discours du veyage fast à Paris par M. l'admiral au mois de januier dernier, 1565, p. 8).
- 2. Partie de sa correspondance, pendant cette négociation, est conservée en copie du temps dans le vol. (0:90 du fonds français.
  - 3. Bistoire universelle de d'Aubigné, t. II, p. 98.
  - 4. Villages de la Haute-Marne.
  - 5. S'intoire universelle de d'Aubigné, t. II, p. 98 et 99.

et fut reçu triomphalement par le prince de Condé. Les Allemands étaient restés aux portes de la ville. Outre qu'ils doublaient l'effectif de l'armée huguenote, its apportaient une cohésion qui lui avait toujours manqué. Presqu'en même temps, François de la Rochefoucault arriva avec Duras, Soubise et les chefs de la réforme dans l'Ouest Ils amenaient avec eux les restes des compagnies de Guyenne, décimées à Vergt par Blaise de Monluc, les tevees des Marennes, formées de pêcheurs endurcis par les travaux de la mer, et les bandes de Gramont, armées par Jeanne d'Albret en Béarn 1, qui ne s'étaient encore distinguées que par des actes de déprédation féroce en Saintonge et en Poitou.

Le prince de Condé se mit en campagne le 7 novembre 4562, prit Pithiviers le 8 novembre, Étampes le 13 et parut le 16° sous les murs de Corbeil. Après un simulacre de siège, qui le couvrit de ridicule¹ et lui fit perdre une semaine, le 23 novembre⁴, il s'avança jusqu'à Villeneuve-le-Roy, Thiais et Villejuf, et, le 24,

- D'après le nouce Prosper de Sainte-Groix, La Rochefoucault avant 8,000 hommes de pied et 1,400 cavariers (Archives currentes, t, VI, p. 100 et 140).
- Toutes ces dates varient dans les historiens du temps. Nous suivens de préférence la version de l'Hud. sociée., dont l'auteur était un camp du prince de Condé.
- 3. Il courut un proverbe, dit Pasquier, Prendre Paris pour Corbeil, que les plausants appliquaient aux réformés (Lettres de Pasquier dans les Œueres complètes, t. II, p. 101).
- 4. De Bèze dit la 26 novembre (le Exviri), mais la texte duit contentr une faute d'impression et porter la IIIII. Le journe, de 1562 (Reous retrospective, t. V, p. 201) dit que, à la date du 26, le prince était déjà entré en negociation avec la reuse.



entama le siège de Paris. Campé à Arcueil, mais tenu en respect par l'armée royale, le prince ne put faire aucun mal à la ville. Il effraya les bourgeois, sans autre résultat que d'aigrir les Parisiens. Il laissa brûler les villages, les églises, les monastères, les couvents, situés bors des murs. « Quant aux prêtres, dit de Bèze, on e en tua autant qu'on en put rencontrer!. »

La reme mère, qui redoutait également les vainqueurs et les vaincus2, avait repris les négociations de paix au milieu des ruines. Le 22 novembre 1562<sup>t</sup>. elle avait envoyé Artus de Cossé-Gonnor à Condé sous les murs de Corbeil avec des propositions nouvelles et de vagues promesses. Le prince y préta l'oreille pour endormir la vigilance des chefs catholiques et répondit par un ultimatum qu'une victoire seule pouvait imposer. Il demandait l'exécution de l'édit de janvier. Ses ambassadeurs furent mal reçus et renvoyés sans réponse. Coligny s'adressa à son oncle le connétable et le convoque au Port-à-l'Anglais. Après quelques précautions, examen des heux et de l'escorte, qui prouvent la méfiance de l'oncle et du neveu, Coligny et Montmorency s'abouchèrent près de Charenton. Le premier formula les mêmes exigences que Condé et le second les mêmes refus que la reine. Les deux seigneurs se séparèrent en jurant de ne plus se rencon-

- 4. Nous préparons une étude sur le siège de Paris d'après des documents souveaux
- 2. Une lettre du 18 novembre 1562, d'un des deux ambassadeurs véntiens, raconte en térmes paquants lés incertitudes de la reine mère (Bibl. nat., Depêches vémit., filza 4 bis, f. 56 ve)
- 2. Condé, le 8 novembre 1562, avait envoyé à Cossé-Gounor en passeport pour vezir conférer avec l'amiral Coligny (Orig., Ve de Colbert, vol. 24; copie, fbld., vol. 84, f. 243).



trer que sur le champ de bataille. Catherine de Medicis, seule, n'avait pas perdu toute espérance. Le 26 et le 27, elle conduisit le compétable à de nouvelles conférences au pont de Saint-Maur. Le duc de Guise parlementa avec plusicurs capitaines réformes au moulin du faubourg Saint-Marceau et obtint une trêve de quelques heures. Le 30 novembre, la reine se rendit en personne au mouho de Gentilly et y prolongea si longtemps les pourparlers que son cortège fut obligé d'allumer des torches au retour. Ces éternelles négociations irritaient le peuple et donnaient paissance à des soupcons de trabison. Personne n'oubhait que, au commencement de la guerre, la reme avait tenté de remettre le roi entre les mains du parti réformé. Au moment où elle revenait de Gentilly, à la lucur des torches, un fanatique cris du haut d'une fenêtre à la foule amassée sur son cortege : « Que regardez-vous c ceste p..., qui vient de se faire fourbir à son puttier e et ruffian de prince de Condé? » Catherine entendit ces paroles et tourna la tête du côté de l'insulteur. La nuit l'empêcha de le voir. Sans dire un mot, elle haussa les épaules et continua sa marche 1.

Les grossièretés, les injures n'arrétaient pas la reine. Le 3 décembre, apres avoir diné aux Gobelins, elle reprit la route de Gentilly et y derneura jusqu'au soir. Le 3, elle eut la « coqueluche<sup>2</sup> » à l'hôtel du connétable, mais elle envoya au camp ennemi François de Montmorency et Artus de Cossé-Gonnor. Le 4, elle

<sup>1</sup> Hémoires de Claude Haton, t. I., p. 305. Claude Haton place ce fait au 9 décembre, mais il ne peut être que du 10 novembre

<sup>2</sup> Coquaturha, rhume, expression souvent employée dans les récite du xvir môcle.

retourns en litière à Gentilly. Le 5, le prince de Condé, pour lui faire honneur, lui offrit un très beau cheval blanc, aussi « mauvais compagnon que son maître, » car il ne cessa de ruer. Le 6, elle renvoya le triumvirat tout entier, avec des propositions écrites, « au parle- « ment, » à la porte Saint-Jacques. Les réformés demandaient la liberté du culte, l'amnistie, un concile général dans six mois ou au moins un concile national, afin de discuter les deux religions contradictoirement, comme une thèse juridique au palais. A ce prix, ils promettaient de chasser les Anglais du Havre, de rendre les églises usurpées et de déposer les armes. La reine refusa d'autoriser les prêches à Paris et dans les villes frontières, et repoussa le concile national en souvenir du colloque de Poissy.

Le séjour du prince de Condé sous les murs de Paris avait amené des pourparlers, qui inaugurent une nouvelle phase du duel de Catherine de Médicis et de Jeanne d'Albret. Catherine avait failli l'emporter. Elle avait fait briller aux yeux du prince de Condé l'espérance, peut-être même la promesse, d'obtenir la heutenance générale du royaume qu'Antoine de Bourbon avait exercée jusqu'à sa mort. Condé ne paraissait pas éloigné de changer de partiret disait à ses compagnons d'armes que son avènement serait l'avènement des siens<sup>2</sup>. Le parti catho-

<sup>1.</sup> Discourr des choses fastes per M. le prince de Condé..., manilente du prace publié dans les Mémotres de Condé. t. IV, p. 145.

<sup>2.</sup> La prétention de succéder au roi de Navarre était tellement marquée chez le prince de Condé que le roi avait prémuni certains capitaines contre l'ingérence de ce prince comme lieutenant général (Lattre du roi, du 48 novembre 4562, orig., f fr.,

lique avait eu l'adresse de préparer le marché, et, dans une suite d'arrêts qui mettaient au ban du royaume l'amiral de Coligny et ses complices, le parlement de Paris avait laissé le prince de Condé en dehors de la condamnation!. Quels obstacles firent échouer un traité qui convenait aux deux contractants? Probablement des lettres de désaveu, des reproches ardents arrivèrent du Béarn. Catherine dépensa instillement dans les conférences promesses, prières, menaces, toute l'argumentation politique sur laquelle elle échafaudait depuis plus d'une année la paix et le maintien de sa toute-puissance. Peu à peu, la discussion s'envenima. Les deux partis épiloguaient sur les termes et se perdaient en subtilités. La mauvaise foi, la passion modifiaient chaque jour les bases du contrat. Les récriminations prenaient la place des raisons. Après quinze jours de conférence, la négociation fut abandonnée et la parole loussée aux armes?

Les forces du prince de Condé s'élevaient, d'après l'ambassadeur Chantonny, à 8,000 hommes de pied,

vol. 20426, f. 50). — La Ferrière. le IVP stète et les Falois, p. 83. — Duc d'Aumain, flutteure des Condé, t. I. p. 388.

<sup>4</sup> Ces arrêts, datés du 27 juillet 4562, sont publiés dans les Mémoires de Conét, t. I., p. 91 et 93. Ils furest planeurs four renouvelés.

<sup>2.</sup> Journal de 1562, dans la Revus rétrospection, t. V., p. 200 et suiv. — Régistre des délébérations du bureau de la villade Paris, 1562, novembre — De Bèze et du Thou. — Corresp diplom citéen dans Antoine de Journal et Journal d'Attent, t. IV, p. 365 et suiv. — Manifeste du prince de Condé, publié dans les Mémoires de Condé, t. IV, p. 136 et 144 — Lettres de Chantonay dans les Mémoires de Condé, t. II. — Pièces publiées par la comte de la Fernière dans le XVP rièce et les Valeis, p. 25.

dont la moitié venue d'Allemagne, et à 4,000 cavaliers, la plupart gentilshommes et faisant la guerre à leurs frais. Une lettre du roi confirme ces chiffres. D'après un chroniqueur protestant anonyme, l'armée réformée comptait 6,500 chevaux et 8,000 hommes de pied, divisés en trente-trois enseignes : douze de rettres, onze de Gascons levés par la reme de Navarre et dix de Provencaux. Les parrateurs du parti catholique élevent ces nombres. Claude Haton les porte à 25,000 hommes. L'armée royale était plus nombreuse. Le 24 novembre, elle s'était renforcée de 3,000 Suisses envoyés par Tavannes, troupes mercenaires, mais solides, et, le 7 décembre, de 6,000 Espagnols ou Gascons, aguerris par de nombreux combats en Guyenne sous les ordres de Blaise de Monluc. L'ensemble comptait cent deux enseignes de gens de pied, dont vingt-deux de Suisses, dix d'Allemands, quatorze de Bretons, quatorze d'Espagnols ou Gascons, dix-sept de légionnaires de Proardie ou de Champagne : total, 17,000 hommes. La cavalerie royale était plus faible que la cavalerie huguenote, la plupart des gens d'armes, surmenés pendant les campagnes précédentes, ayant obtenu ou pris des congés1.

La supériorité de l'armée royale, renforcée par les milices de la ville, fit reconnaître un peu tard au prince de Condé qu'il perdait son temps sous les murs de Paris. Le 40 décembre, à trois heures du matin, il leva le camp d'Arcueil. Le soir, il campa à Palaiseau.



<sup>1.</sup> Mémoires de Condé, t. II., p. 111. — Registres des délibérations du bureau de la ville de Paris, 1562, novembre. — Mémoires de Claude Haton, t. I., p. 298. — F. fr., vol. 19877, f. 442. — Coll. Moreau, vol. 740, f. 141.

Le lendemain, il entra à Limours et s'établit dans un château, aujourd'hui détruit, appartenant à Diane de Poitiers. Les capitaines voulaient piller cette résidence en haine de la grande sénéchale, qui, pendant la durée de sa faveur, s'était signalée par son intolérance religieuse. Condé refusa et posta des sentinelles aux portes. Informé que les Écoesas de l'avant-garde avaient enleve quelques objets précieux, il les fit restituer aux gardiens. Le 13, l'armée séjourna à Lamours. Le prince montrait une vive irritation. Les promesses imprudentes de la reine, les espérances qu'il avait. gardées même après s'être mis en campagne, la confiance dans la solidité de ses troupes et peut-être dans la justice de sa cause, tout lui manquait à la fois. Mécontent des autres et de lui-même, il se raidissait contre la désapprobation générale. Il adressa à un prince de sa maison une lettre pleine de récriminations contre la cour, les conseillers du roi, contre la reine elle-même, et, sans s'apercevoir de la contradiction de ses paroles et de ses actes, protesta encore une fois de son desir de la paix i. Peut-être, par ces protestations inattendues, voulait-il renouer les négociations.

Le 13 décembre, l'armée réformée reprit sa marche et atteignit Saint-Arnould en Beauce, village sans défense aux environs de Rambonillet. Les prêtres résugiés avaient conseillé aux habitants de fermer leurs portes. C'est ce qu'attendaient les Allemands, assamés de rapines. Saint-Arnould sut sorcé, pillé et les prêtres égorgés. Le prince y demoura deux jours



<sup>1.</sup> Lettre du prince de Condé à (l'adresse manque) Monspensier en au prince de la Roche-eur-You (Orig., f. fr., vol. 1410, f. 74).

et remonta son artillerie. Pendant son séjour, il reçut des nouvelles de l'armée royale. Le duc de Guise, le connétable et le maréchal Saint-André suivaient ses pas. Le 14 décembre, ils réunirent leurs troupes aux portes de Paris. Le 13, ils passèrent à Meudon, une des demeures du cardinal de Lorraine, et campèrent le soir à Versailles. Le lendemain, ils prirent la route d'Étampes.

Ces nouvelles démontraient au prince de Condé qu'une rencontre deviendrait inévitable. Il tint conseil. Les ura voulaient repasser la Loure, se retirer en Poitou et en Guyenne, où la révolte mal étouffée pouvait. renattre de ses cendres sous l'influence de Jeanne d'Albret. D'autres conseillaient de marcher droit sur Chartres, la ville la mieux approvisionnée de la Beauce. Nais la place était forte et défendue par une garnison nombreuse. On risquait d'être pris entre deux feux pendant le siège. Condé proposa de retourner sous les murs de Paris. Il se flattait de gagner de vitesse l'armée royale, de surprendre la ville dégarnie de troupes ou du moins les faubourgs et de désorgameer le parti catholique par la terreur qu'il inspirerait aux bourgeois. Cohgny prouva l'mamté de ce plan stratégique. La ville de Paris était imprenable et les faubourge le plus mauvais de tous les champs de bataille. Les Allemands réclamaient leur solde et commencaient à se mutiner. Il était plus prudent de descendre en Normandie par la vallée de l'Eure, de se joindre aux Anglais et de transporter le théâtre de la guerre sur les côtes pour recevoir, au bord de la Manche, les secours de la reine d'Angleterre. L'amiral était un capitaine obstiné. Il ne supportait pas la contradiction et aimait à 19390ser ses avis. Ses conseils prévalurent. Un seigneur de la Beauce, Perdrier de Baubigny de Méxières, proposa de s'emparer de la ville de Dreux. L'entreprise faillit réussir. Baubigny, suivi de gens hardia, marchant isolément, se cacha, à la faveur d'une mut obscure, dans une grange des faubourgs. Le matin, à l'ouverture des portes, il devait s'élancer sur la herse et faire entrer un détachement de soldats. Pendant que les « entrepreneurs » attendaient l'heure, un soldat maladroit « deslàcha » son arquebuse. La détonation avertit la sentinelle. L'alarme fait donnée et Baubigny prit la fuite.

Le 15 décembre, le prince de Condé campa à Ablia et le 46 à Gallardon, ville forte, munie d'un donjon. Plusieurs fugitifs, des prêtres, un avocat de Paris et un greffier, nommé Lefèvre, décidèrent les habitants à fermer les portes, et, lorsque Louis de Vaudrey de Mouy, un des capitaines de l'avant-garde, parut sous les murs, il fut accueilli par des arquebusades. Ausmiôt l'assaut fut donné, la ville prise et les habitants massacrés. Coligny arriva au milieu du désordre et fit rentrer les soldats dans le rang. Le prince de Condé livra le greffier au prévôt de l'armée, nommé Chabonille. On l'accusa d'avoir pillé, trois jours auparsvant, la maison d'un apothicaire réformé. Le prétendu coupable fut pendu le sour même au portail du temple à la lueur des torches. L'avocat s'était enfui et ne fut pas reirouvé.

Le 17 décembre, l'armée protestante passa devant le château de Maintenon, résidence d'Angennes de

<sup>1.</sup> Hémoires de Gastelneu, liv IV, chap. v.

Rambouillet, un des favoris de la reine et membre de son conseil. Condé eut la prudence de ne pas s'y arrêter. Près de Maintenon, il fit une rencontre qui parut de bon augure. Pendant qu'il passait à gue une petite rivière, une vieille femme se jeta à l'eau devant lui et l'arrêta par ces paroles : « Prince, vas, tu souffri-< ras, mais Dieu est avec toy. > Il lui répondit : < Ma mie, prie Dieu pour moy. > Le soir, il alla coucher à Ormoy-Villers, près de Senlis. Encore ému des présages de la vieille, il raconta à ses familiers que, la nuit précédente, il avait eu un songe effrayant. « Il me e sembloit, dit-il, que j'avois donné trois batailles l'une après l'autre, obtenant finalement la victoire, et voyant nos trois ennemis (le triumvirat) morts; mais que j'estous aussi blessé à mort; tellement toutefois que, les ayant tous trois fait mettre morts les uns sur les autres et moy par-dessus, j'avois ansi rendu l'esprit à Dieu. » Théodore de Bèze avait été témoin de l'apparition de la vieille et avait recueilli le récit du songe de la bouche même du prince. Le hasard des événements prouva la véracité du présage, le maréchal Saint-André fut tué à la bataille de Dreux, le duc de Guise sous les murs d'Orléans, le connétable à la bataille de Saint-Denis et Condé assassiné après la bataille de Jarnac.

A la date du 17 decembre, l'armée protestante était dans une position dangereuse. Le prince, conduit par des maréchaux de camp inexpérimentés, était, avec le gros des troupes, à Ormoy-Villers, et Coligny, avec l'avant-garde, au village de Néron, à une lieue de son chef. L'écartement des deux corps d'armée en face de l'ennemi permettait à un capitaine résolu, comme le

duc de Guise, de les battre successivement. L'amiral reconnut le danger. Le soir du 47, il suspendit sa marche, afin de laisser aux deux tronçons le temps de se rejoindre. Le 18, Condé rejoignit le premier corps 4 so lieu assez commode pour pou-« voir, le lendemain, gaigner le devant. » Le prince prevoyait un combat, mais Coligny pensait que les triamvirs craindraient de « se mettre au hasard d'ane bataille. » Il fut décidé que, le 19, l'amiral se mettrest en mouvement avant le jour et se dirigerait vers le Nord. Les deux armées n'étaient séparées que par le cours de l'Eure. Dans l'après-midi du 18, des cavallers huguenots apercurent des soldats entholiques occupés à sonder le cours de l'enu. Ausmtôt le bruit se répandit que l'armée royale traversait la rivière et le prince se mit en devour de l'assaillir au passage. Quelques instants après, d'autres coureurs rapportèrent que les sondeurs s'étaient retirés. Sur cette nouvelle, chaque capitaine se retira dans son quartier. Le prince commit la faute de se contenter de cette reconnaissance et d'abandonner certains villages le long de la rivière, dont les murailles pouvaient servir de retranchements. Le soir, dit de Bèze, deux lièvres s'enforrent d'un buisson au milieu du camp. essuyèrent plus de mille coups de pistolet et disparurent. Cette chasse parut aux soldats auperstitieux un propostie du lendemain.

Depuis que les réformés avaient pris la direction de la Normandie, l'armée royale les suivait pas à pas Deux jours suparavant, le triumvent avait envoyé Michel de Castelnau demander au roi la permission de livrer betaille. Castelnau courut toute la paut et arriva.

à Vincennes au point du jour. La reine le recut à son lever. Elle s'étonna que les chefs du parti catholique, e estant bons capitaines, prudens et expérimentés, envoyament demander conseil à une femme et à un c enfant, pleins de regret de voir les choses en telle c extrémuté. » Ce n'était pas un ordre. Castelgau insista. Catherine le conduisit au roi. En ce moment entra la zourrice du prince, servante huguenote, qu'il avait gardée à son service. La reine dit par moquerie : Il faut demander à la nourrice si l'on donnera la c bataille. Nourrice, que vous en semble? > La nourrice prit la question au sérieux et répondit que, puisque les huguenots ne se vouloient contenter de raison, elle estoit d'avis qu'on leur donnast bataille, » L'avis ne suffit pas à Castelnau ; il voulait l'avis du roi. On envoya chercher le prince de la Roche-sur-Yon, le chancelier, Cypierre, le gouverneur du roi, Carnavalet et quelques membres du conseil privé. Il fut ordonné aux chefs de l'armés « de faire ce qu'ils ugeroient à propos<sup>1</sup>. »

Le 18 décembre, l'armée royale arrive au château de Mézières, domaine de Baubigny, et campa sur les bords de l'Eure. Le triuravirat avait mai choisi son champ de bataile. Faible en cavalerie, il aliait accoster l'ennem dans d'immenses plaines, où le prince de Condé pouvait développer ses escadrons. Il eût été sage de laisser les réformés s'engager dans les collines boisées qui bornent la Beauce L'infanterie catholique y aurait utilisé la supériorité du nombre. Mais l'incertitude de retrouver les rebelles face à face.

<sup>1.</sup> Mémoéres de Castelnau, liv. IV., chap. IV.

l'avantage d'empêcher leur jonction avec les Anglais décidérent le connétable à tenter la fortune. Pendant la nuit, l'armée passa l'Eure. Le mouvement s'opéra rapidement et en bon ordre. Au lever du jour, le 19 décembre, le triumvirat occupait ces mêmes villages que Condé avait abandonnés.

Le 19, le prince, toujours mal servi par ses éclaireurs, hanté par un pressentiment funeste, s'arma de bonne heure et monta à cheval. Il attendit longtemps l'avant-garde. Enfin, l'amiral perut avec sa colonne. Le gros de l'armée se mit en marche dermère lui et continua sa retraite vers Châteauneuf. Les triumvirs avaient pris position sur un coteau couvert de vignes. Devant eux s'étendait une plane découverte, légèrement inclinée, que les réforrnés devaient traverser. Yers le mitteu du jour, les tabour.ns de l'avant-garde ennemie se firent entendre et les coureurs des deux partis échangèrent les premiers coups de feu. Le connetable mit aussitôt les troupes en rang et distribua les gens de pied sur son front de bataille. Le duc de Guise se plaça à la tête de sa compagnie en attendant des ordres. Les réformés, à l'abri d'un pli de terrain, poursurvaient leur marche en avant. Montmorency les envoya reconnattre par Armand de Gontaut-Biron, Ici, le connétable commit une faute qui lui fut fatale. Au lieu d'attendre l'attaque sur le haut du vignoble, où la cavalerie huguenote ne pouvait l'aborder, il descendit dans la plane. Toutes les compagnies se retranchèrent derrière leurs charrettes. Seul, le duc de Guise resta sur le coteau. Le prince de Condé faisait avancer ses troupes en colonnes serrées. Caché derrière un bouquet d'arbres, il reconnut que le connétable lui harrait le chemin et que les lignes de l'armée royale offraient assez d'étendue pour l'envelopper. Aussitôt il divisa sa cavalerie en trois corps et résolut de percer le centre des catholiques.

La bataille a'engage par les volées de quatorze pièces d'artillerie, dirigées sur les arquebusiers et sur les bandes de la reine de Navarre. Foudroyés par des décharges multipliées, les arquebusiers protestants prennent la fuite avec les gens de pied et se retirent derrière une éminence Montmorency fait avancer les 3,000 Suisses et les dispose en carré. Avant de combattre, reconte l'historien Antoine Haffner, chancelier de Soleure, les soldats se mettent à genoux, récitent une prière et élèvent leurs piques pour implorer les secours du ciel. C'est alors que le prince de Condé arrive sur le champ de bataille. Il lance deux colonnes de cavalerie, commandées par Mouy et par Beziade d'Avaret, contre les Suisses et se prépare à les appuyer lui-même. L'attaque est faite avec vigueur et le carre des Suisses est enfoncé. Condé les charge en flanc et les perce à son tour. Les Suisses se rallient et resserrent leurs files. Le comte de la Rochefoucault, capitaine de la troisième colonne, dirige contre eux un escadron de gens d'armes et se brise contre les piques de ces béroïques montagnards. Leur colonel, Guillaume Frœlich, est tué à la tête de ses soldats. Sa mort ne les ébranle pas. Les lansquenets courent sur eux et sont repoussés avec de telles pertes qu'ils abandonnent tous leurs drapeaux. Deux cornettes de reitres, conduites par des capitaines français, n'arrivent pas à les entamer. Enfin, le prince ramasse



toutes ses forces, tous ses cavaliers allemands et français, fond sur cette infanterie inébraniable et sabre les derniers rangs. Les Suisses, rompus sans être mis en fuite, se forment en pelotons. Plusieurs, au milieu de la mêlee, avaient pervlu leurs armes; ils contnuent à combattre, dit de Bèze, « à belles pierres « jusqu'à la mort. » Enfin, ils se replient en bon ordre vers l'avant-garde du duc de Guise.

Pendant ce temps, l'arraral et le prince de Porcian chargent l'infanterie du connetable. Montmorency combat comme un simple soldat. Son cheval est tué et lui-même renversé. Le lieutenant de sa compagnie lui en présente un autre. Ses troupes, bien conduites par le due d'Aumale et par le maréchal Damville, font d'abord bonne contenance devant les retires. puis fa.blissent sons les coups de l'amiral. Le cométable les raltie et reprend l'offensive. Au milieu de la charge, le duc d'Aumale est blessé par une arquebusade et Gabriel de Montmorency-Montberon est tué<sup>4</sup>. Le connétable lui-même recoit au visage<sup>2</sup> un coup de pustolet, tombe su milieu des Allemands et rend son épée. Ses gens d'armes, démoralisés par la prise de leur chef, se débandent. Au dernier moment, l'amiral amène un escudron de réserve et précipite



<sup>1</sup> Le moment où fut tué Gabriel de Montmorancy, s. de Monberen. Els du connétable, est différenment précisé par quelques histories. Nous suivons ici le version de Michel de Gastelanu (Mémoires, liv. IV, chap. v).

<sup>2</sup> D'aprée les uns, le connétable fut bleasé au bras, d'après les autres, à la mâchoire mférieure. Une lettre autographe de la processer de Condé à Mine de Montmerency donne reison à ces devalere (Fonds français, vol. 6607, f. 46; lettre datée du \$4 décembre 1562).

la déroute des gros bataillons de l'infanterie catholique. La victoure des réformés est complète à l'aile gauche. Les cavaliers du régiment de Mouy poussent jusqu'aux bagages de l'armée, pillent la maison que le duc de Guise avait occupée et volent son argenterie. Le corps d'armée du connétable se disperse. Gens de pied et cavaliers sont en fuite. Phisieurs chevau-légers courent jusqu'à Paris et y apportent la nouvelle de la défaite.

L'aile droite de l'armée royale, commandée nominalement par le maréchal Saint-André, mais effectivement dirigée par le duc de Guise, n'avait pas encore paru sur le champ de bataille. Lorsque l'armée huguenote lui semble suffisamment éparpillée, le duc fait avancer le maréchal aussi rapidement que le permet. le distance et lance les Gascons de Monluc contre l'infanterie victorieuse. Les Gascons courent à l'ennemi, que l'artillerie prend en flanc, et l'attaquent à l'arme blanche. La violence du choc, favorisée par la déchyité du terrain, ébranle les Allemands. Les Espagnols se précipitent sur eux. Un régiment de 1,200 reitres, décimé au premier feu. met bas les armes et se retire derrière le duo de Guise. Condé, témoin du désordre des gens de pied, s'efforce de ralher ses escadrons. Mais les cavaliers, déjà fatigués par leurs charges contre les Susses, n'entendent ou ne suivent pas ses ordres. A peine le prince rassemble-t-il quelques gentilshommes autour de lui. Les compagnies gasconnes et espagnoles, enivrées par leur premier succès, assaillent le cortège du prince. Après un combat soutenu, les gentilshornmes huguenots se débandent. Condé est blessé à



In main. Son cheval, atteint d'une arquebusade à l'épaule, s'abet et jette à terre son cavalier. Aussitôt le prince est entouré par les gens d'armes du maréchal Damville et desarmé. Coligny arrive au secours de Condé. Les Suisses, qui ont repris balence, lui opposent encore une fois leurs carrés. En vain il s'acharne contre eux. Aidés par des charges de envalerre habilement lancées du haut de la colline. par le duc de Guise, les Suisses présentent à l'amiral. un front qu'il ne peut briser. Au plus fort du combat, le maréchai de Saint-André, poussé par son ardeur. s'avance jusqu'au milieu des troupes ennemies. Bientôt reconnu, il est accablé, fait prisonmer et aussitôt entrainé loin du champ de bataille. La prise du maréchal ébranle la fermeté de l'armée royale. Déjà les capitaines hésitent et le feu se ralentit. Le duc de Guise s'empare du commandement et entre lui-même en ligne avec en compagnie de gena d'armes et les vieilles. bandes des arquebusiers. Il prend l'ennemi en flanc, le charge à la fois avec en cavalenc et ses gens de pied. Coligny met en avant ses dernières réserves et rallie par des appels désespérés les soldets épars dans la ploine. Il est bientôt débordé par le nombre et acpeut ramener au combat sa cavalerse en désordre. Il se résigne à battre en retraite. Le due de Guise le harcète d'arquebusades et de charges sans pouvoir rompre ses rangs. Enfia la nuit interrompt la poursuite. L'immral continue son mouvement et le duc de Guise rentre thomphalement dans son camp.

La bataille de Dreux présentait une ungularité qui ne s'était jamais rencontrée : les chefs des deux armées, le connétable et le prince de Condé, étaient restés aux



mains des ennemis. Les réformés arguerent plus tard de cette circonstance pour atténuer l'importance de leur défaite. Vainement les capitaines catholiques, surtout Henri de Montmorency Damville, s'efforcèrent de ressaisir le connétable. Il était prisonnier d'un allemand, Volpert von Dertz, de la cornette de Arnold von Amfel, et fut remis à Coligny moyennant une rançon de 6,000 écus, dont \$,000 furent payés immediatement et le reste en Allemagne<sup>1</sup>.

La bataille de Dreux coûta aux réformés près de 3,000 hommes, la plupart Allemands, tués dans le retour offensif du duc de Guise, lorsque l'armée, ralliee par Coligny, tenta de reprendre la victoire. Les catholiques perdurent \$,000 hommes, dont plusieurs capitaines de marque<sup>2</sup>. Le plus illustre, Jacques d'Albon de Saint-André, fut victime de sa bravoure et peut-être aussi de sa faible vue. Les hommes d'armes de sa compagnie et les gens du prince de Condé portaient la casaque blanche et ne différaient les uns des autres que par une broderie verte peu apparente<sup>3</sup>. Le maréchal, se croyant encore entouré des siens, chargea en avant et fut pris et désarmé par un de ses ennemis personnels, Perdr.er de Baubigny. Le vaingueur rencontra loin du champ de bataille le prince de Porcian, qui réclama le prisonnier. Bau-

<sup>1.</sup> Pièces datees du 4 avril et du 8 juin 1563 (F. fr., vol. 5243,

Le chiffre des morts est grossi ou dim.nué d'après le parti pris de chaque historien. De Thou, le seul historien impartial du ave siècle, évalue à 8,000 hommes le numbre des morts et des blesses sans se prononcer sur la part de chaque armée. Ce chiffre nous paraît un peu élavé.

Mémoires de Mergey, éd. du Panthéon, p. 265.

bigny fit valour son droit a comme lay appartenant « de bonne guerre » et Porcian se retira. Arrivé sur la lisière d'un bois, vers neuf heures du soir, Baubigny se roa sur le maréchal et lui brisa la tête d'un coup de pistolet. Les moufs de ce crime sont étrangers à la guerre civile. Le pere du meurtrier, Pierre Perdrier, notaire et greffier de la ville de Paris. avait répondu pour Saint-André et fait entrer son fils au service de celui-ci. Le maréchal abusa de la aignature et le greffier, craignant d'être compromis dans les nombreux procès de son client, reura sa caution. Saint-André, furieux, chassa avec outrage Jean de Baubigny de sa muson et lui suscita une querelle d'honneur avec un de ses pages, dont le jeune homme se tirs à son avantage en tuant son adversaire en duel. Le favori de Henri II, abusant de son crédit, cita le meurtrier devant des juges commissaires, le fit condamner à mort pardéfaut, avec confiscation générale, et obtint du roi l'adjudication de tous les biens du prétendu compable. Baubigny, ruiné mais non pas abattu, resta quelque temps osché. Il se fit huguenot et se venges à Dreux, « qui est une belle lecon aux grands, dit Pasquier, « de n'abuser de leur crédit contre les petits lors- qu'ils ont le vent en poupe. > Le lendemain, on retrouva dans un fossé le cadavre du maréchal, dépouillé de ses vêtements. En vain, le duc de Guise fit rechercher l'assassin; il ne fut jamus retrouvé!...

Jacques de la Brosse était un des plus vieux capitaines de l'armée royale. Le jour de la bataille, de



De Thou, hv. XXXIV — Lettre de Pasquier dans les Exports complètes, t. II, p. 162. — Brantôcue, t. V., p. 39

grand matin, il rencontra Brantôme, qui le salua respectueusement « Je ne scay que c'en sera aujourdhuy,

- « dit-il, mais le cœur me diet que j'y demeureray.
- Aussi est-ce trop vescu pour mon sage. Là où il me
- faict beau voir porter encore la lance et l'ensanglan-
- e ter, où je devrois estre retiré chez moy à prier Dieu

« de mes offances et jeunesses passées. » il fut tué dans la charge du duc de Guuse<sup>1</sup>. Il avait quatre-vingts

ans et allait être nommé maréchal de France.

François de Clèves, duc de Nevers, agé de vingtdeux ans, fut voctime de l'imprudence de René de la
Plattière des Bordes, son lieutenant. Pendant qu'il
marchait à l'ennemi à côté du duc de Guise, il vit
que des Bordes tenait son pistolet braqué sur lui.

Mon compagnon, dit-il, tenez vostre pistolet plus
haut, car, s'il deslâche, vous m'en donrez dans la
cuisse. L'arme partit à l'instant et la charge frappa
le jeune prince. Son heutenant, désespéré, se jeta au
plus fort de la mélée et se fit tuer. Malgré sa blessure, Nevers ne voulut pas quitter le champ de
bataille et combattit tout le jour. La plaie s'aggrava
et il mourut de la gangrene le 10 janvier suivant?.

La mort de Cabriel de Montmorency, baron de Montberon, quatrième fils du connetable, âgé de vingt ans, de René d'Anglure de Givry, capitaine d'ordonnance, de Gaston de la Brosse, guidon de la compaguie du duc de Guise, de Vitry, enseigne de la même compagnie, capitaine parisien et frère du receveur général de la ville, de Guillaume Frælich, colonel des



<sup>1.</sup> Bractôme, t. V, p. 48.

<sup>2.</sup> Brantôme, t. IV, p. 377.

Suisses, et de seize capitaines de son régiment, prouvait combien la victoire avait été chèrement achetée. Aussi Florimond Robertet, un des secretaires d'État, écrit au duc de Nemours : « Il y a cent ans « qu'il ne se fit ung plus furieux ny plus opinisstre « combat. »

Le désastre et la prise du connétable avaient déterminé une parique soudaine dans les escadrons de l'armée catholique. Plusieurs seigneurs des plus qualifiés s'enfuirent comme des soldats « bisoignes 1. » Le troisième fils du connétable, Charles de Montmorescy-Méru, troublé par la mort de son frère, fut un des premiera à « prendre le champ. » Il arriva sans débrider, dit Jean de Mergey, à Saint-Maur-des-Fossés. Accablé de reproches par son frère ainé, il retourna au camp du duc de Guise et essuya d'amères railleries. Sebastien de Luxembourg de Martigues, colonel des vieilles bandes de pied, celui même à qui l'armée royale devait la ruine des rettres, le rencontra et le toisa de la tête aux pieds : « Voylà de beaux a et fort bons esperons, dit-il, et la meilleure molete « que je vis jamais. N'en avez-vous point ang payre « de pareils dans vos coffres pour me donner ou ceax-là mesmes <sup>3</sup>? → Méru n'osa répondre, il racheta plus tard le triste début de ses premières armes et servit bien le roi. La même défaillance arriva à un

<sup>4</sup> De Bèse accuse de fuite François de Lorraine, grand prieur de France, frère eadet du duc de Guise. Mais si est contredit par Brantôme. Gelui-ci raconte que le grand prieur combattut avec tant de chaleur qu'il prit une pleurésie écut il mourus au bout de six semanos.

<sup>2.</sup> Brantôme, t. IV, p. 3. Brantôme ne nomme pas Mérq, mais il le luisse de vinez. — Mén. de Mergey, éd. du Panthéon, p. 255

vieux capitaine bigourdan, Pierre d'Ossun, dont la bravoure était passée en proverbe. Il ne sut pas résister à l'exemple de ses compagnons d'armes. Arrivé à quelques lieues du champ de bataille, la honte le fit revenir, plein de tristesse, à l'armée catholique. Le duc de Guise ne put lui rendre courage. D'Ossun, sombre et découragé, languit plusieurs jours et mourut le 40 janvier suivant<sup>1</sup>. Beaucoup d'autres capitaines avaient cédé à l'affolement. En les voyant reparaître un à un, le duc de Guise ne leur adressait aucun reproche. Au camp, il feignait d'ignorer le nom des fuyards, et, à toute allusion indiscrète, dit Brantôme, il détournait la conversation. A la cour. il n'accusa personne et pallie la faute des poltrons. C'est par la générosité comme par l'indulgence que ce prince se créait des amis.

Les premiers fuyards de l'armée royale parurent aux portes de Paris, le dimanche 20 décembre, à trois heures du matin, et semèrent la terreur dans la ville. L'un était un soldat de la compagnie de la Molle, le s. de Bretomière, l'autre « un meschant garne- « ment » d'Orléans, nommé Guillaureau. D'autres arrivèrent dans la journée. Un gentilhomme de la Brie, le s. de la Bresche, et un capitaine suisse confirmèrent le désastre. La ruine des Suisses, la prise du connétable, la mort de Saint-André et du duc de Guise, que la plupart des soldats avaient confondu avec l'écuyer Spagny\*, furent bientôt racontées de maison en mai-



<sup>1.</sup> Lettre d'Antoine de Noailles 4 la reme de Navarre. Bordeaux, 18 janvier 1562 (1563); orig., f fr., vol. 6908, f. 99.

<sup>2.</sup> Spagny avait chargé avec les armes et le cheval du duc de Gues (Mémoires de Mergey, éd. Buchon, p. 265).

son. Les bourgeois furent épouvantés et les plus aviaés curent beau jeu à blâmer le duc de Guise, leur idole de la veille, du massacre de Vassy et de la rupture de l'édit de Janvier. La cour fut moins troublée. La reine mère, plus indécuse que jamais entre les deux partis, se montra impénétrable. Cependant, il lui échappa de dire : « Eh bien, nous entendrons la messe e en français. » La nuit se passa dans la terreur. Plus d'un bourgeous croyait entendre les pillards huguenots à sa porte, plus d'un seigneur songesit à se tourner du côté du vainqueur. Seul à la cour, Vieilleville doutait de la nouvelle. Aucun des messagers de malheur ne mettait en scène l'aile droite de l'armée, et ceux même qui recontaient la mort du duc de Guise le représentaient en soldat isolé. Vieilleville réunit quelques notables à son logis de la Croix-du-Tirouer! et réconforta leur courage en leur prouvant l'invraisemblance du récit.

Le dimanche soir, 20 décembre, vers neuf beures, arriva le maréchai de camp du duc de Guise, Jean de Beaulieu de Losses. Il crie au corps de garde de la porte Saint-Honoré : « Victoire! Victoire! Monsieur « de Guise a gaigné la bataille; le prince de Condé est « son prisonnier. » A oe ori, la garde prend les armes ; les soldats déchargent leurs arquebuses en l'air. La nouvelle se répand avec une telle rapidité qu'elle arrive au Louvre avant le messager. La ville s'illumine « de « plus de chandelles allumées qu'il ne paroissoit « d'étoiles au ciel. » Les rues se remplissent de bourgeois rodomonts comme s'ils eussent gagné la bataille.

1. La rue de la Groix-du-Tirouer était la partie de la rue Saint-Honoré qui s'étend entre la rue de l'Arbre-Hec et l'Orstoire



Le lendemain mat.n, le roi devait se rendre en grande pompe à un *Te Deum* à Notre-Dame. Les milices s'armèrent; les ambassadeurs furent convoqués<sup>4</sup> et les babitants, en signe d'allégresse, même ceux qui penchaient vers la réforme, pavoisèrent leurs maisons\*.

## II. TRAITÉ D'AMBOISE.

Le soir de la bataille de Breux, Coligny recula jusqu'à la Neuville, petit village de la Beauce sans ressources ni défense, et y ralba ses gens. L'armée calviniste faisait encore bonne contenance; elle avait été repoussée, elle avait été défaite, mais non pas mise en déroute. Coligny forma le dessein héroïque de livrer une seconde bataille au duc de Guise. Les gentilshommes français étaient prêts à remonter à cheval, mais les Allemands refusèrent de les suivre. En vain, l'amiral leur représenta que l'armée catholique était décapitée par la prise du connétable, les Suisses anéantis, la cavalerie du roi dispersée. Les reîtres



Ce fot au duc de Montpensier, qui n'avait pas assisté à la bataille de Dreux, que le pape Pie IV adressa, le 13 janvier 1563, la bu le de félicitation de la victoire (Annalia Raynaldi, ann. 1563, n° ?)

<sup>2.</sup> Journal de 1562 dans la Revus rétrespective, t. V. p. 208. — Mémoires de Condé, t. I., p. 165, t. II., p. 115, et t. IV., p. 194. — Le roi manda à la ville de Bordeaux, dit Gauffretsau, de chanter le l'e Beum, mais non pas de faire le feu de joye, parce que le connétable était prisonnier (Chronique bordelaise, t. I., p. 110). — Registre des délibérations du bursau de la ville de Paris, 1562, décembre. — Coll. du parlement, vol. 556, f. 274 — Lettres de Pasquier dans ses (Rueres comptetes, t. II., p. 103. — Coll. Brienne, vol. 206, f. 177. — Mémoires de Tavannus, coll Petitot, t. XXIV., p. 380.

étaient venus en France, dit Posquier, « pour s'enric chir, non pour y mourir. » Telle fut la vraie raison, la raison inavouée, de leur refus de reprendre l'offensive<sup>4</sup>. L'amiral, desespèré, laissa reposer son armée et prit la route d'Orléans. Il s'arrêta à Auneau, ville forte, défendue par un château, capable de soutenir un siège, et réunit un conseil de guerre. Tous les capitaines protestants, d'une voix unanime, le subphèrent de prendre le commandement jusqu'a la finde la captivite de Condé. Coligny accepta, non par ambition (son âme était au-dessus d'une passion mesquine), mais par dévouement. Le 21 et le 22 décembre, il adressa au comte de Warwick et à la reme d'Angleterre deux demandes de secours?. Le lendemain, renonçant à attendre l'ennemi dans les plaines de la Beauce, il se rapprocha de la Loire. Catherine de Nédicia jugea qu'il voulait passer en Poitou, en Guyenne et peut-être auprès de Jeanne d'Albret, dont l'ame ardente inspirait au parti huguenot une fermeté qui valent une armée<sup>3</sup>. Mais il a'arrêta à Avaray, prés de Blois. Dans l'intervalle, il avait été informé des succès de Gabriel de Mongonmery en Normandie et avait repris le hardi projet de transporter la guerre sur la côte à portée des flottes et des subsides d'Angleterre 1.

1. Tous les historiens sont unanimes. - Lettres de Pasquier dans les (Eurors complétes, t. II, coi 102.

2. Cos deux settres out été publices, l'une dans ses Calendarz of state papers, l'autre dans le IVIP siècle et les Valois, par M. de la Formère, p. 92

3. Lottre de Catherine au comte du Lude, 4" janvier 1562 (1563), Lettres de Gatherine de Médico, t. I, p. 458.

4. Lettre de Gouguy à Mongoumery, Avaret, 28 décembre 1562 (La Ferrière, le IVII siècle et les Falois, p. 93).



Avant d'entamer cette nouvelle campagne, il traverse la Loire à Beaugency (3 janvier 1563) et conduit les reitres en Herry c pour les rafraichir. » c'est-à-dire pour leur offrir, en attendant la solde, le pillage des villages de l'Orléanais!. Le 12 janvier 1563, l'armée protestante et son chef campent à Villefranche-sur-Cher, le 24, le 29, le 30 à Orléans!. Tout à coup la nouvelle se répand que le duc de Guise est à Étampes. Aussitôt l'amiral sort de ses incertitudes, et, le 1º février, laissant à Orléans son frère François d'Andelot avec une forte troupe, il prend la route de la Normandie et en six jours franchit plus de cinquante heues. Cette course rapide<sup>3</sup> lui permettait d'echopper au duc de Guise, mais on s'etonne, puisque l'amiral avait résolu, depuis le 28 décembre. de déplacer la base de ses operations mulitaires, qu'il ait perdu plus d'un mois sur les bords de la Loire.

Le 19 décembre, le connétable, sur l'ordre de Coligny, avait été dirigé à marches forcées sur Orléans. A peine ses gardiens lui donnérent-ils, au milieu de la nuit, quelques instants de repos. Après un voyage pénible de près de trente lieues, Montmorency arriva le 20 décembre au soir. Il fut conduit chez la princesse de Condé, Étéonore de Roye, sa propre

2. Lettres de Coligny (Ibid., p. 183 et suiv.).



<sup>1</sup> Lettres de Coligny, publiées par le comte Delaborde (Gaspard de Coligny, s. II, p. 180 et suiv).

<sup>3.</sup> L'incertitude de la marche de Coligny fit craindre à la reine que l'armée protestante menaçàt Paris (Lettre de la reine à François de Montmorency, gouv de l'Isle de France, Blois, 31 janvier 1562 (1563) Lettres de Catherine de Médicis, t. I. p. 492).

<sup>4.</sup> Lettre de Coligny à Mongonmery, du 28 décembre 1562, citée dans la note 4 de la page précédente.

mèce, et lui raconta, presque le premier, les étranges péripéties de cette bataille, qui le rendait l'hôte de la femme même de son adversaire. Sa blessure, aggravée par l'âge et la fatigue, lui causait de grandes douleurs. La halle était enchâssée dans la machoire et ne put être extraite qu'après une incision dans le menton<sup>3</sup>. La princesse de Condé le sougha avec une affection fibale, si bien que le vieux connétable, « grand « rabroueur de son naturel<sup>3</sup>, » en fut touché. Il écrivit à la reine que sa nièce lui avait sauvé la vie et la prin de traiter favorablement le prince de Condé<sup>4</sup>. A la date du 8 janvier, il était en convalescence et se promenat chaque jour sur les remparts de la ville avec la princesse<sup>5</sup>.

Le prince de Condé avait été mené à Dreux le

- 1 Lettre de la princesse de Condé à la reine mère, Oridans, 22 décembre 1562, vendue par M. Charavay le 10 février 1817 Autre de la même à la même, name date, orig., f. fr., vol. 8607, f. 74. Autre de la même un prince de Condé, 22 décembre 1562; copie, coil. Brienne, vol. 206, f. 173. La correspondance de la princesse avec le roi, le prince de Condé, surtout avec la reine, pandant les derniers jours de décembre et les princères semaines de 1863, est conservée dans les volumes 8607 et 8628 du fonde françale et, en copie, dans les volumes 206 et 206 de la collection Brienne.
- 2. Laure de Chantonny, du 9 janvier (563 (Mémoires de Conéé, 1. II, p. 121). L'ambassadeur raconte qu'on ne pouvait nourre le blessé que de selmes (coulie de viande, et choses liquides.
  - 3. Brantôme, t. III, p. 299 et surv.
- 4. Lettre du connétable à la reine, 22 décembre 1562 (Duc d'Aumaie, Hut du Goadé, t. I., p. 212). — Lettres és la princesse de Condé à la dame de Montmorency, 24 et 30 décembre (Delaborde, Élémore de Roys, p. 452 à 454)
- Lettre du dus de Guise à madame la consétable, camp de Cormainville, 8 janvier 1582 1583; (Delaborde, Silenere de Roye, p. 138).



20 décembre : puis au château de Lainville : et. lorsque le roi vint en Beauce, à l'abbaye de Saint-Pierre de Chartres, sous la conduite du marechal Henry de Montmorency-Damville\*. A la fin de janvier, toujours à la suite du roi, il fut transféré à Loches<sup>4</sup>. puis à Onzain, vieux donjon féodal, près d'Amboise, appartenent au comte de La Rochefoucault<sup>5</sup>. Sa captivité était assez dures. Trois compagnies de gens d'armes et deux enseignes de gens de pied montaient la garde à sa porte. Défense de laisser approcher des étrangers, sauf les serviteurs qui consentaient à s'emprisonner avec lui, défense de le perdre de vue, « sauf en sa garde-robe. » Le prince avant demande à voir son argentier, la reine n'autorisa la visite qu'après avoir fait fouiller cet officier?. Ces précautions, justifiées par son énergie et son audace, ne l'empéchèrent pas de tenter une évasion. Pendant son séjour à Onzain, il soudoya des soldats et se procura des vêtements de paysan. Ainsi deguisé, il franchit la première enceinte, puis la seconde, et ne fut arrêté qu'à

2. Les historieus du temps écrivent Leussille. Il s'aget ici probablement de Lainville (Seine-et-Ones).

Journal de Bruslard dans les Mémoires de Condé, t. I., p. 417
 Dépêche de Chantonay, du 3 février : 563 (Mémoires de Condé,

t. II, p. 128)

6. Lettre de Théodore de Bèse à Calvin, du 12 janvier 1563 (Baum, Teodor Bess, app., p. 204).

7. Lettres de Catherine de Midicis, t. 1, p. 461 et notes, et 466.

<sup>1</sup> Cest peut-être à cette occasion que le duc de Guise recommanda au s. de Favoreles la velle de Droux, dont il était gouverneur (L'Hermite de Soliers, Moèlesse de Touraine, p. 234)

<sup>3.</sup> Hémotres de Claude Heton, t. I., p. 313. — Mimotres de Le Hous, chap. z. — Hémotres de Mergoy, édit. Buchon, p. 265. — Lettres du roi dans ses Mémotres de Condé, t. IV, p. 181 et 182.

la troisième. Damville punit sévèrement les complices du prince. Le capitaine et les soldats, « consentants « ou nonchaillants, » furent emprisonnés, pendus ou noyés!. La reme se rendit elle-même à Amboise, « fit « murer grand nombre de portes et fenestres et « mettre de fortes grilles de fer aux autres? » el y envoya le prisonnier dans les derniers jours de février? Il avait été question de l'échanger contre le connetable, mais la reme refusa l'échange. Condé passa deux mois et demi en prison avec le ministre Pérussel, sans autre consolation que les prières de cet ancien cordelier.

Avant de lusser le champ libre aux gens de guerre, la reine mère voulut tenter de nouveau la voie des négociations. Condé était sous les verrous, Jeanne d'Albret en Béarn; l'occasion se présentait de diviser ces deux times intrépides. Dès le lendemain de la bataille de Dreux, Catherine espere dominer le chef du parti réformé : « La paix est faite, écrit-elle à « Artus de Cossé-Gonnor le te janvier 1563, mais



i Lettre de Chantonay, du 20 fevrier 1563 (Mémoires de Condé, t II, p. 133). — Les mêmes détails se retrouvent dans la settre de Chantonay à Philippe II, du 22 et du 24 février Arch met., K. 1500, n° 50).

<sup>2.</sup> Lettre sans date (février 1563), publiée dans l'Histoire de France de P. Muthieu, t. I., p. 269.

<sup>3.</sup> Deux lettres du prince de Coudé, du 28 février, l'une à la reine, l'autre à la princesse de Coudé, sont datées d'Ambosse. Cos deux lettres sont publiées dans l'Hist des Condé par M le duc d'Aumale, t. I, p. 397.

Lettre de la princasse de Condé à la reine; autographe sana date; L fr., vol. 6607, f. 48.

<sup>5.</sup> C'est probablement à Pérussel qu'il feut attribuer la rédaction duns belle prière que les gens du prince lissient chaque jour au chevet de son lit (Copie, f. fr., vol. 3952, f. 101).

« n'en dites rien. » Elle demande 100,000 écus pour renvoyer les rettres; elle certifie les dispositions conciliatrices du prince de Condé; elle cherche à réunir le prince, le cardinal de Bourbon, le connétable et le duc de Guise en une conférence pour établir les bases de la paix. Les propositions étaient colportées d'un camp à l'autre par Jean Caracciolo, ancien abbé de Saint-Victor, ancien évêque de Troyes, devenu protestant. Les révoltés demandaient l'exécution de l'édit de janvier. Catherine aurait tout accordé, mais le duc de Guise voulait traiter les rebelles en vaincus, non pas en vainqueurs, et se sentait capable de leur imposer des conditions plus dures. La reine mère prodiguait les faveurs du roi pour acheter des partisans. Dans un seul jour, elle crés trente-deux chevaliers de l'ordre et vingt capitaines de gens d'armes\*. Les réformés n'étaient pas oubliés. Le fils de Jeanne d'Albret recut successivement l'amurauté, le gouvernement, la lieutenance générale de Guyenne et une compagnie de cent hommes d'armes<sup>5</sup>. Elle

- Lettru de Catherine de Médicis, t. I, p. 459, 460, 469, 470.
- 2. Dépêche de Chantonay, du 9 janvier 1563 (Mémoires de Condi, t. II, p. 121).
- 3. Nous avons publié quelques renseignements nonveaux sur ce personnage dans les Mémoires de la Société de l'histoire de Paris, s. XXI.
- 4. Lettre de Catherine à Gonnor, du 12 janvier 1563 (Mémaires de Gondé, t. IV, p. 201). Le baron de Fourquevaux et le s. de Négrepolisse requirent le cother dans l'egiste Saint-Étienne, à Toulouse, le 28 février, des mains du cardinal d'Armagnac (Lafaille, Anneier de l'oulouse, t. II, p. 254).
- 5. L'amiranté lui fut donnée le 26 décembre 1562 (Lettres patentes du roi de cette date, f. fr., vol. 23149, copie du xVII niècle, f. 62), le gouvernement de Guyenne le même jour

adressa au cardinal Odet de Chastillon, dont elle connament l'influence sur l'esprit de son frère, une lettre d'arnitié! au moins inopportune, car elle ne pouvait ignorer que le pape Pie IV préparait la bulle d'excommunication de ce prélat\*.

La première difficulté (tant les deux parties avaient de confiance l'une dans l'autre) était de réunir le prince de Condé et le connétable. Ni catholiques ni réformés ne voulaient se dessaisir de leur prisonnier. Catherine de Médicis jugea que les entrevues ne pourraient avoir lieu qu'aux portes d'Orléans et se rendit à Bloss. Son départ fut si rapide qu'il donna lieu aux plus étranges rumeurs. Quand elle se coucha, écrit l'ambassadeur d'Espagne, il n'y avait personne qui en sçeut à parler, et après minuit l'on commença à charger les mulets. Peut-être la reine avait-elle appris le prochain passage de l'armée protestante en Normandie et craignait-elle d'être surprise dans une ville

(Lettre du roi, f. fr., vol. 23149, f. 82) et la compagne de gene d'armes la 42 février 1562 (1563) (Arch. de Pau, E. 586)

1 Lettre du 12 janvier 1562 (1563), publiée par du Bouchet (Huteire de la maisen de Colegny, in-fol., p. 411).

2. La catation du cardinal de Chastilion à Rome est detés du 12 janvier 1562 (1563). Cette pièce fut affiches aux portes de l'hôtel de Beauvais à Paris quelques jours après. Gaignières nous en a conservé une copie (f. fr., vol. 20461, f. 227). La bulle est datée du 31 mars 1563 et est publiée par du Bouchet p. 611).

3. Lettre de Chantenay du 19 janvier 1563 (Mémotres de Condé, t. II, p. 123 .

4. Lettre du roi et de la reine môre au Parlement de Paris et à Gonnor, du 22 janvier 1582 (1563) (Mémoires de Cendit 2. IV, p. 202 et surv.).

5. Lettre de Chantonay à la duchesse de Parme, de 26 janvier 1563 (Lettres de Cotterine de Médicis, S. I., p. 486, 2016).



sans défense. Elle arriva à Blois le 23 janvier avec le roi, presque en même temps que Condé, décidée à tout sacrifier « afin de ne point recommencer heun aultre foys, écrit-elle à Gonnor, sete danse qui nous coûte si cher<sup>4</sup>. • Avant de laisser sortir le connétable, les réformés exigeaient trois otages, Henri de Lorraine, le fils atné du duc de Guise. Henri de Montmorency-Damville, et le duc d'Estampes\*. Enfin, il fut décidé que le connétable et le prince seraient améries. chacun de leur côté, dans une des îles de la Loire. En attendant le jour de la conférence. la reme mère envoya Henri Clutin d'Oisel et Sébastien de l'Aubespine, évêgue de Limoges, au connétable à Orléans pour lui faire connaître ses intentions. En retour, elle autorisa Condé à recevoir sans témoins la visite de Jacques de Boucard et de Antoine Raguier d'Esternay, deux gentilshommes de son partis. Les quatre ambassadeurs firent plusieurs voyages de Blois à Orléans. La reine tint de nombreux conseils, quelquefois en présence du nonce<sup>4</sup>. Condé prétendant à tous les avantages et Montmorency ne voulait rien accorder. Les négociateurs cherchaient « un appointement » intermédiaire quand le siège d'Orleans interrompit les pourparlers.

Le 26 décembre, sept jours après la bataille de Dreux, le duc de Guise avant pris la route d'Orléans.



Lettre de Catherine à Gonnor (Lettres de Catherine de Médicis,
 I, p. 476).

<sup>2.</sup> Lettre d'Élécaore de Roye à la reine, mus date (Copie moderne; f. fr., vol. 6621, f. 47).

<sup>3.</sup> Lettres de Catherine de Médicis, t. I. p. 492, 496.

<sup>4.</sup> Lettre de Chantonny, du 20 février 4563 (Mémoires de Condé, t. II, p. 133).

Le 11 janvier, il gagna le pont de Beaugency et a'établit sur les deux rives de la Loire<sup>4</sup>. Ses troupes étaient nombreuses, bien armées, aguerries par une campagne qui durait depuis six mois, mais elles manquaient de tout et n'étaient soutenues que par l'espérance de la victoire. Le duc écrit à Artus de Cossé-Gonnor ' e Nos soldats sont tous nuds, par « ce froid qui est pire 2. » Le 6 février, l'armée royale prend vigoureusement l'offensive. Elle donne l'assaut au Portereau, forteresse élevée à la tête du pont. Après un combat acharné, soutenu par les handes béarnaises de la reine de Navarre, l'armée rovale est repoussée, mais le désordre se met dans les retranchements des Allemands. Le duc de Guise pointe sur eux toute son artillerie. Les reltres fuient en désordre. Le pont se couvre de fuyards. Heureusement pour la vide, François d'Andelot, suivi des gentilshommes protestants, arrive sur le champ de bataille. Il commande la charge, refoule les catholiques et fait baisser la berse ..

Les réformés se crurent sauvés; leur chute n'était que retardée. L'insuffisance de l'artillerie royale avait empéché le duc de Guise de profiter de ses premiers avantages. Quelques batteries placées sur la rive droite auraient permis aux catholiques de balayer le pont par des seux convergents et d'arrêter d'Andelot sur le seuil du pont-levis. « Mon bonhomme, écrit le

<sup>1</sup> Leure de duc de Guise à Gonnor, du 11 janvier 1562 (1563),

s. I. (Orig., Ve de Colbert, vol. 24)

<sup>2.</sup> Lettre citée dans la note précédente

<sup>3</sup> D'Aubigné, Hist. université, t. II, p. 124 (édit. de la Soc. de l'hist. de France). — Mémoires de Le Nous, chap. m.

- duc à Artus de Cossé-Gonnor le lendemain du jour
- où il avait touché la victoire, je me mange les doigts
- c de penser que si j'eusse en sax canons et pour en tirer
- \$,000 coups, ceste ville estoit à nous!. > Il avertit la reine de la faiblesse de ses armements et celle-ci commande de lui envoyer « dix canons et toute leur
- sequelle, > 4,000 boulets, 40,000 de poudre; « que
- l'on les fasse voler, s'il est possible!. »

L'artillerie arriva promptement et fut promptement mise en batterie. Le duc de Guise avait renforcé son armée, resserré le blocus, rapproché les tranchées, posté les compagnies. Il fixa l'assaut à la nunt du 18 au 19 février. La prise de la ville était assurée<sup>3</sup> quand un crime, dont les instigateurs sont encore incertains, retarda le triomphe du parti cathohque.

Le jour même de l'assaut, le 48 février, quelques heures avant de donner le signal, le duc de Guise inspecta une dernière fois les batteries et les positions de l'armée royale. La duchesse de Guise venuit d'arriver aux Vaslins\*, près d'Olivet, et demandait à voir son mari. A l'entrée de la nuit, le prince lorrain, presque sans suite et sans armes, monte à cheval. Il avait traversé le Loiret en bateau et suivait le chemin des Vashns; tout à coup, au carrefour des deux

<sup>1.</sup> Mémoires de Condé, 4. IV, p. 225.

<sup>2.</sup> Lettres de Catherine de Médicte, t. I., p. 500. Leure du 8 fe-Vriet 1562 (1563).

<sup>3.</sup> Mémoires de Conde, t. IV, p. 232. — Lettres de Catherine de Médicis, t. I, p. 496 et 509.

<sup>4</sup> M. Baguenau.t de Puchesse, d'après une étude de M. Dupuis, publiée dans ses Mémoires de la Soc. archéol. de l'Orléanais, t. IV, 1858, a établi que le duc de Guise habitait le château des Vashins.

routes\*, un coup de seu part derrière une haie et le frappe au côté droit. « L'on me devoit celle-là, « dit-il, mais je crois que ce ne sera men\*. » Cependant il perd connaissance, descend ou tombe de cheval et est emporté par ses gens auprès de la duchesse.

Les chirurgiens de la reine mère arrivent du camp. Au premier examen, ils jugent la blessure mas danger? Ils « charment » la plaie pour conjurer les sortièges qui pouvaient être attachés à la balle et informent la reine que le duc « n'en auroit que le « mal!. » Les journées des 80, 21 et 22 février se passent sans aggravation, mais le mardi gras, 23 février, la fièvre augmente « avec une sueur froide, « non sans quelque débilitation de l'entendement « du blessé. » Cependant, il reprend ses sens. Dans la soirée son état empire. Son frère, le cardinal de Guise, l'avertit qu'il touche à sa dernière heure. Le héros reçoit la nouvelle avec courage, se confesse, commune, fait ses adieux à la duchesse et à son fils, et reçoit l'extrême-onction des mains du cardi-

et non celui de Cornet, comme le dit l'évêque de Ries dans un document que nous citerans plus lors

1 M Édouard Fournier ebserve que le carrefour des deux rouses où le duc de Gusse fut blossé est marqué sur la carte de Cassail (Faritiés Aut. et liste, t. VIII, p. 19).

2 D'après Bruntôme, dont le témoignage est pricieux perce qu'il était au camp (Brantôme, t. IV, p. 259), le due aurait prononcé ces paroies (t. IV, p. 956).

3. Lettres de Gatherine de Médiale, 1, I, p. 512.

4 Lettre de Chantonny, du 20 février 1563 (Mémoures de Gondé, t. II, p. 133).

 Lettre publice dans les notes de Lettres de Catherène de Médicis, t. I., p. 512.

6. Récit de l'évêque de Ries dans les Mémetres de Condé, p. 965



nal de Ferrare. Il meurt le lendemain, mercredi des cendres, entre dix et onze heures du matin<sup>1</sup>.

A cette nouvelle, disent tous les contemporains, Catherine de Médicis montra une irritation trop vive pour être jouée. « Il me coûtera tout set que ha le roy, « écrit-elle à Artus de Cossé-Gonnor, pour savoyr qui ha fact favre sete mechanseté\*. > Le 19 février. elle fit crier dans le camp que la découverte de l'assassia serait récompensée par un don de 3,000 écus. Le coupable, après avoir commis le crume, avait pris la fuite sur un bon cheval. Saisi de terreur, il galopa toute la nuit, tout le jour, toute la nuit suivante et s'égara dans les bois. Le surlendemain, il arriva à une ferme isolée et y tomba avec son cheval de fatigue et d'épuisement. A peine prenait-il du repos qu'arriva un des pelotons de l'armée royale qui courait à sa recherche. Son trouble, ses réponses embarrassees inspirérent du soupçon. Il fut arrêté et conduit au camp 5.

La reme venait d'arriver à Caubrai, près Ohvet, avec le cardinal de Bourbon et plusieurs seigneurs. En partant de Blois, préoccupée de la paix avant tout, elle dit au roi : « Adieu, mon fils, je vais voir M. de « Guise, et j'entrerai dans Orléans si je le puis. Je

2. Lettres de Gasherine de Mécheis, t. I. p. 512.

<sup>1.</sup> Récit de Laucelot de Carles, évêque de Ruez, témoin oculaire (Mémotres de Gondé, t. IV, p. 243).

<sup>3.</sup> Pièce dans les *Mémoires-journaux du duc de Guise*, coll. Michaud, p. 508.

<sup>4</sup> Récet du temps (coll. Dupuy, vol. 844, f. 94) confirmé par tous les historiens.

<sup>5.</sup> Hémoires de Castelnau, liv. IV, chap. z.

- « vous en ferai don avant mon retour et je ferai la
- paix. → Le roi répondit : « Faites la paix et ne vous
- « inquiétez pas d'Orléans, car, lorsque la paix sera
- « faite, Orléans et les autres villes seront à nostre
- c dévotion1. »

Le 21 février, Catherine fit interroger l'accusé devant elle. C'était un ancien page du vicomte d'Aubeterre nommé Poltrot de Méré, originaire de l'Angoumois et agé de vingt-six ans. Il avous qu'il avait servi plusieurs capitaines protestants, Feugières-Brion, Jean de Parthenay-Soubise, qui, frappés de son caractère résolu et de son sang-froid, l'avaient excité, disait-il, à assassiner le duc de Guise. Coligny l'avait fait venir au mois de janvier précédent et lui avait inspiré c courage et hardiesse pour exécuter lad, entreprise. Il lui avait donné vingt écus pour espionner le camp du duc de Guise en attendant l'occasion favorable, puis 100 écus, le prix d'un bon cheval, pour assurer sa fuite. Pressé par l'amiral, par Théodore de Bèze et le ministre Joan de Lespure\* de « faire la chose la plus belle qui fust oncques faicte, » malgré ses hesitations, malgré ses refus, il s'était décidé à obéir à leurs conseils. Il ajouta que les chefs du parti réformé avaient armé des sicaires contre les principaux capitaines catholiques, contre les princes, la reine mère et le roi lui-même<sup>a</sup>.



<sup>1</sup> Occurrences en France, pièce datée du 26 février 1563 (Calendare, 1663, p. 162).

<sup>2.</sup> Lettres de Catherine de Médicie, t. I. p. 517.

<sup>3.</sup> Déposition de Poltrot de Mâré plusieurs fois imprimée et reproduite avec des notes dans le tome VIII des Variété Autoriques et litteraires de la Collection alzévirienne.

Le lendemain, Poktrot de Méré confirma son récit. Conduit à Paris le 23 février, il subit deux interrogatoires et signa deux fois les mêmes déclarations. L'instruction paraissait terminée quand, le 15 mars, à la suite d'une séance à la chambre de torture, il révoqua ses précédents aveux. D'après les apologistes protestants, il eut honte d'accuser un innocent; d'après Chantonny, il céda aux promesses du maréchal de Montmorency. D'après l'ambassadeur vénitien, au moment du supplice, il renouvela sa première déposition. La question de la culpabilité de Coligny est obscure et sera longtemps discutée. Quoi qu'il en soit, la culpabilité personnelle de Poltrot était démontrée. Le 18 mars, il fut condamné à morté et écartelé le même jour.

Bientôt consolée de l'assassinat du duc de Guise, Catherine de Médicia, après un mouvement de colère qui faillit lui faire perdre son sang-froid, reprit les négociations qu'elle avait entamées avant la guerre, poursurvies au milieu des combats et conduites jusque sous les murs d'Orléans. « Je suis après à reguarder « de fayre heunne pays, écrit-elle le 25 février à la « duchesse de Savoye, car je voy byen que, durant

<sup>1</sup> Lettres de Sainte-Crois, in-4°, p. 248.

<sup>2.</sup> Lettre de Chantonay au roi d'Espagne, du 22 avril 4563 (Orig. espagne); Arch. mat., K. 1499, nº 561.

Nous silons essayer d'éclaireir ce mystère dans l'Assassinat du duc de Guiss, sous presse.

<sup>4.</sup> Lettre de Marc-Antoine Barbaro au doge de Venise, 23 mars 1563 (Sespatches of Suriano and Sarbaro, 1891, p. cm).

<sup>5.</sup> L'arrêt, daté du 18 mars 4562 (1563), est imprimé dans les Mémoires de Condé, t. IV, p. 309.

« sesy, y (:/. l'amiral Coligny, qu'elle accusait de l'as-« sassinat) me teure (tuerait) à la fin mes enfants....¹. »

Négocier les armes à la main, tel était le plan de la régente. Elle résolut de donner deux suocesseurs au duc de Guise : le commandement de l'armée au maréchal Charles de Cossé-Brissne<sup>3</sup>, la lieutenance générale du royaume au duc Christophe de Wurtemberg, zélateur ardent de la confession d'Augsbourg et très hostile aux calvinistes. Le maréchal arriva bientôt à Saint-Mesmin, mais le prince allemand refuse la dignité qui lui était offerte. La reme avait d'autres desseurs. Elle voulait transformer le cardinal de Bourbon en personnage militant et sollicita du pape la permission de le marier. Ce projet avait plusieurs avantages, celui de diminuer Condé, en abaissant son rang de prince du sang; celui de faire passer sous la tutelle de cet oncle, zélé catholique, le jeune prince de Béarn, qui recevait, des précepteurs désignés par sa mère, « molta mala educatione. » Le cardinal de Bourbon caressait cette. espérance et la dispense fut officiellement demandée par la reine à la cour romaine !.

1. Leitres de Catherine de Médicie, t. I. p. 517.

2. Leitres de Catherine de Médicie, t. I. p. 517 — Sainte-Croix constate que, à la cour, on avait pensé à Blasse de Monluc (Lettres de Sainte-Orois, 10-4\*, p. 210).

3. Théod. de Bêze avait commu les propositions secrétes de la

reme an due de Wurtemberg (Hist. seciés., t. I, p. 629).

 Il consigna les motifs de son refus dans une pièce, datés du 15 mars 1563, qui est publiée dans Guchichte son Wurtemberg unier des Bernages, par Sattler, 1771, t. IV, p. 230.

S. fattrio de Sointe-Grois, in-4°, p. 216 et 217. Lettre du

13 mars 1563.



Le prince de Condé, prisonnier des armées royales, le connétable de Montmorency<sup>1</sup>, prisonnier des rebelles, étaient les négociateurs désignés, Condé eut une entrevue avec la reine à la fin de février et souleva des difficultés. Il prétendant à sa délivrance avant de conférer avec le connétable. Catherine lui signifia au'il ne recouvrersit la liberté que lorsque les villes occupées par les réformés seraient rendues au roi et les Allemands hors du royaume 3. La princesse de Condé obtint de son mari des résolutions plus conciliantes, et, apres d'assez longs pourparlers conduits par Henry d'Oisel et par Sébastien de l'Aubespine 4. Éléonore de Roye eut elle-même, le 🕏 mars, une entrevue avec la reine mère<sup>b</sup>. Il fut arrêté que le prince et le connétable entreraient en conférence le samedi 6 mars dans un tlot de la Loire<sup>a</sup>. Le 3. l'Aubes-

t Montmorency était entièrement rétabli à la date du 24 février 1562 (1563) (Lettre de François d'Andelot à mad. la connétable, de cette date ; orig., f. fr., vol. 2410, f. 84).

2. Récit communiqué au parlement le 27 février 1562 (1563)

(Coll. du parlement, vol. 556, f. 45).

3 Lettre du cardina, de Bourbon à Gouner, Blow, 5 mars 1562

(\$563) (Mémoirée de Condé, t. IV, p. 282).

4. Presque tous les historiens désignent le socrétaire d'État, Claude de l'Aubespine, mais le récit médit que nous citens plus loin désigns appressément Sebistien de l'Aubespine, évêque de Lamoges. Cependant on verra plus loin que Claude de l'Aubespine était aussi présent. Nous avons tilché, d'après les documents, de nes pass les confondre.

5. Mémoire de ce qui se passa entre les députés du rot et ceux du prince de Conté pour conférer de la pacification, récit important, émané probablement d'un des négociateurs et qui raconte toute la négociation du 2 au 13 mars 1563 (Copie du xvir mécle,

cell, Brienna, vol. 205, £ 304).

6. Lettres de Catherine de Médicie, t. I. p. 521.

pine fut envoyé à Amboise et, le 5, il amena le prince à Saint-Mesmin, dans un coche fermé et gardé par les Suisses<sup>1</sup>. Le lendemain, Condé et le connétable furent conduita, le premier par la régente, le second par Éléonore de Roye, dans l'île de Saint-Jean-de-Bras, en face des deux armées. Les deux plénipotentiaires, accompagnés de quelques officiers, s'abritèrent sous un pavillon et échangerent leurs vues. « Toutefois, dit Chantonay, ils ne demeurarent audit pavillon, ains parlarent tousjours, promenans « tous seulz l'espace de trois grosses heures. » Pendant cette longue conversation. Catherine et les membres de son conseil étaient demeures sur la rive et survaient des veux les deux interlocateurs. On sut plus tard que la première conférence s'était passée en déplorations réciproques sur les malheurs de la guerre civile et que les négociateurs, avant d'entrer dans le vif de la chacusaion, avaient résolude prendre les instructions, l'un de la reine mère, l'autre du consistoire d'Orléans\* Ils furent ramenés chacun à leur point de départ avec les mêmes précautions.

Le 7 mars, la reme donns à Condé la liberté de prendre l'avis du consisteure à Orléans et le connétable vint au camp royal. Catherine ouvrit, au logis du maréchal de Brissac, un grand conseil qui dura cinq beures. La cour apprit seulement que les plé-

Lettre de Chaptonay, 13 mara 1563 (Mémoires de Condi, t. II., p. 138).

<sup>2.</sup> Lettre de Condé à Smith, 11 mars 1563 (Duc d'Aumale, Histoire des Condé, t. I, p. 404).

<sup>3.</sup> Lettre de Chantonny dans les Mémoires de Condé, t. II., p. 188.

nipotentiaires devaient se retrouver le lendemain et remarqua que la « royne s'en retourna, monstrant « visaige fort content, et s'en venoit riant et dansant « avec M. d'Aumale<sup>1</sup>. »

Le 8 mars, a sept heures du matin, Catherine, accompagnée du cardinal de Bourbon, du duc de Montpensier et de Claude de l'Aubespine, conféra avec le connétable dans l'île de Saint-Jean-de-Bras. Condéarriva à onze heures avec d'Andelot. Bouchavannes, Esternay et Boucard. Le « parlement » dura presque tout le jour. Des compagnies armées montaient la garde sur l'une et l'autre rive, pendant que délibéraient les chefs des deux partis. Le 9 mars, autre grand c partement. > Plusieurs seigneurs, quelques étrangers, notamment Hubert Languet, représentant de l'électeur de Saxe, y furent admis 2. La plus grave divergence des négociateurs reposait sur l'execution de l'édit de janvier. Condé demandait l'exercice illimité des prêches. Montmorency voulait réduire une liberté qui, loin d'arrêter la guerre civile, l'avait précipitée Pourquoi, disait-il, les réformés ne s'étaient-ils pas contentés de cette concession l'année précédente, lorsqu'elle avait été promulguée<sup>3</sup>? Chacun se cantonnuit dans ses exigences et repoussait toute solution intermédiaire. Condé maintenant le discussion sur un

<sup>1</sup> Lettre de Chantonny, du 10 mars, conservée aux archives de Vienne et publiée en partie dans les notes de Lettres de Catherins de Médicis, t. Î., p. 526

<sup>2</sup> Lettre de Languet, du 13 mars 1563 (Areana revuit, 1699, in-40, t. III, p. 234).

<sup>3.</sup> Lettre de Condé, du 11 mars 1562 (1563) (Duc d'Aumale, Hisjoire des Condé, t. I., p. 406)

terrain favorable à son parts, en ne réclamant que le benefice d'une ordonnance royale. Montmorency était plus embarrassé puisqu'il etait obligé de désavouer un des plus importants actes de roi au nom duquel il traitait. Cependant le prince céda. Séduit par les flatteries de la reine mère et par la promesse de la lieutenance générale<sup>1</sup>, il se laissa arracher ses avantages. Le 9 mars, se résolution était prise. Pour la forme, il consulta les ministres réunis à Orléans\*, puis les principaux capitaines de son armée. Le 12 mars, le chancelier de l'Hospital arrive au camp royal et les préliminaires<sup>1</sup> de la paix furent arrêtés<sup>1</sup>. Le 13, il alla à Orléans et fit accepter au prince de Condé les huit articles de l'édit de pacification concédé par la régente\*, sous la condition que l'exercice de la réforme ne serait autorisé que dans une seule ville par bailuage.

L'accord établi sur ces bases, Catherine, en prévision des obstacles que Coligny pourrait soulever, se hâta de lui donner l'autorité du fait accompli. Il falloit le rédiger en ce style verbeux que les légis-



Bist. scald... 1881, 1. I, p. 631. De Bêze, attaché au quartier général de Coligny, était en position de requestir de surse informations.

<sup>2.</sup> L'avis des soixante-douze ministres réunie à Oriéans est imprimé dans .'Hist. sociés. de de Bèze, 1881, t. I, p. 633.

<sup>3.</sup> La signature des prélumnaires de paix est aunoncée le 12 mars par une lettre de l'Auherpine à Gonnor (*Memoires de Gendé*, t. IV, p. 305) et par deux lettres de la raine, du 13 (*Lettres de Galherine de Médicie*, t. I, p. 528)

<sup>4.</sup> Cos préliminaires, qu'i. faut distinguer du texte même de l'édit d'Ambonse, sont imprimés dans les Mémoires de Condé, t. IV, p. 305.

<sup>5.</sup> Récit de la coll. Brienne, vol. 205, f. 301.

lateurs du xyr siècle avaient adopté. Soit qu'il ait surgi des difficultés de détail ou que le chorx des villes, our devaient jouir de la liberté des prêches, cot été difficile à fixer, ils employèrent sept journées à élaborer un acte que deux hommes de guerre. Condé et Montmorency, avaient arrêté en trois seances. Pendant qu'ils parachevaient leur ouvrage, la reine, le connétable, le duc d'Aumale, tous les grands officiers rassemblés à la cour écrivaient aux lieutenants de roi, aux capitaines, aux municipalités que la paix était signée<sup>4</sup>. Montmorency exultait : « Mon cousin, « écrivit-il à Gonnor, je vous advise que tout crie vive France d'icy à Bayonne<sup>a</sup>. ▶ L'heureux effet de la nouvelle était escompté d'avance et la reine calculait que, après avoir fait lure une telle esperance, pas un capitaine. Coligny lui-même, ne réussirait à rallumer la guerre.

Le 19 mars, le roi signa à Amboise la déclaration qui porte le nom d'édit d'Amboise. L'acte, après un prélude éloquent sur les dissensions religieuses, rédigé par le chanceher de l'Hospital, reconnaît en principe la liberté de conscience, permet à la noblesse l'exercice du culte réformé, le maintient dans les villes ou il était établi avant l'ouverture des négociations, l'autorise dans une ville par baillage, le probibe à Paris et dans le ressort de la prévôté, annule les arrêts rendus contre les religionnaires



<sup>1</sup> Lettres de Catherine de Médicie, t. Î., p. 528 et muy — Lettre du connétable à Gounor, 14 mars 1562 (1563 (Copie ; Ve de Colbert, vol. 84, f. 135). — Lettre du duc d'Aumain à Tayannes, 15 mars 1562 (1563) (Orig., f. fr., vol. 4640, f. 52).

Lettre du 14 mars 1562 (1563) (Orig., V\* de Colhert, vol. 24, f. 120)

depuis la mort de Henri II, amnistie les condamnés et fait à la concorde un appel chaleureux, auquel ne manqua que la bonne foi des deux partis pour assu-

rer la paix du rovaume'.

Aussitôt que l'édit fut signé, le roi l'envoya au parlement avec ordre de l'enregistrer sans délai. Catherine de Médicis écrivit de son côté lettre sur lettre au premier président, au gouverneur de Paris, aux officiers en crédit auprès de la cour suprême\*. La liberté de conscience, sanctionnée en principe par le roi, la tolérance des prêches, même réduite à certaines villes, ne platsaient pas au parti catholique. L'édit fut officiellement porté à la barre par Beaulieu de Losses le 93 mars 3 et le parlement perdit cinq jours en formalités otseuses pour se dispenser d'obéir. La reine avait prévu cette opposition, et, le 21 mars, le connétable commanda à Artus de Cossé-Gonnor de publier la paix à Paris, comme elle l'avait été la veille à Orléans, et d'avertir la reme « si quelqua faisort le rétifé. » Enfin, le 27 mars, toutes chambres réumes, en présence du cardinal de Bourbon, du duc de Montpensier, du maréchal de Montmorency, d'Odet de Selve et d'Artun de Cossé-Gonnor, membres du conseil privé, la cause fut appelée. Le greffier lut le



<sup>1</sup> Cet acte a été nouvent imprimé. On le trouve dans tous les auciens récuerle législat fa, dans l'Hist. sociés... dans les Mémoires de Condé et dans le Recueil des ansiennes lois d'Isambert, t. XIV, p. 185.

<sup>2.</sup> Mémoirus de Condé, t. IV, p. 323. — Lettres de Catherine de Médicie, t. I, p. 533 et muiv.

<sup>3.</sup> Mémoires de Condi, t. IV, p. 321.

<sup>4.</sup> Lettre du coanétable à Gonnor, 21 mars 1562 (1563 (Copie, Ve de Colbert, vol. 84, f. 159)

prélude et la conclusion de l'édit, et passa le disposituf sous silence, « afin que la substance ouye ne « scandalisat l'assistance des avocats et procureur et « peuple!. » L'avocat général n'ajouta rien et, sans delibération, le premier président prononça la formule de l'enregistrement.

Le parti catholique n'était pas satisfait. La cour romaine, informée des négociations depuis la mort du duc de Guise, ne cachait pas son dépit. Le 8 mars, l'ambassadeur du roi, le président de l'Isle, visita le pape, et Pie IV, dès les premiers mots, lui jecta soubdain et à l'impourveu des paroles estranges, contraires, dit l'ambassadeur, à toutes mes actions et cogitations, répugnantes à l'office pour lequel je « me présentois à Sa Sainteté. » Le président, par prudence, ne releva point ces paroles. Le pape insista sur la faiblesse de la reine, l'incertitude de sa politique, la l'acheté de sea concessions. L'ambassadeur nota ces paroles : « Che si importa bene che la Francia se perde, noi non ne cavamo tre quatrimi. > Il ne tenant pas en plus grande estime le roi d'Espagne : Che volete che facciamo? disait-il; il nostro re catho-« lico e un da poco 2. »

A la cour, les capitaines, qui avaient espéré tirer leur fortune de la guerre civile, blamaient la précipitation de la reine. Le maréchal Charles de Cossé-Brissac, le successeur du duc de Guise, regrettait d'avoir été obligé de rendre au connétable le comman-

Registres du parlement dans les Mémoires de Condt, 1 IV.,
 325.

<sup>2.</sup> Lettre du précident de l'Isle au roi, Rome, 8 mars 1562 (1563) (Copie du temps, f. fr., vol. 3954, f. 185)

dement de l'armée campée sous les murs d'Orléans. Il espérait un grand gouvernement; malgré ses demandes, la Normandie fut donnée au duc de Montpensier, la Touraine, l'Anjou et le Maine au duc de Bouillon. Il restait sans emploi et menaçait de se retirer. La reine le retint par des promesses . Mais la plupart des courtisans, fatigués par une campagne sans relache depuis plus d'une année, rendaient à la reine l'approbation qu'elle ne trouvait pas dans les rangs des chefs catholiques. La duchesse de Savoye, Marguerite de France, qui gardait toujours à son ancienne patrie les sentiments de sa première jeunesse, voyait que la guerre rainait le royaume et conseillait la paix à tout prix?.

Les réformés étaient aussi mécontents que les catholiques.

La nouvelle du traité de paix arriva à l'amiral Coligny par une lettre du prince de Condé le 14 mars. Il éprouva un vif désappointement, d'autant que le nième jour il avait touché les subsides de la reme d'Angleterre. « Pour le moins, disait-il à Castel- « nau, si le prince de Condé eut un peu attendu, « avoir entièrement l'édit de janvier. » Il partit de Caen avec sa cavalerie, décidé à tenter un suprême effort. En route, il recueillit des renseignements contradictoires. « Si on pense faire la paix, » écrivait-il

Lettre de Brissac à son frère Artus de Cossé Gonnor,
 mars 1562 (1563) (Orig., Ve de Colhert, vol. 24, pièce 56).

<sup>2.</sup> Lettre de Marguerite de France au maréchal de Montmorency, Rivoli, 27 mars 1562 (1563) (Orig., f. fr., vol. 3410, f. 47).

<sup>3.</sup> La quitance est detée du 15 mars «Kervyn de Lettenhove, les Huguenets et les Guese, t. I., p. 136].

<sup>4.</sup> Mémoires de Castelnes, in-fel., t. I. p. 150.

le 16 mars au comte Jean-Philippe de Bade, dit le Rhingrave, « avec les articles que j'ay veus, l'on ne « peult espérer que plus graves troubles!. » Il arriva à Orléans le 23 mars, cinq jours après que l'édit eut été pubué officiellement, et, le lendemain, au conseil, il adresso des reproches aux négociateurs qui ne l'avaient pas attendu. Il était trop tard pour revenir sur le fait accompli. Coligny licencia ses troupes et renvoya les reitres, qui furent reconduits à la frontière par le prince Antoine de Porcien?. Il alla saluer le roi à Blois et se retira à Châtillon. Théodore de Bèze repartit pour Genève. La reine fit une entrée solennelle à Orléans et rejoignit le roi à Blois.

La paix était faite ou du moins signée, mais les arrière-pensées, les réserves tenaient trop de place dans l'esprit des chefs pour que la pacification fût durable.

<sup>1.</sup> Lettre publiée d'après l'Improphie dans le Buttetin de l'hist. de la Soc. du Prot. français, t. II., p. 542. — Cette lettre a appartequ depuis au cabinet de M. Rathery et figure avec sa date et l'adresse du capitaine auquel elle est adressée sur le catalogue de cet amateur, p° 107.

<sup>2.</sup> Sur les excès des Allemands en France, voyez les Mémoires de Claude Halon, t. I. p. 344.

<sup>3.</sup> Lettre du prince de Condé, du 28 mars 1563 (Duc d'Aumale, *Histoire des Condé*, t. I., p. 401)

## PIECES JUSTIFICATIVES.

1.

Lettre du roi au maréchal de Thermes, Origons, 47 novembre 4560. — Campagne du maréchal de Thermes en Guyenne. — Le roi lui laisse la liberté de commencer par Limegea ou par Perigneux. — Il va lui envoyer quelques compagnies de gena de pied. — Le roi laisse en Poitou les compagnies de du Laide et de Sansac. — Montpezat, du Vigean et la Roche-Posay vont rejoindre le marechal. — Il prandra les deniers lerés aur les séditeux. — Envoi du commissaire Vialard.

(Copie moderne; f. fr., nouv acq., vol. 1234, f. 290. — L'original est conserve à la bibl. de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg.)

Lettre du roi au comite du Lude, Orléans, 47 novembre 4560.

— Le roi lai commande de rester en Poiton et lui laisse sa compagnie. — Ordre de se montrer très sévère pour les séditeux, de punir rigoureusement les ministres. — Quant au ministre prisonner a Niort, il faudra commencer par lui faire son proces, malgré l'opposition des officiers. — Ordre d'aller à Niort. (Ibid., f. 297.)

Lettre du roi au s. de Burie, Orléans, 17 novembre 4560. — Le roi a envoyé le maréchal de Thermes en Limousin, Angoumois et Périgord. — Ordre à Burie de se rondre aux Res,



puisque la Guyenne est tranquille. — Nécessité d'user de la plus grande sévérité. — Burie employers la compagnie de Sansac et de Jarnac. — Le parlement de Bordeuux lui donners des officiers de justice. — Le roi appelle d'Ossan (ou d'Escars) auprès de lui. (Ibid., f. 200.)

Lettre du duc de Guise au a. de Burie, *Orléans*, 17 sevembre 1560. — Ordre d'user de la plus grande sévénté en Saintonge et aux lles. — Le roi lui envoie une instruction. (Ibid., f. 302.)

Ш

Procès-verbal de l'état de Villaneuve-d'Agen, d'eoût 4560 d'fameier 4560 (4561). — Protestation de fidélité des officiers de justice. — Assemblees, soit sans armes soit avec armes, au divers lieux, à Villeneuve-d'Agen et spécialement dans la maison du a. de Brebal. — Baterrements et baptêmes suivant le rite de la religion reformée. — Prêtres insultés. — Introduction de ministres dans la ville. — Le s. de Meymy est à la tête des séditieux. — Le parlement de Bordeaux, informé de ces excès, cite valuement les coupables à sa barre. (Orig., f. fr., vol. 45874, f. (48)

Rapport des consuls d'Agen sur l'état de leur ville (vers le most de jansier 1560 (1564). — Assemblées de huguenots. — Arrestations par les consuls. Les prisonniers sont relâchés. Geux - ci reviennent en ville pour fomenter de nouveaux désordres. — Arrivée de ministres à Agen. — Arrestation du ministre Voisin, il s'echappe. — Arrestation du ministre La Fontaine. — Instruction criminelle commences par les consuls — La ville est menaces au dehors par les partisans du ministre. — Mesures de défense prises par les cousuls. — Le roi a ordonné à une commission prise dans le sein de la cour de Bordeaux de se rendre à Agen. — Cette commission n'arrive pes. — Les rebelles ont surpris la ville et dé.ivré le ministre. — Ils s'efforcent de faire des prosélytes à Agen. (Orig., f. fr., vol. 15871, f. 109.)

Rapport à Barra sur l'état de l'Agenais (après le 27 jouvier



4560 [4561]. — Arrestation à Agen du ministre Voisin et sa délivrance. — Arrestation du ministre La Fontaine. — Mont-flanquin L'exercice de la justice est entravé. Cinq prêtres laissent teur état; l'un d'eux se marie. Prêtres battus. Images rempues. — Villeneuve. — Assemblées en armes et prêches. — Montréal, Port-Sainte-Marie, Marmande, Tonneins, Castelmoron, assemblées en armes, prêches, croix brisses, etc. — Notre-Dame de Nyelle en Condomois. — Malgré ces desordres, l'exercice de la religion catholique n'a pas été interrompu. (Orig., f. fr., vol. 45874, f. 442.)

HI.

## LETTER DE PARLEMENT DE TOULOUSE A LA REINE.

Toulouse, 16 mar: 1560 (1561).

Progrès de la réforme en Armagnac et en Quercy.

Madame, c'est aujord'huy le quinziesme jour que ceste vostre court de Parlement flat despartir en dilligence ung de ses huisslers, pour advertir la Majesté du Roy et Vostre, le Roy de Navarre et messeigneurs de vostre conseil, des assemblées et en armes, que pour lors c'estoient présentées au pays de Rouerque et Quercy, lesquelles, depuis, auroient creu et augmenté ausditz pays et continué, en aucun endroits du Bas-Languedoc et en aucunes villes et lieux du pays d'Armaignac on diocèse d'Aux, de voye et de faict, par force, dejetié les catholiques et chresliens prédicateurs, ordonnez par le diocésain. Les ministres ez églises principales d'aucuns desdiciz lieux dudict Armaignac auroient occupé leurs neux; et à leurs presches et assemblées ont faict hathesmes et autres leurs actes, en la forme de Genefve. En ceste ville de Tholose, entreprenent ce jord'huy vyoler ung des temples, pour y introduyre ung de leurs m.nistres, et, à grand trouppes, marcharent hyer, quinziesme de ce moys, sur le soir, par la ville : declarans en aucuns androiets leur diete antreprinse; de laquelle l'escandalle, emotion qui an surviendrent ne sera à nostre puissance repurer.



Et eroyés, Madame, que si se malheur advient en Tholose, il est fact de tout le ressort de cedict vostre Parlement, s'il ne planst au Roy et à vous, Madame, conserver ce qu'est de la religion en cedict vestre ressort. Les efficiers ordonnez pour la justice, qui restent chrestiens et catholicques en cedict ressort, ne pourvont resister a telles abbominables executions, desquelles deppendra l'entière subvertion et pertes des pays de Languedoc, Rosengue, Queroy, Armaignes et Bigorra, et, par conséquent, des pays circonvoysins.

Madame, nous vous supplions très humblement recepvoir ceste nostre remestrance en bonne part, laquelle, comme très humbles et très obeyesans et très affectionnez serviteurs et officiers du Roy et vostres, nous vous faisons pour le devoir de not charges d'advocaiz et procursurs généraulx, et conservation de ceste vostre corone, afin que, par vostre bon ayde et secours, estant le Roy, nostre souverain Seigneur, vostre filz, venu en son eaige, ne treuve changement de rengion ne diminution quelconque en son royanime. Et sur ce, Madame, nous supplierons le Créateur...

De Tholose, ce xvr de mars 1560.

Boyqua, Sabatery, Mansencal.

(Orig.; We de Colhert, vol. 27, f. 317 Bertrand d'Eyque, premier evocat général; Bertrand Sahatier, procureur du roi, Johan de Manasacal, premier président.)

## IV.

Discours de ce qui s'est pessé à l'assemblée d'Angoulème entre les s. de Sansac et d'Escars, 20 mars 4560 (4561). — Les députés des États se présentent devant le s. de Sansac et demandent acts de presence. — On leur répond que la saile de l'assemblée est prête. — Un gentilhomme annonce l'arrivée de d'Escars. — Le s. de Sansac fait cesser les délibérations. — D'Escars présente une commission du roi ordonnant au roi de Navarre d'assemblée les deputes de Pestou, Saintonge, la Rochelle et du pays d'Aunis à Angoulème. — Il donne lecture d'une missive du roi de Navarre, le nommant son lieutemant à cette assemblée. — En veria de cette lettre, il demande la



première place. — Le s. de Sansac refuse d'assister à l'assemblée plutôt que de céder son rang. — Lettre du roi de Navarre à d'Escars, par laquelle il établit Sansac et d'Escars conjointement présidents des États. {Orig.; V° de Colbert, vol. 27, f. 325.}

Requête des habitants de Cahora au roi de Navarre (verr ée 25 mers (361). — Par une requête adressée au roi de France, i.s. lu: remontrent la pauvreté extrême de leur ville. Ils supplient le roi de Navarre de prendre leur cause en main. {Copie du temps, sans date; f. fr., voi. 45884, f. 429.}

Lettre des officiers de Cognac au duc de Guise, Cognac, 4 marcii 4560 (4584). — Prêches publics, dimanche dernier, à l'église Saint-Martin, par le ministre La Chaussea. — Nous n'en avous été informés qu'après la cérémonie, mais il nous eût été impossible de nous y opposer, tant était grand le nombre des auditeurs — Les réformés doivent célebrer la cène jeudi prochain. — Prière d'informer le roi. (Orig.; Ve de Colbert, vol. 27, f 337.)

Lettre de François Auhert, sénéchal de Poi ders, au s. de Montpezat, Poitiers, 7 avril 4561. — Les étals doivent s'assembler le 25 de ce mois. — L'assemblée de la noblesse ne se tiendra pas le 40, mais le 25. — Enlèvement des saintes images à l'église de Pousanges. — On n'a pu y dire la messe, même le jour de Pâques. — L'Augustin a prêché « choses scandaleuses, mes- a mement contre le sacrement de la messe. » — Les officiers du roi ne sont pas les plus forts et ne peuvent rien empécher. (Autographe, coil. Dupuy, vol. 568, f. 74.)

V.

Levels de Jean de Belov, cues de Castelmau (Lot-et-Garonne), a l'évêque d'Abbs.

Gancon, 7 spril 1561

Troubles à Castelnan pour cause de religion.

Monseigneur, pour veus donner à entendre la toutelle déso-



leton de men église de Cantelonu, le jour de Pasques, à vespres, les seditieux, après nons avoir assez injuriés en faisant la procession, nous vindrent trouver auxdites vespres, eù, voyant la bonne commune, se mirent à leur remonstrer, en bonnes et douices parolles, que c'estoit mai faiet. Mais, nonobstant tout, ils se ruarent sur quelques ungs qu'ils blessarent bien fort, où tadite commune seur rue dessus en soy defendant et en y eust quelques unz des leurs de blessés; où je fux constraint, tout ainsus que je estois habillé pour faire le service, me retirer dans ma maison, où ilx me tindrent amigé ung loing temps; et par le moyen de mes amys ousté é'entre culx.

Mais la mayet ensuyvant, ils out rompu les portes de buiet ou dix bons parroussiens lesquelzils out liez et trosses, et, avecques grands fers aux jambes, les tienent en grosse captivité, et ung pouvre presbtre, des myens aussi, auquel ils out fact pys que à coux-là, le isnant miserablement en somme. Tous ceulx qui ne se veu leut torner, ils menassent faire le semblable.

Je vous supplie, Menseigneur, en ce que vous pourrez, et par la tu tion de nostre sainte religion, nous voultoir secourir et avoir pitie de ce pouvre peaple prisonaise à la miserisorde de ces sed tieux enragés, qui les tienent en une estresse, que les ennemys de la foy ne le vouldroient faire, et mesmes ce pouvre presitre.

Els amasserent arsoir l'égles leur de Montfanquin, qui a ayéé à flure tout es que dessus, et me veullent ce soyr desmolir ma maison presbytéraile, ensemble quelque autre que je y avois basty, et le tout pour avoir ce qu'est dedans, ainsin que j'ay esté adverty tout asture.

Je prie Nostre-Seigneur vous voulloir secourir.

Que sera l'endroiet, Monseigneur que prieray Nostre-Seigneur vous donnée en santé longue et heureuse vie.

De Cancon, 7 avril 4364.

P. de Belot.

(Copic authority ode; coll. Dupuy, vol. 586, f. 100.)

VI.

Lettre du s. de Montpezat à la reme, Priesgny, 40 seril (364.



— Les remontrances, faites au peuple de Châte-Jeranit, n'ont about à rien. — Près de 4,200 réformés out fait leurs cérémontes dans une grange de la ville. — Scandale chez les cutho-inques. — Les réformés se sont proposé de tuer le s. de Mont-pezat. — Aventure du curé de Pouzauges en Bas-Poitou. — Autres troubles en Poitou. — Ordre de résidence donne à Montpezat par le roi — Protestation de dévouement. (Orig , f. fr., vol. 3486, f. 78.)

Lettre du a. de Lestang à Antoine de Noailles, Bordeaux, 6 stat 4564 — Nouvelles de la cour. — Ceux qui se sont mêlés de protéger l'inquisition en sont bien marris. — Le pauvre marchand qui a convie les ministres protestants est en prison. — L'abbé d'Eymet est à Bordeaux, poursuivant « vertueuse- « ment » les séditieux qui ont brûle et violé son église. (Orig., f. fr., vol. 6944, f. 358.

Lettre du roi à Burie, *Marchau*, 24 mai (561. — Le roi est satisfait de la pacification apportée par Burie à Montaubau. — Il lui ordonne de faire le semblable à Agen. (Gopie du temps, f. fr., vol. 3489.)

Rapport du sénéchal de Périgord au roi, Périqueux, 31 mai 1361. — La senechaussée est troubles par les protestants. — La ville de Bergerac est entlérement occupée par eux. Ils y ent rumé les églises, y tiennent des consistoires et y font des coltectes et des levées. — Prêches et assemblées à Eymet, à Mucidan, à Sarlat. — Prêches à Périgueux; Mesmy — Troubles dans la ville. — Les reformés menacent la ville. — Il faut accorder aux officiers de justice l'autorisation de poursaivre les ministres et autres. Faute de quoi la ville est en danger de se perdre. — Le 25 de ca mois, les protestants se sont emparés de Mareuil. — La mêma jour, grande assemblée à Sarlat. — Aujourd'hui, 34 mal, on a reçu la nouvelle de l'approche d'une grande troupe menaçant la ville de Perigueux. — Les officiers du roi font bonne garde. (Orig.; coll. Bupuy, vol. 588, f. 77.)

Latire du parlement de Toulouse à la reme, Toulouse, 3 juin 4564. — La ville de Montauban corrompant le Rouergue, la Gascogne et les pays voisins le parlement à rendu contre elle

un arrêt. — Demando à la reine de faveriser l'exécutes dud. arrêt. (Orig., f. fr., vol. 8490, f. 483.)

Lettre du parlement de Bordenux en rol, Bordenux, 66 juin 4344. — La cour denence au roi les innombrables meurtres, piliages et subtions dont la Guyenne est le theâtre. — Progrès des troubles. (Orig., f. fr., vol. 2436, f. 72.)

Procés-verbal dos Elats provinciaux tanta à Bordenux la 40 juin 4541, Bordenne, 46 juan 4544, - Le 4º mai 4564, Burie regest des lettres patentes du rel. è l'occasion de la sonvocation des gans des trois états à Bordeson. — Il es félicits de I union entre la reine, la roi de Navarre, la cardinat de Bourbon. la prince de Coadé, la duc de Montpansier et la prince de la Roche-sur-You. - Nouvelle convocation des trois stats pour le 23 mai 4344. — Lettre du roi de Navarre à Bune, du 26 mare 4364 mar le même sujet. - Thomas de Ran, consceller du roi, a public con lettres. - Laste des deputes des trois états, résnis à Bordeaux le 40 juin. - Béunion ajournée au dimanché suivant. — La 11 juin, reception dipon lettre du roi ordonnant de discontinuer la nouvelle assembles — Ordre de roi sus gens dos trom stata de venir le trouver à Melun, - Promeses du tiers etal de se rendre à Meiun. — Se supplique au roi pour faire cesser les troubles — flementrances des delégués de la noblemes de Guyenne. La demandent au rol de ne pas retarder la réunion de Meiun. — La noblesas n'a jamais conte de l'union axistant entre le roi, la reine mere et le roi de Navarre. — Les tions granteux dorrent être compultés por l'administration du royaume. — Un député de chaque ordre sera eave yé aux prochains stata generaliz. -- La aoblesso supplie le roi d'accorder la paix à l'aglice du royaume. - Le 45 juin Louis des Apas, contróleur en Bazadais, a signé la récorne des trois états ---Le #4. Charles de Carbonnieres, un nom de la noblesse d'Agenais, et Autoine de Cardeillaz, au nom de la noblesse du Querty, out signs in sandita supplique. Cell Dupuy, vol. 348, f. 49. - Voyez ames la remontrance du clargo, a. d., vers le 49 juin 4944 ; ibid., f. 97.)

Lettre de l'ovêque de Luçon au roi, Luçon, 24 yain 1341. --



Progrès de la réforme. — Invasion de ministres et de prédicants. — L'evêque supplie le roi d'y aviser. — Dans peu de temps, il sera trop tard. (Orig., f. fr., vol. 3486, f. 459.)

VII.

LETTRE DU MOR AU S. DE BORSE.

Ports, 27 juin 1561

Traubles de Lectoure.

Nons' de Burye, je vous envoyé le double d'une lettre que mes gens du parlement de Thoulonze ont escript à la royne. madame ma mère, par laquelle ilz l'advertissent d'un grand scandalle advenu à Lestoure, qui m'a semblé de si dangereuse consequence qu'i, estoit plus que necessaire d'y mettre la main pour en faire faire pugnition et chastiment conforme à la grandeur du forfaiet; chose qui, ayant este manyee comme yous entendrez, no so peult par mes officiers corriger, s'il n'y a de la force suffizante pour ce faire. Et pour ce que le lieu que vous tenez est de grande aucthorité, quant il n'y auroit que vostre seulle personne, et que vous avez plus de moyen d'assembler forces, tant de mes ordonnances que aultres, s'il en est besoing, pour faire chastier cents qui out faict ceste follye. j'ay pensé qu'it sera tres necessaire pour le bien de mon service que vous faciez ung tour jusques-la avecques ce que vous pourrez de vostre compaignye ou aultre tel nombre d'hommes que vous pourrez mener, pour, estant sur les lieulx, vous faire bien et dialigemment enquerir des auctheurs de telle sedițion et du faiet comme il est passé, affin que vous en faciez sur la champ, ayant que partir, pugnir deux ou troys des principaulx coulpables, et, s'il est possible, les chefs et aucthours de telle mutinerye. Mais je vous prie, Monse de Burye, ne faire faulte de vous en y alter le mieuix accompaigné que vous pourrez, affin qu'au moings une foys j'en puisse veoir quelcun, pour telles emptions, qui soit chastié.

Et, affin que vous ayes moyen de faire faire la justice des-

dictz excaz. J'ay envoyé une commission aux S\* de Saint-Martin et de Saint-Pol, maistres des requestes de mon hostel, pour se transporter avecques vous audict lieu de Lestoure, et, estant sur les fieux, pagair les excez de ceulz qui se trouveront contpables de ladicte émotion.

Saint-Germain-des-Pres-lès-Paris, le 27 juin 1561.

Charles.

(Minute, f. fr., vol. 3186, f. 165.)

### VIII.

Instruction du roi a d'Escars, envoyé à Bordeaux (vers le 4 publict 1861). - Le roi, voyant les troubles de Guyenne, a dépêche nagueres Monluc à Burie pour l'aider à rétablir l'ordre, et, à cause du manque de troupes au Bordelais, y envoie la s. d'Escars. — Lequel, estan, arrivé à Bordeaux, se rendra au parlement pour le féliciter de l'opposition qu'il fait au progrès de l'hérèsie. — Afin de ne pas irriter les esprits, il engagere la cour à ne poursuivre personne pour le fait de raigion, s'il ne s'est mèle aux « scandules, et, s'i, y en a, de quelque religion qu'ils soyent qui en en facent, comme port d'armes, assem- blées publiques en armes, briséments de croix, saccaigements d'esglise, forcements de maisons, murtres, bateryes et sulres « telles violences, ilz les facent pueir exempla remant; et par ce moyen empeschent que le peuple ne s'insurge et ne se coure e sus les unga cuz autres... » - En outre, le s. d'Escars a mission d'avertir le roi de tout ce qui se passera et se concertera avec Buris. (Minute, sans date, vers in 4 juillet 4564; f. fr., vol. 45975, f. 8 )

Lettre de Burle au roi, Bordeaux, 4 juillet 4564. — Pillage de l'eglise de Leyrolie et aisassinat du recteur. — Meurtre à Sérignac (Lot-et-Garonne) — incendie de l'eglise de Braz et assassinat du carillonneur — Les séditieux de Lectoure ont envoyé aux prisons d'Agen un substitut du procureur genéral et un huissier du parlement de Toulouse. — Burie compte les réclamer, mais is doute que les séditieux les lui livrent. (Orig., f. fr., vol. 45875, f. 9.)

Lettre de Buris au ros, Bordeaux, 8 justiet 1381. — Mesures à prendre pour la répression de la révolte de Lectoure. (Orig., f. fr., vol. 45875, f. 22.) — Ce mémoire ne ressemble nu lement comme texte à cetui qui a été publié dans les Archeres historiques de la Gironde (t. XVII, p. 264), sous la mémodate, mais sans indication d'origine.

Lettres du ros et de la reme à Burie, portant creance en faveur du capitaine Arné, guidon de la compagnie du roi de Navarre. (Minute; f. fr., vol. 45875, f. 27 et 29, Ports, 9 justlet 4564)

Instruction du roi au capitaine Arné, Saint-Germain-des-Pres, 9 puillet 4561. — Ordre à Burie d'alter tantôt « dans un « lieu tantôt dans un autre, pour hieu chastier et faire faire les « pugnitions teiles qu'elles puissent servir d'exemple. » — Ordre à Burie d'alter d'abord à Lectoure et, après y avoir puni les coupables, d'alter à Layrolle et à Seriguac. — Ordre de se faire aider par la compagnie de Monluc. (Minute, f. fr., vol. 45875, f. 53.)

Lettre du roi à Moniuc, Saint-Germain-des-Prés, 2 juillet 4561. — Ordre d'assembler sa compagnie et de châtier les séditieux de Layrolle et de Sérignec. (Minute, f. fr., vol. 45875, f. 84.

Lettre du parlement de Toulouse à la reine, Toulouse, 43 justiet 1561. — Le président Dufaur, sulvant les ordres du roi, se prepare à se rendre à Lectoure quand les forces de Buris seront prêtes à entrer en campagne. — Le nombre des séditeux s'accroît en Ageness, Armagnac, Rouergue et Quercy. — Les rebelles de Montauban et de V. liefranche-de-Rouergue ont entrepris le siège de Saint-Antonin, mais ils ont ete repousses. — Ils ont ruiné toutes les églises sur leur passage. — Le cene a été célébrée publiquement à Lectoure le dernier dimanche de juis. — A Montauban, « l'obstination ancienne est renouveise, « s'estant reunis comme auparavant dans l'église Saint-Louis, « continuant les presches publiquement » — Courses des séditeux armes sur plusieurs villes, notamment sur l'igene, Lauzerie, Cologne, Gimont, Beaumont, Solomiac et Auch — A Lectoure, ils ont chasse les cordeliers de leur couvent, « autelz,

 ymages abatuz juaques à la cautoés du Saint Secrement et la « sainte hostie mine sous les pletz. » — Le reste de la lettre est relatif au Languedoc. (Orig., f. fr., voi. 45873, f. 47.)

Lettre du president de Reffiguac au cardinal de Lorraine, 48 yuelles († 561). — Granda decordres nu siège de Borgerau, dans la sénécheuseée d'Agemis et en Condomois. — Le parlement de Bordeaux a envoyé une commission en Condomois et une autre à Agen et à Borgerau — Le Condomois est le pays a le plus infaict de ceste vilenie. » — La ville de Bordeaux et les autres villes de la senechaussee a out pas encore bouge. (Aulographe, f. fr., vol. 20472.)

Lettre du s. André, monchai du Pergord, au pariement de Borécaux, Pérgueux, 22 juillet 4564. — « Puis dis jours en « çè, il fust mon entre les habitans de Sariat une espèce de « guerre civile, qui a duré environ deux ou trois houres, avec « toequesant, en faquelle aucuns ont été thous..., et, non con« tens de çà, se sont saisiz des ciefs des portes de ladite ville « et, en forme d'hostilites, assis, au miseu de ladicte ville, un « corps de garde armé d'armes prohibées, » ce qui a si fort offraye les hous et notables qu'ils ont quité la ville. — Le senethal a commande aux officiers de Sarial de faire une enquête et pris la ouer de « l'adviser nomme je me dois gouverner » (Copie anthentiques par le greffler du parlement de Bordetaux, f. fr., vol. 43875, f., 74.)

Lettre du parlement de Toulouse à la reine, Toulouse, 23 puillet 4561. — Le president Dufaur, pour instrumenter contre les séditions de Lectoure, attend l'arriven de Burie dans cette ville. — Le resin de la lettre est relatif au Languedoc-(Orig., f. fr., vol. 45876, f. 825.

Cabier de l'evéque de Montauban présenté au roi (après le 20 soit (564). — L'évêque de Montauban appelle l'attention du roi sur les dissensions religiouses de ses fideles — Le rel est supplié de prendre des mesures pour maletenir l'intégrité de la religion catholique. — Le 49 janvier les protestants ent pris l'aguse Saint-Louis pour leurs préches, malgre la defense de M. de Berie, lieutement du roi, et de M. de Vaillec. — L'evéque



la reclame le 90 acût. Désordres commis par les protestants dans l'église Saint-Jecques. — L'evêque par intimidation le nère exercise des predications cathouques. — L'évêque pris le roi d'exempter les gens d'église des decimes et subsides. — Il demande le rétablissement des élections canoniques. — Dessande l'exécution des edits autorisant le prelevement des dantes écclésisatiques. — Il reclame un édit perpetuel ordonnant que les chapellemes usurpées coient renduce dans leur promier etat. — Il se plaint que la dans du ble n'est point payée. — Il réclame le droit qu'ent les ecclesisatiques de n'être point jugés par les juges socialiers. — Il demande le remboursement de 4,500 livres, puis de 200 livres tournois prelevèes pour le poursuite des rébelles. (Copie du temps, £ fr., vol. 20508, £ 235.)

Lettre du parlement de Bordeaux au roi, Bordeaux, 23 coût 4884. — Pin juillet. Sedition à Cassencuil (Lot-et-Garonne) à la suite d'un prêche. — 6 soût. Denonciation à la cour, par les officiers de Sarlat, d'une assembles en armes. — 41 août. Le juge-mage de Perigord informe la cour que tous les habitants de Perigueux font de grands nous d'armes. — 49 août. Le a. de Lévignac, seigneur de l'Agenus, se plaint d'avoir été pillé par une troupe de 2,000 rébelles. — 20 août. Arrestation a Agen d'un bateau portant un messager du parlement de Toulouse au roi. — 30 août. Les consuis de Saint-Macaire informent la cour qu'ils ont été sommes par les reformes de leur fivrer des temples. — 24 août. La cour repoit avis de plusieurs assemblées en armes en Agenais. (Orig., f. fr., vol. 45875, f. 464.)

Lettre du parlement de Toulouse au roi, Toulouse, 23 souls 4544 — Arrestation à Agen sur un hateau de maître Riienne Gasqui, messager de la cour, porteur d'importantes dépèches au roi (Orig., f. fr., vol. 45875, f. 434 — Double de la présente lettre, f. 469. — Le même a la reine, f. 456. — Double de la presente lettre, f. 469. — Le même au roi de Navarre, f. 438.)

Lettre du s. de Parazol su procureur général du performent de Toulouse, Parazol, 4<sup>er</sup> septembre 4564. — Les gens de Montauban ont pris le Moustier avant-hier et mis a sac toutes les églisée de la ville. — Ils se disont soutenus par un des plus



grands de la cour. — Leurs capitaines disent qu'ils ont une compagnie de 3,000 bommes. — ils menacent les villes de Laurerte, La Française, Picquecou et Maissac. — ils viennent d'envahir Villenade. (Copie de tamps, f. fc., vol. 43875, f. 498.)

Marnoure sur l'état de la Guyenne (sers septembre 1564). — Prêches dans la maison du s. de Savignac près de Libourne, à Castilion, à Montravel, à Blanquefort, château de la dame de Duras. — 5 septembre. Decouverle à Bordeaux d'une assemblee secrete de protestants. — 28 août. Astatsunat à Cadillae du s. de Cordeloup. — Le s. de Boignat, gentilhomme de l'Entredeur-Mers, a tué un prêtre. — Faiblesse des lieutemants et des officiers de justice — Necessité de atimuler le sele de d'Escars — Le parlement conseille de rendre les armes aux catholiques ou de créer une organisation de dizamiers et de desarmer les protessants. (Copie du temps, f. fr., vol. 45884, f. 309.)

IX.

LEUTES OF ROLDS NAVABER & M. DE BURIE.

Saint-Germain-sn-Lays, (4) septembre 1561

Mesures genérales ordonnées pour la répression des troubles de Guyanae.

Mora' de Burye, vous verrez ca que le Roy, mon seigneur, vous escript, et, comme il est besoing de mectre la mala à l'euvre, pour à ce cas donner quelque bonne provision; qui me faict vous prier mander incontinent au cappitayne Arné, mon guidon, que, avec ce qu'il aura assemble de ma compaignye, il marche la on vous luy ordennerez; vous, en la compaignye de Mons' de Monluc, celle de mon filz et d'aultres en mon gouvernement, desquelles il me semble qu'il sera bon que vous assemblez promptement ce que vous en pourrez avoyr, et qu'avec cela et les una arquebasiers a cheval qui vous son, ordennez, et l'assistance que la noblesse et en vostre besoing les arrièrebans vous ferunt, vous pourrez avoyr moyen de faire bian pugnyr centa qui sont cause de tous ces tumultes et scandailes; lesquela, je m'assaure, ne seront refuses de ceula de la religion,



quant its songeront qu'en ne les veult travailler ny molester pour leurs oppinions, mais que l'intention du roy n'est que de faire pugnir les séditioux, volleurs et gens desreglez qui se armeroient de leur nom pour faire ces mille scandalies et insoleaces qu'eulemesmes blasment et improuvent. Je vous prie donc à ce coup y faire le mieulz que vous pourrez pour le bien du service du Roy, mondiet seigneur, et pour le contentement de la Royne, qui, je vous puys dire, aultrement sera bien fort mai contente. Et vous envoye ce que l'on a peu en la necessité où l'on est. Je tiendray la main que l'on vous fere de mieulx que l'on poura, quand l'on aura plus de moyen que l'or n'a à cest hure. L'on vous envoye des lectres en blanc, tant pour les seneschaulz que pour des gentilzhommes, dont vous férez sélon que vous en aurez affaire. Priant Dieu, Mons' de Burye, vous avoyr en sa saiocle et digne garde. A Sank-Germain-en-Laye, le ... jour de septembre 4564.

(Minute, f. fr., vol. 15875, f. 209. — Cf., avec la lettre du roi è Burie, de même date et sur le même sujet, ibid., f. 207.)

#### Х.

Lettre du s. d'Escars au roi, Bordeaux, 6 septembre 1364. — D'Escars, d'secord avec Burse, a présenté l'edit de pacificaJon au parlement. — Le parlement l'a fait publier le 34 août. — Il procede au desarmement des habitants et fait enférmer les armes dans les châteaux de la vi.le — Danger de laisser les fidèles sujets du roi sans armes. — D'Escars demande à être relevé de ses fonctions ou prie le roi de lui envoyer des forces. [Orig., f. fr., vol. 45875, f. 234.)

Lettre des consuls de Villefranche de Rouergue à Aubery, leut du présidial, 12 sept. 1561. — Les consuls ont apprès que les réformes lus avaient formé les portes de la ville. — Précuations necessaires pour communiquer avec lus. — Ils demandent à être delivrés de cette oppression. — Les villes vousnes sont dans la même subjection. (Gopie du temps, f. fr., vot. 15875, f. 254.)

Lettre des jurats de Bordeaux à la reine, Bordeaux, 34 sep-

tembre #344 — Protestation contre le nouvel impôt d'un écu sur chaque tonneau. — Le pris de via a tellement augmenté que les marchanés anglais refusent des achoter et monacent de faire toure acquisitions en Espagne. — Prière de suppremer ce acuveau droit. (Orig., f. fr., vol. 43673, f. 342. — Lettre de Barie à la reine sur le même sujet, ibid., f. 244.)

Lettre de Burio au rei, Busar, 28 aptombre 1561, ... Suivant les ordres de roi, Burle a desarmé les habitants de Cadilloc, de Langue, de Saint-Mocaire et de Bezas. - Il fait une enquête à Bazas pour rechercher les auteurs des riolences commians. -- De Bazas il ira è la Reole, à Monnegur et autres vi les volunes. - Hier, is président d'Agen lui a fait remembrer e corosse le commutre dipdit lieu s'est logs dans le couvent des a Jacobura. . . lequel his out prin magneres pour faire feurs a presches. Et erest ledit president qu'ils y veulent leur fort, a pource... qu'ils l'ont fortifie de deux bastions, perci les mue railes... muny et garny d'hommes, victuables et armes, a mounts d'artiferie, qu'ils ent prince à Viliencufes d'Ages. · Qui est cause que j'ay escrit à M. de Monluc, capp. Arme et a an seaechal d'Agenus, qui est en ce paya, de me vanir trou-« vor dans deux jours à Marmando pour adviser assamble « Je croy, See, que vous voules demourer maistre ... et, acton · ce que aurone résolu, avant plus ampiement entendu la deli- beration de cas gens-la, neus nous conduirons... » — D'hagara, suivant les ordres da rei, a donné une compagne de trente arquebusiers au capitaine Saviense. - Barie a fait à cette compagnie cortaines liberalités dont il demande la remhourament. - . Comme j'estors sur la fin de enste despêche, « le ministre d'Agen, celuy de Villeneuve et deux ou trois e gentifshommes de jour églisé sont vesus me trouver, et m'ent asseré que l'advertissement denne par le conqui n'es-· toit vernable, qui me fait experer, s'ile sont tant modestes et « von servitaure qui les m'opt dit, de remettre vostre pays de Gascogne en fort houne paix..., sans qu'il soit besoin d'y employer do grandes forces... > (Orig., f. fr., vol. 45875, f. 490.)

Lettre de François Aubert, senechal de Poitsers, an roi de



Navarre, Poisiers, 3 octobre 4561. — Préches publics dans l'eglise du couvent des Jacobins. — Les officiers du roi nont pas le pouvoir de s'y opposer. — Demande d'ordres. (Orig , £. fr., vol. 45675, f. 347.)

XI.

ORDONNANCE DE BORGE POUR LA PACIFICATION DE LA GUYENNE.

Agen, 8 ectobre 1561.

Articles de la résolution prise en la ville d'Agen par nous, Charles de Coucy, chevalier de l'ordre du Roy, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, gouverneur et heutenant genéral de Sa Majesté au gouvernement de Guyenne en l'absence du roi de Navarre, seigneur de Burie, en présence de Monsieur de Monhie, aussi chevalier de l'ordre du Roy et capitaine de cinquante hommes d'armes et de plusieurs autres seigneurs soultz nommés, le 8' jour d'octobre 4561.

Qu'il sera fait pagaillon principalement de sept excès commis en la séneschaussée d'Agenois et Armaignac, s'ils ée trouvent verifiez, pour la grandeur d'iccuix et la consequence, et ce, sur qualque nombre que j'aviseray, de ceulx qu'il appert par les informations, estre les plus chargez. Savoir est . de la force publique du Port Sainte-Marie, dont trois meurdres s'en tont ensuiviz, des ausemblees en armes fêtes en la presente ville et des vioilances y commises, du faict de Lestoure, du siège de la Plume; du siège de Fregimont; du siège de Lestelle; de l'excès fait aux Espagnols à Sainte-Livrade.

Qu'il sera procedé par défaulx, saisie et annotation de biens contra l'hoste des Balences et ung autre des chefs qui sont chargez de sedition par les informations qui sont devers nous, lequel on appelle Jehan Valiade, dit de Saumart.

Que, pour prendre autours qui sont prévenuz desdits erlmes et mesmes ceulx qui d'ailleurs ont reputation de mauvaise vye, sera donné commission aux sergens royaux, et enjoint aux gentilhommes qui auront le plus de moyen et de commodité, teur donner mais forte, pourvoyant toutesfois qu'il ne s'y face



aulcang exces par outs se couls desquels liz s'accompaigneront.

Couls qui se pourront être apprehendez, s'il y a charge su'il-zanie, secont executez en figure.

Qu'il sera cryé à son de trompe par toutes les villes du gouvernement de Guyenne que, dans deux jours après la publication, chacan ait à declarer au vray toutes les armes qu'il a, autres qu'espec et dague, et les remectre eu il sera ordonne, à poyee, le jour passe, de la porte des armes neu ramises et de vingt-ciriq livres, desquelles exécutoire sera delivre sur-jechamp.

Que les officiers feront souvant la recerche des armes et toutes les foys qu'ilz verront estre à faire, et informerent contre les descheissans à ce commandement, pour les pagnir de la peine cy-dessus ordonnée, à peyne d'estre tenuz eux-memmes pour coulpubles et comentans aux exchaqui désormais se pourroient faire.

Et, afin d'ester par tous moyens les ermes qui sont les occasions et instrument du mai, ceula des églises nommées réformées décisirerent avecq serment, en presence de cellary que nous commectrons, les armes qu'itz ont à présent ou qu'ils ent delaissé avoyr depuys quinzs jours, et seront exertez par leurs ministres en ce et en toutes choses se rendre obsissants au magistrat.

Que teutes les armen qu'en remettre, seront mises en lieu asseuré, dont ung des consuls ou jurait, qui sere nomme par l'egisse roumaine, aura une clef é, un consul ou jurait, que ceutx de l'egisse appailes reference nommeront ung autre; tenquelles seront differentes. Ou s'il n'y avoict deux consulz ou juraits de chacune esgilse, ceuts du corps de la ville qui seront nommés de l'une et l'autre partie

One les armes qui acront necessaires pour l'exercice de la justice serent mises à part en autre lieu, dont les efficiers auront la cief, afin qu'ilz s'es servent pour l'execution du mandement.

Et, pour restablir la justice en un force, en chicane ville ou il y aura siège royal, les officiers choisirent vingt-quaire hommes pour leur aatister, quand besoing sera et lors qu'il les convoqueront, afin de mottre à execution ce qu'il sera nécessaire, et, aux villes non royalles, les juges et consulz en auront douze, auxquelz ils baillerent lesdites armes selon les occurrances et le mérite des affaires, et ce pour quelque lemps et jusques à ce que la juntice ayt recouvert son auctorité.

Qu'il sera cryé par toutes les villes du gouvernement que, pour quelque occasion que ce soyt, l'on ne porte armes prohibées par les editz et ordennances et de faire assemblees en armes, aixon aux officiers de la justice aux cas nécessaires pour l'entretenement des édictz, à poyne que le premier qui sera trousé en assembles, avecq pert d'armes, sera pandu et estranglé, encores qu'il s'en soyt ensuyvy auteun mauvais effect et sans faire auteuse distinction des personnes, soit qu'ils fussent de l'eglise roumaine eu de cellé qu'ils disent reformée, sauf, pour le regard du port d'armes, ceuts auxquelz, par les erdonnances du Boy, permissions de Sa Majesté, du Boy de Navarre ou nous, est leysible d'en porter.

Que le Roy décisire séditieux coulx qui font assemblées en armes, incitent le peuple à elévation, souliz quelque couleur que en soyt, qui forcent les temples, mettent les sieges devant villes, maisons, chasteaux et ravissent les prisonniers.

Que surteut les senescheux et buillitz, pour le debvoir de leur charge, prenent garde que les premieres assemblees en armes qui se feront soient rompues comment que es soit et ceutz qui se trouveront pagays.

Et sera proclamé que les consulz, manans et habitant des villes et hourgades, sans aulcune diference de religion, et œuix de la noblecce, volume des lieux, à la premiere commetice des officiers de la justice, tiendrout main forte à ce que les porte d'armes soient reprimer et leadites assemblecs en armes rempues, à peine que celuy qui azora de refuz, delay ou femete, sera tenu pour desobéssant au Roy.

Et, pour empescher que les temples ne soient forces ou que aulcunes compaignes armées d'armes prohibées n'entrent dans les villes ou chasteaulx, les officiers ou consulz des heux pourtont sonner le tocquesaint pour la définée et armer le peuple

Sera fait inhibition partout en chacune ville de ne troubler ou empescher les prieurs, curez et autres genn d'agliss à faire le acruse divin selon t'extuse reumaine et cheses accustamées, à



payon de la hart pour les troubles qui es ferent en acommilées et porte d'armes, et du fouet pour raison de coulz qui se feront, de fact, ou de parolle, par force ou par menacen, mos assembiées ou porte d'armes.

Quant aux limits où les tempies n'auront poiect esté prins, les choses demoureront en mesme estat qu'elles out este de tout temps, par cy-devant, mas ren immeer; ains est defenda de my ren attenter, anis poyens cy-deseus ordenates.

Que naix brack ou les temples ont cote prins, a'il y an a plusieure, les curez et antres gens d'agline et couix de l'egline roumaine serent remys an plus grand et principal, et l'azzige de l'autre temple ne sera succres par moy defenda ny purmys à esuix qui se disent de l'eglise reformée, mais n'en acront par moy chassest hors, ains sera ce posect rinervé à la velunté du floy pour en declairer son intention.

Que la ou il n'y aura qu'un tempse il sere pareitlement défendu à tous, à psyse de la bart, de se troubler ou empascher le curé en son vourse d'y faire le service seconstaine, must, sur lité heures auxquelles les unex et les aures pourroient estre audict temple, six s'eccommoderont exsemble pour le repox et trasquellété publicque, aons toutesfois que je leur secorde suiremement temple, alors le tolere pour enviter les troubles et, sur ce, les renvoie à la bonté et puissance de Sa Majanté.

Dian pers fixet imbitation at defense do no s'offenour, s'inquictor, se s'injurier d'une part ne d'autre pour le fact do la religion, et enjoinnt expressement de se accommoder et comporter l'un l'autre comme extans trus subjects du Roy, à payne d'estre pugues comme porturbateurs du repos publicq.

Et ai quelques tomples, par cy après, estriont foresz par coulz qui se discot de l'églese reformes, accent de ceulx qui n'ont encures este print ou bien de ceuls auxquels, saivant de se que dussis, coulz de l'eplese roumaine auront esté ramps, si ses miniaires y entrent après paur prescher ou faire les priores comme retific es to mai fact et consentant mile excès, fix servoit tenux pour rebelles et desobonnement et pagnès de mesme paine que caux qui auront commis la force.

Quant à la requeste et remonstrance de coulz de l'église réformes de la presente ville, pour le regard de l'offre par suis



faicle de builler aulcuns d'entre eulx im plus suffianns, qui respondront de denoncer à la justice ceulx qui se trouveront en leur assemblee avoir esté séditieux et mutius et de luy bailler main forte, il faux qu'ils adjousteut que, an ess qu'ils z'accompriment ce qu'ils promettront, ils obligent leurs biens et leurs proprus personnes pour estre pugnis des mai faicis commis par esuis de ladité égues, comme si euls-mesmes les avount faicts.

Et, ce faizant, je farsy entendre à Sa Majesté leur offre et l'autre offre semblable qui nous a esté faicte par la partie de la nebiense, qui est de l'eglise roumaine, mais à la charge que, dans douze jours, pulsqu'ilz ont al bonne espérance de tout le corps de leur église et assemblée, tous troubles et empeschemens cesseront, que les leurs pourroient faire aulx curax et autres gens d'église de faire le service aulx temples, comme ce dessus est contents et à ces fins sera par nous mande à tous juges de nous envoyer, dans ledict temps de donze jours cartiflication de l'obéissance qu'ilz feront ou du refuz ou contravention pour ce faict, au cas que les troubles cessent, chorsir et recevoir ceulx desdettes eglises qui promettrent les choses aux-dites, si c'est le plaiser du floy, ou s'il n'y a obéissance pour mener et envoyer telles forces aulx lieux où ilz auront desebey, qu'il s'en ensuyve pugnition exemplaire.

Quant à la permission que coulx de l'église réformée demandant que les officiers puissent assister aulx presches et administrations de sacremens et de leur conserver les droicts de hourgeoisie, je n'ay charge ou ma commission de molecter personne pour le faict de la religion, mais c'est au Roy et non à autre de declairer et qu'il veut permettre à ses officiers et à ses autres subjects

Je m'emploierny voluntiers pour aupplier très humblement le Roy de remestre toutes les offences passées faicles en divers liquix de ce gouvernement, soubt protecte de la religion, par ocult qui se disoient estre des églises reformees, mais ce sera torsque ceulx de tadicia église auront mis entre mes mains sufcuins de ceulx qui ont este chefz et aucteurs des forces publicques et assembless en armes, comme ils ont souventes fois offert au Roy en son privé conseil; car Se Majesté n'auroit occasion de se



fyer des promesses qu'ilz feront s'ilz ne tiennent celles qu'ilz ont cy-devant factes.

Et encores si aulcuns de ceux qui se tronveront estre lesdictz aucteurs estoient gentilshommes d'honnes te lieu et qu'ilz eus sont tesmoignage d'avoir faict service au Roy, j'espère tant en la honté de Sa Majesté qu'elle se contenters que, pour six mois, ilz aillent servir aulx villes qu'il a en Piedmont ou ailleurs où ilz voudron, pour son service, à la charge de n'entrer durant ledict temps dans le gouvernement de la Guyenne.

Et feray volontiers le semblable pour ceulx qui sont de l'église roumaine, que toutes fautes passées soient remises et que la mémoire des mauix advenuz soyt ensevelye et que de l'une et l'autre part ilz commencerent à vivre en unyon et fraternite en l'obéissance du Roy.

Et lout ce que dessus souliz le bon plaisir du Roy et par provision.

Les noms des seigneurs assistans à la présente résolution sont :

Mons, de Caumont

Nons. de Lauzin;

Mons. de Biron,

Mons. de Monferrant;

Mons. de Basjaumont;

Mons. de Famel;

Moas, de Pardelliae ;

Le seneschal d'Agenois,

Le seneschal d'Armaignac;

Le seneschal de Quercy

Signé : De Coucy.

(Orig., f. fr., vol. 15875, f. 328.)

## XII

Lettre de Burie au roi, Agen, 44 octobre 1564. — Il a retabli les officiers de justice dans leurs fonctions à Agen, les Jacobins dans leur couvent. — Il n'espérait pas trouver tant d'obéissance dans le pays. — Détails sur l'état de l'Armagnac. — Burio va aller à Villeneuve, puts en Périgord. (Orig., f. fr., vol. 45877, f. 244. — Lettre de Burio à la reine, même date, même sujet, libid., f. 343.)

Lattre de François Aubert, sénéchal de Poitiers, de la Haye, lieutenant genéral, de Brillac, lieutenant criminel, à la reine, Pottiers, 24 octobre 4564. — Prêches au couvent des Jacobins. — Le ministre demande l'autorisation de prêcher. — Refus des officiers du roi. — Le leademain dimanable, les réformés s'assemblérent devant le couvent des Augustins, y entrèrent de force et y installérent leur prêche. — Depuis ce jour, jusqu'au 20 octobre, les prêches n'ont pas discontinué, et le couvent des Augustins est occupé tant de jour que de nuit par des hommes armés. — Demande d'ordres. (Orig., f. fr., vol. 45875, f. 856 )

Lettre de Burie au roi, Sainte-Fey, 21 octobre 1561. — Burie rappelle au roi qu'il lu: a demandé la suppression du nouveau droit d'un écu par tonneau sur les vins du pays. — Vive émotion dans la ville de Bordeaux au sujet de cette affaire. (Orig., f. fr., vol. 45873, f. 166 — Le même à la reine, même date, même sujet, ibid., f. 858.)

Lettre de Saint-Gelais de Lausas au roi, Bourg (Géronde), 25 octobre 4564. — La plupart des habitants du pays professent la religion nouvelle. — Lansac conseille au roi de prendre des mesures. — La sedition n'a pas encore éclaté, mais les prêtres out pris la fuite par prudeace et la paix ne peut durer longtemps. (Orig., f. fr., vol. 6626, f. 25.)

Rapport au roi de certains propos fanatiques tenus contre le roi de Navarra par Thomas du Ran, lieutenant général en la sénéchaussée de Guyenne, Lusiers, procureur du roi, et l'avocat Lange (vers de 1° accessère 4561). (Copie du temps; coll. Dupay, vol. 388, f. 434.)

Lettre de Burie au roi de Navarre, Burie, 7 mosmòre 1381. — La paix règne en Saintonge. — Bonnes dispositions d'obéissance des babitants du Bordelais. — Dans le ressort du parlement de Toulouse, la paix sera difficile à établir « pour ca que, soubz « ombre de l'édit qui a esté publié en la court de Toloze et de

28

 Paris, et non en en grovernemont, cous de l'églice re-malme pe. e venient auteunement souffrie que aux de l'agine réformée < faceast princes a Dieux publicquiscount, » — Tempin es qui vient. de se passer à Grusede, prin du Toulouse, « où estans en une maison transa ou quarrente personnes, tant hommes que e firmmes et petite essinate, faissans en toute alexplicité hours e prières à Dien, les prêtres dudit illes, à l'Iman de hurs e vocorea, s'estans callier avecques ung bon nocabre de gena e tenans leur party, se seralent transportés en ladicio muison e et feriesesment en naroient tué, prine et mens quelques angu d'istalz à la place publique et illes inhumainment massecrée e el fist eroniument dévorar aux pouronnux, faisans leudita e prêtres faire le tosquessint per l'espace de doux en trois jours... » — Burie a écrit à Monlue d'envoyer à Granade sa compagnie et au maréchai des loga de celle du roi de Navarre d'y coodoire vingt hommes d'armes. — Ordre au sénéché de Toulouse de dresser une subrun tion. — A Bordanza, le jour du la Tomonini, sur les der heures du matin, der ou douze reformes vonlurent apporter au canations le corps d'une pouts fills de deux jours. — Le cometière était fermé à cisf, et de fureat emplehés de l'ouvrir par qualques-une eux portirent de l'aglies, « lenguete en blessarout à coups de dagues et de pierres. qui on jetoit du clochier trois du gentre desdits réfermés, et y « test quelque pou de touyemaint fait par esux de l'égles e romaina. » M. de Vaillac et le président Carle se transporbirent premptament our les lieux et prirent quatorza ou quinza des plus coupables, auxquels ils fout to proces. (Orig., f. fr., vol. 15675, f. 298. — La môme à la reine, même dale, même mujet, ibid., f. 204.)

Lettre de Burie au rei de Navarre, Burie, 22 accombre 4564. — Protestation contre la factité avec inquelle le rei de Navarre l'oblige à obtir aux appele du pariement de Touleum. — Il vaparter pour Bordeaux, puis pour Montauben. (Urig., f. fr., vol. 45275, f. 274.)

Lettre de James de Gontant, dame de Novilles, à Prançole de Novilles, évêque de Dez, *Berdeaux*, 24 septembre 1861. — Quardin traire Vasilac et le capstaine d'Aures, licutement de



Nocilles, au sujet du guet. — Popularité de Noailles à Bordeaux. — Il pourrait devenir maire perpétuel s'il le désirait. (Autographe, f. fr., vol. 5910, f. 201.)

Arrêt du parlement de Hordeaux qui commande au capitaine d'Auros de faire le guet tous les soirs avec les soidats de la garaison du Ha, en l'absence de Burie, nonobstant les prétentions de Vaillac, 26 novembre 4564. (Copie authentique sur parchemin, f. fr., vol. 6940, f. 433.)

#### XIII.

# LETTRE DES CONSULS DE CAMORS A LA REINE.

Cahors, 18 décembre 1581.

#### Troubles de Cabors.

Madame, les habitans en vostre ville de Cahors, au gouvernement de Guyenne, vons très humbles, très hobéyssans et fidelles subjectz, ont toutjours désiré observer les ordonnances qu'il plaist au Roy fère, et sont incrédiblement joyeulx des sainctz édictz que Sa Magesté a faiciz publier pour l'ordre de la religion; lesquetz avec paix et repez veullent garder de toute leur pulssance.

Vray est, Matame, que puys trog an sà, quelques ministres prédicans ont souvant scandalizé et troblé ladicte ville, faisans ez maisons privées, avec quetre ou cinq cens hommes armes, de leur ligue, preches à leur mode, aitérant les sacremens de l'église, et autrement contrevenant aux éditz, dont vostre peuble comun s'est souvant jacté. Cependant vous plaira, Madame, entendre que dimanche, sezlesme jour de novembre, à huit heures du matin, ung predicant avec suyte de grand nombre entre dans une maison assize au plus aparant lieu de ladicte ville, en la grand'rue, joignant d'ung coste à la maison du Roy, où se tient le siège présidual, d'autre costé, avec une grand église parrochialle; et, y entrant, batirent aucuns des habitans, après jectarent de pierres (comme l'on dit), voulloient s'emparer de l'église, les parroissiens, ouyans la grand'messe,

irritez de la grande contrevention aux éditz, marris des battemens, et craignans le ravissement de leur temple, feurent soudans esmeus en collère, et peu après s'assemblarent quatre ou eing mille pour prendre lediet ministre et adhérens.

Nous, advertis du tumuite, fuemes sur le lieu, afin de y remédier; ce que toutesfois nous feust impossible, car ledict peuble força la massen, et en grand fureur tus vingt-buiet desdeix assemblés, voullut tuer nous-mesmes, disant qu'avions trop longuement souffert et dissimulé lesdetes assemblées, se jactans, puyaque ses officiers de la justice ne fusoient readre obsyssance au Roy, que le peuble, après Dieu, luy furoient donner teute bouneur et obsyssance. Falsans autres grandes menasses contre ceulx qui serment deshobeyssance audiet Seigneur et à vous.

Nous, grandement marris des contreventions, forces et murdres, avons informé de tout ce deseus; envoyons nous procédures à vous, Madame, à ce qu'il plaise à la Magesté du Roy et à rous pourvoir que les deshobsyssens, rebelles, seditieux, querelleux, homicidiaires seient extirpez et puniz, en façon que vous hons, loyauix, fidelles et obeyssens subjects vivent en paix en voetre ville, en laquelle Dieu et le Roy soient servis et honorez.

Madame, leadictz habitans vous suplient très humblement obvier aux menasses que foat les murdriers du augneur de Furnel, leaquelx se jactent vanir saccager la ville et tuer les habitans; ensemble qu'il vous plaise pourvoir à leur assurance. Et ilz prieront bieu tont puissant pour vostre santé, prospérité, comme zous de noutre part suplions très humblement le Rédempteur du monde vous douser se grâce, et à nous la fortune de vous faire service agresble.

De Cahora, ce treziesme décambre 4561.

You très humbles....

Les Consult de Cabers

De mandement desdictz Consult,

De Bagis.

(Orig., f. fr., vol. 15877, f. 452.)



#### XIV.

Lettre de Barie à la reine, Bordeaux, 42 décembre 4564. — Barie passe de l'optimisme au pessimisme. — La sédition prend du développement et compte beaucoup de grands seigneurs. — L'Agenais est tres treuble. — La ville de Bordeaux, qui était restée en paix Jusqu'à ce jour, est en grand émoi. — Aussitét après l'arrivée de Monlec, Burie es mettre en mouvement. — En attendant, il convoque ses compagnies et fait dresser des enquêtes. (Orig., f. fr., vol. 45275, f. 448.)

Lettre des consuls de Périgueux au parlement de Bordeaux, Périgueux, 30 décembre 1864. — Prêches publics contre les édits du roi dans la maison du s. de Mesmy. (Copie authentiquie, f. fr., vol. 13873, f. 407.)

Lettre de Barie au roi, Bordeoux, 23 décembre 4564. — Montre est arrive le 27 au soir. - Burie et Montre vont faire marcher les compagnics sur Libourne, afin de faire montre le 20 du mois prechain. — Ils se rendront d'abord à Bazas, « où a il y a anasi en et a danger d'avoir prou de follves. » Cela servira d'exemple aux babitants de Bordeaux, « que j'ay trouves à mos arrives aussi mai mages qu'il est possible.
 — Moolus ira en Agentis « pour entendre comme tout s'y porte et gaigner. « gant tant qu'il key sera possible, divertissant les bens d'avec - les mechans pouz estre, coulz qui l'ont merité et ménterent, plus aysément chastlez. » — La répression demandera du temps et il sera séconsaire d'extretemir, pendant tout l'ets procham, 4 ou 500 hommen d'armes dans l'Agennis. - Demande d'argent pour la montre du 20 janvier prochain. - Prière au roi de commander aux capitaines de se rendre en personne à l'appel ou d'y envoyer leurs heutenants. - De inun côtes arrivent de manyanses pouvelles. — « Escrivant ceste lettre. e j'ay esté adverty qu'un grand nombre de geas sont antres. ■ mercredy dermar de nuict en la ville de Bazas, où ilz ent pillé c) mecangó la grando esglise cathedraio et les autres, essemble « quelques maisons presbytérales. Et out délibéré de ne laisser « pas un pritre as moyos en touts la Guyenne, s'ilz es veullent

- « défracquer. Et voilla, Sire, le fruiet qu'ent apporté les minis-
- « tres en vostre royanme. Et n'est que le commencement du
- · mai, yeu ce qu'ilz ent entrepris de faire. Nous ferons, M. de
- Montuc et moy, ce que nous sera possible, et vous advertirons
- du tout le plus souvent que nous pourrons. » (Orig., f. fr., vol 45875, f. 454. Le même à la reine, même date, même sujet, ibid., f. 456 )

#### XV.

Lettre de Burie à la reine, Bordeaux, 3 janvier 4564 (4562).

— Mauvaises nouvelles de Bordeaux, les séditieux y sont les plus forts. Il a dressé procès-verbal de ses faits et gestes qu'il envoie au roi. — Il écrit au premier président Lagebaston pour qu'il fasse connaître son sentiment au roi. — Il na pas reçu des nouvelles de Monloc, malgré la promesse de lui écure. (Orig., f. fr., vol. 8486, f. 4.)

Lottre de Christophe de Poix, évêque d'Aire, à la reine, Cadéllac, 6 januer 1541 (1562). — Il se plaint des désordres survenue en son diocèse et des mauvas traitaments subis par les chanoines. — Il ajoute qu'il se garde de s'exposer aux soups des seditieux. [Orig., f. fr., vol. 3486, f. 144.]

Procès-verbal du s. de la Faugère, lieutenant du viguier de Dax, Dax, 5 janvier (560 (4564)). — Constatation de l'effichage et reproduction d'un placard injurieux pour les officiers du roi. (Orig.; Y° de Gelbert, vol. 27, f. 257.)

Lettre d'Antoine de Noailles & la reme, Bordeaux (féorier 4562). — Remerchant du don du colher de l'ordre, — Sa querelle avec Burie. — Disette à Bordeaux. — Touchant le choix d'un heutenant de roi en Guyenne. — Meurires à Borgerac et à Bazas. (Copie du temps; f. fr., vol. 45877, f. 263.)

## XVI.

Ordonnance du roi de Navarre, rendue au nom du roi et concédant à Jacques des Bories I état de gentlihomme ordinaire



de la Chambre du roi en place du a. de Fumal, Saint-Germain, 3 feoruer 4564 (4562). (Arch. de M. le marquis de Saint-Astier.)

Lettre des commissaires Compain et Guard à la reine, Cahors, 22 février 1864 (+862). — Détaile sur la répression des troubles de Cahors. — Les commissaires se plaignent d'être entravés par Raise de Monluc. — Ils assurent la reine de leur zele. (Orig., f. fr., vol. 8240, f. 76)

Lettre de Compain et Girard aux officiers du roi à Moissac, Cahors, 27 février 1361 (1562). Interdiction d'une assemblée de gentLahommes catholiques qui devait avoir lieu à Moissac. (Copie du temps; f. fr., vol. 3189, f. 80.)

Requête du clerge de Guyenne au ret (vers mars 4564 (4562). — Le clergé demande au roi de vouloir bien retarder le payement de la subvention qu'il lui a promise. (Orig.; Ve de Colbert, vol. 27, f. 824.)

Lettre de Terride à la reine, Famel, 42 mars 4564 (4562) — Il a rejoint Burie et Moniuc à Fumel et s'est mis sous leurs ordres. (Orig., f. fr., vol. 3486, f. 58.)

Lattre de Burfort de Bayaumont à la reine, Fumel, 42 mars 4561 (4562). — Burie et Monline sont à Fumel depuis le 6 de ce mois. — Nombreuses exécutions. — Ils partent aujourd'hui pour Cabors, mais ils doivent revenir à Fumel. — Avantages de la sévérité déployée à Fumel. (F. fr., vol. 3186, f. 56.)

Lettre de Compain et Girard à la reine, Cakors, 47 mars 4561 (4562). — Ils se plaignent de l'insuffisance de leur patente, vu que Montuc et Burle soulèvent des difficultés pour sauver les companies de Cahors et ne veulent permettre l'établissement de ministres nouveaux. (Orig., f. fr., vol. 3489, f. 59.)

Pétition des réformés du Ronergue à monseigneur (Burie?), surs le 5 avril 1582. Plaintes contre les prêtres du pays, qui s'efforcent d'empécher les prêches et de massacrer ceux qui y amistent. — Priere de commettre son autorité à un des seigneurs du pays pour assurer la liberté et la vie aux religionnaires. — Ils designent et recommandent le s. d'Arpajon. (Copie du temps, sans date; coll. Dupuy, vol. 588, f. 99.)



Lettre du roi à Daillou du Lude, Paris, 46 seril 1862. — L'audace des séditieux fait crainère au roi qu'ils ne tentent une entreprise sur Poitiers et sur les deniers de la recette. — En conséquence, la roi commande à du Lude de faire transporter les demers au château de Chauvigny, qui est imprenable. — Ordre su receveur ou à son commun de s'y rendre pour les garder. — Ordre à du Lude d'envoyer une compagnie pour la défence du château. (Cepte, coil. Aujou et Toursine, vol. 10, n° 4358.)

Instruction du rol aux officiers de Guyenne (pers la fin d'avril 4562). — Ordre à Armand de Goutaut-Biren de presser les forms que le roi attend de Guyenne — Ces troupes seront conduites par Monluc, Terricie et d'Ossan. — Pour éviter le passage d'Orleans, Monluc prendra le chemin de Limoges et traversera la Loire à Nevers ou a la Charité. — Ordre d'agir avec la plun grando solémié. (Copie du temps, f. fr., vol. 15876, f. 28.)

Lettre du rol aux officiers municipaux de la Rochelle, Parts (moi 4362). — Après une première admonestation, il les avertit de nouveau d'avoir à se meller des attaques des seditions. — Ordre de prendre des mesures, à leurs risques et dépens, pour assurer la sûreté de la Rochelle entre les mains du roi. Copie récente; f. fr., nouv. acq., vol. 4235., f. 46, l'original est conservé à la hibliothèque de l'Ermitage à Saint-Petersbourg.)

Mémoire du comte du Lude touchant l'état du Poitou (sers sus 1562). — La paix règne éneure dans la province, mais les réformes sont à la veille de prendre les armes. — Demande de forces. — Details sur les dispositions de certaine officiers du roi dans les villes de la prevince. (Copie du temps, f. fr., vol. (5877, f. 200.)

Lettre des efficiers de Viltefranche-de-Rouergue au roi de Navarre, Vellefranche, 8 mas 1542. — Burie et Monlue sont arrivés à Villefranche, mais les nouvelles alarmantes venues de Bordeaux et de l'Agenais les ent rappelés en toute hâle. — lis nons ont laisse des pouvoirs pour lever des gens de guerre. — Depuis leur départ, les sédatieux se sont assembles « en si



grand et effroyable nombre, prenant les armes, qu'ilz n'ont
doubté de invader la ville de Saint-Anthonia..., eschallé les
murailles, osté les clefs d'icelle aux consulz et usé d'autres
forces, violences ez autres villes et heux prochains, et finable
ment venus mettre ung siège devant ceste ville de Villefranche... G'estans emperés et saisis du couvent des Charteux hors lad. ville, prime par secalade, os sont encores,
nous attacant tousjours les escarmouches, tenans les religieux
et plusieurs autres personnaiges prisonniers, mesmement
le fliz du seigneur de Sales, mareschal des logie de la corapaignie de mons, de la Rochefoucault, present porteur, lequel
avons prié prendre la poste pour, à toute d'ligence, s'en ailer
advertir Vostre Majesté de lout ce de dessus. » (Orig., f fr.,
vol. 45876, f. 24.)

## XVII.

Instruction du roi à Burie et à Monluc, 8 mai 1562. — Ordre de se mettre en campagne avec toutes leurs compagnies de gens d'armés et les six enseignes de gens de pied. — Le roi leur envoie des commissions en blanc pour lever des gans de guerre. — Il leur recommands surtout de mettre en deroute les levées des séditieux et de les empêcher de faire leur jonction avec les rebelles d'Orléans. — Le roi envoie Candate, d'Ossun, Biron et Negrepelisse en Guyenne pour leur porter secours. (Minute, f. fr., vol. {5877, f. 46. — Autre instruction du roi à Burie et à Monluc, de teneur différente, mais contenant des ordres analogues; f. fr., nouv. acq., vol. 6002, f. 439.)

Lettres du roi à Buris et à Moniuc, 8 sant (362. - Le roi a été informé de l'état de la Guyenne. - En conséquence, il leur commande de faire la guerre aux seditieux en Guyenne, attendu que la Guyenne est la province de France dont les rebelles d'Orléans attendent le plus de secours. (Minute, f. fr., vol. (3877, f. 24.)

Lettre du rol à Burie, 8 mai 4502. — Le roi envois le contrôleur Le Pin. — Il demande s'il n'a pas été pris par les séditioux. — Ordre de maintenir la paix à Bordenne. (Minute, f. fr., vol. 45677, f. 20.)

Lettre du roi à Burie, \$ moi 4562. — Ordre de s'associer à Moniuc afin de « rompre ceuix qui se vouldroyent assombier « pour aller au secours de ceuix qui sont à Orléans. » (Minute, f. fr., vol. 43677, f. 42.)

Lettre du roi à Monkue, 6 mai \$362. — Ordre d'empêcher à tout prix les séditioux de Guyenne de vezir au secours des rebelles d'Orienne. — Approbation d'une levés d'argent ordennée par Monkue. (Minute, f. fr., vol. 45877, f. 44. — Autre lettre du roi à Monkue, même date, mêmes prescriptions qu'à Buris; ibid., f. 48.)

Lettre du roi à Anteine de Nosilles, 2 mei 1862. — Burie et Moulus vont se mettre en campagne contre les séditions de Guyenne. — Ordre à Nosilles de veiller à la sûreté de Bordeaux. — Ordre de remettre à Burie et à Moulus une partie de l'artillerie du château du Ha. — Le roi envoienne semblable commandement au capitaine Vailles, au aujet de l'artillerie du château Trompette. (Minute, £ fr., vol. 45877, f. 45.)

Instruction du roi au s. de Négrepalises, 8 mai 1382. — Le roi envois Négrepalisse en Guyenne pour commander à la noblesse de prendre les armes et de se mettre, en aussi bon nombre qu'il sera possible, sous les ordres de Burie et de Monluc. — La resta de l'instruction est relatif un Languedoc. (Copie récente; f. fr., nouv. acq., voi. 6403, f. 436; la minute originale est conservée à la bibliothèque de l'Ermitage, à Saint-Pétershourg.)

Lettre des officiers de Villefranche de Rouergue au roi, Villefranche, 42 mai 1862. — Les seditions se sont emparés de
deux villes (les consuls ne disent pas lesquelles). — lis tiennent
la campages. — ils ont assemblé des troupes et courant le pays
« par diverses bandes aves tambourin et trompets, de trope en
« trope, la mondre de deux cons, ne laissans rien à piller et
« forcar le pauvre peuble simple, seduret et suborné jusques à
« croire que, sobs vostre authorité, telles assemblées se fint



pour les cotiser en divernes sommes d'argent.
 — Ils sont venus asséger cette ville, d'où ils aut été reponsées « par l'impétaceité de l'eaue ou famine ou par la résistance que noum « leur fismes.
 — Ils se sont retires à Saint-Antonin, où sont encore, « levent plusieurs sommes d'argent contre vosd.
 « édicis, el que le peuple n'en peuit plus tant il est folié.
 » — Depuis notre dernière lettre, une troupe de 300 hommes, vénant de Millau, s'est découverte, altant à Saint-Antonin. Peur leur couper la route, nous avons envoyé les s. de la Roque-Bolhac et Saint-Vincent avec 40 ou 20 chévaux et 25 arquebusiers.
 — Les seditieux ont été défaits. (Orig., f. fr., vol. 45876, f. 45.)

Lettre des officiers de Villefranche au roi de Navarre, Villefranche, 14 mai 4862. Détails plus abrégée que dans la lettre précédente. — Récit plus complet des courses des séditieux de Miliau. (Orig., f. fr., vol. 15876, f. 47.)

Lettre du roi à Burie et à Monine (vers le 20 mai 4562). — Mesures à prendre pour activer leur entree en campagne et pour pressor le départ des troupes que se roi leur a demandere-(Minute, f. fr., vol. 45876, f. 57.)

Lettre de Borts eu roi (vers juin 1552). — Burie représente au roi qu'il n'est pas en état de supporter la fatigue de la campagne. — C'est pourquoi il demande à être remplacé et recommande particulièrement le s. de Candale. — Aussitôt après l'arrivée de Montue, il tra assail.ir une place appartenant à Duras, où les séditieux se sont fortifles. (Orig., s. l. n. d., f. fr. vol. 45876, f. 477.)

Lettre de Burie à Sébastica de l'Aubespine, ambassadeur en Bapagne, 19 juin 4562. — Les réformés ont entendu parter de la prochaine arrivée du secours espagnol. — Ils sont terriflés et paraissen, disposée à faire feur soumission. — Copendant, il est necessaire d'envoyer le plus tôt possible les troupes promises par le rei d'Espagne. (Orig., f. fr., vol. 6616, f. 124.)

Circulaire dis rot de Navarre aux officiers des villes; semp de Blots (vers la fin de juin 1562). — Le prince les dissuade de prendre part à la guerre civile et de porter seçours aux révoltés. — Sentiments parifiques du rot, de la rame, des



princes et des seigneurs du conseil. — La reine a fait offire ané amnistie genérale aux séditieux d'Orléans. — Mais le roi ne peut autoriser nes sujets à prendre les armes et se voit obligé de leur faire la guerre pour les désarmer et leur imposer la reconnaissance de son autorité. (Minute, sans date, f. fr., vol. 45878, f. 489.)

## XVIII.

Lettre de Burie au roi d'Espagne, Berdeaux, 7 juillet 1562.

— Burie a été informé par le roi de France que le roi d'Espagne fui enverrant 3,000 Espagnole, mais, depuis, il a appris de l'évêque de Lemogee que, pour le moment, le secours serant réduit à 1,000 hommes. — En conséquence, il lui demande avec matance de les faire entrer par la frentiere de Fontarable, le 15 de ce mois au plus tard, et le supplie d'envoyer les autres 2,000 aussitôt que possible. (Orig., Arch. nat., K. 1496, n° 59.)

Lettre de Philippe II à Burie, Madrid, 44 juillet 4562 — Réponse du roi d'Espagne à la lettre precédente. — Le 20 de ce mois, une compagnie de 1,000 hommes de pied sera prête et se rendra à Fontarable sous les ordres de don Diego de Carvajel. — Les autres 2,000 seront bientôt prête et autrent le même chemin. (Minute originale en capagnol; Arch. mat., K. 4496, nº 408.)

Lettre du due d'Albuquerque à Philippe II, Pampelmae, 20 puellet 4562. — Hier une compagnie de gens de pied est partie pour Fontarabie; une autre compagnie part aujourd'hui. — Les soldate navarrais sont peu satisfaits de cette campagne, parce qu'ils se savent soupçonnes par don Sanche de Cordoue d'être resiée fidèles à la maison d'Albret. — Le due se plaint d'être démund de toute force à Pampelune et de n'avoir que des invalides pour défendre son gouvernement. — Burie et Monluc sont à Bordeaux avez des troupes nombreuses. — Le s. de lluras, lieutenant de la « femme de Vendôme » (Jeanne d'Albret), est à la tête des séditieux en Guyenne. (Copie de chancel» lerie, Arch. de la secrétairerie d'État à Simancas, leg. 258.



#### XIX.

Procès-verbal de la séance de l'echevinage de Poiters, 22 juillet 4562. — Le maire de la ville expose aux échevins qu'il a raçu aujourd'hui une lettre du rol de Navarre du 46 juillet, par laquelle le prince l'informe de l'euvoi du comte de V'llars avec un corps d'armée en Poitou pour réduire la ville de Poitiers et le reste de la sénécheussee. (Original, f. fr., vol. 15876, f. 845.)

Lettre de Louis Chasteigner de la Roche-Posay, s. d'Abain, à Villars, 25 publiet 4562. — Villars réassirs a prendre la ville de Poitiers, grâce au secours des seigneurs du pays et principalement de Montpemt et de Sansac — La résistance des assiégés sera faible, faute de vivres et de courage. — Jeuda dernier, si Villars était venu camper pres la porte Sa nt-Lazare, il aurait pu serprendre la ville et le château. — La ville de Chauvigny a ouvert les portes sans combat. — La château seul résiste. — La garnison méritera d'être punie. (Orig., f. fr., vol. 3247, f. 72.)

Lettre du roi de Navarre à Buria et à Monlus, essep de Blois, 26 finiliet 1562. — Le prinen a appria le combat de Targon et en félicite Monlus. — L. regrette la blessure reçue par le capitaine Payrot (de Monlus) — Il espère que, si les chafs sont tombés entre les mains des capitaines catholiques, et principalement le s. de Duras, ils nauront pas été épargués. — Le roi a reçu avis de l'entrés du secours espagnol à Fontarable et commande à Buris de l'envoyer au camp royal avec uns troupe de cavalerie pour les accompagner. — L'armée du roi se forme sur les bords de la Loire et a dejà réduit la plupart des villes vousses de Blois. — Villars et Sanase assiègent Poitiers et ont mis en déroute une troupe de 1,000 seditieux dans la campagne. — Le maréchal Saint-André va partir pour le Lyonnais. (Minute, f. fr., vol. 45877, f. 232)

Lettre de Chasteigner de la Roche-Posay à Villars, 28 justiet 4562. — Grêce aux mesures indiquées par la Reche-Posay, les définieurs du château de Chauvigny ont été privés d'eau. — Ils na pourront pas prolonger leur defense. — Le frere du capitaine La Bridaye a été tué d'une arquebusade avec plusieurs serviteurs de la Roche-Poury. — Quand le château aura été prie, il sera bon d'en donner le commandement à La Bridaye. — Conseil de montrer la plus grande sévérité contre les rebelles. — Liste des capitaines blesses ou tués au mège du château. (Orig., £. fr., vol. 2217, £. 70.)

Arrèt du parloment de Bordeaux contro 194 accusée de rébellion, 38 juillet 4562. (Copie; col., Brienne, vol. 206, f. 4.)

### XX.

Lettre d'Antoine de Nouilles au duc de Montpensier, Berdesus, soit 4362. — Burie et Montre sont en Agenas et vent assieger Montanhen et Lectoure. — Nouilles leur a envoyé hier des munitions. — Le s. de Ruzé est allé les retrouver. — Les bons sujets du roi se réjouissent de l'arrivée prochaine du duc de Montpensier en Guyenne. (Minule, f. fr., vol. 6268, f. 440.)

Mómoire do Burio ao rol (vers le mels d'aodt 4862). — Burlo anvois le capitaine Messelière au roi. — Les séditieux de l'ouest se retirent aux ties de Maremnes et attendent du secours d'Angietzere. - Il faut les y assaillir au plus tôt, car, a la mi-septembre, il sera trop tard. — L'équ page qui es dresse pour le rot à Saint-Jean-de-Luz ou dans la Gironde est de cinq grosnavires, trois pataches, quatre gallions et de \$00 hommes. — Avec cette flotte, les officiers du roi n'out à redouter que la flotte d'Angieterre. — Messchère est charge de demander au roi de commander au due d'Estampes d'envoyer nombre de vaisseaux brotons chargés de graine pour Bordeaux et la Gayenne. - Les savires charges de blé pourront emperter du vin au retour. — À la fla de ce mois d'août, Burie tâchers de prendre les villes den tlas. — Monius surveille l'Agenais et la Condomoia. -- Il commende la compagnie du roi de Navarre, la aienne, celle du marechal de Thermes et celle de Terride, sinsi que plusieurs compagnies de gans de pied. — Bordeaux est en



súreté et les deux châteaux sont bien pourvus. (Orig., f. fr., vol. 45876, f. 478.)

Lettre du maréchal Saint-André à la reine, Poitiers, 7 soût 4562. — Les rebelles d'Angeulème ont abandonné la ville et le château. — Le chemin de la Guyeaus est ouvert jusqu'à Bordeaux. — La prise de Poitiers a « tallement étonné tout le « pays » que les rebelles demandent grâce, notamment ceux de Saint-Séverin. — Le maréchal espère armver à parifier le pays. (Autographe, f. fr., vol. 45876, f. 364.)

Lettre des officiers de la Rochelle au maréchal Saint-André, le Rochelle, 9 août 1562. — La ville, sur les conseils de Jarnac, son gouverneur, demande pardon de sa décobéssance. — Prière au maréchal d'appuyer ses axenses auprès du roi. (Orig., f. fr., vol. 48876, f. 877.)

Lettre du maréchal Saint-André au roi, *Poitiers*, 44 soût 4362. — Envoi de la tettre pricédente et recommandation des habitants de la Rochelle. (Orig., f. fr., vol. 45876, f. 892.)

Lettre de Burie au roi de Navarre, Bordeaux, 9 sout 1542 — Antoine de Nosilles a demandé des bâtiments de guerre au vicomte d'Orthe. — Ses navires ont été équipés sans toucher aux finances du roi. — Les séditieux attendent du secsurs du côté de l'Angleterre. — Burie propose au roi, après avoir réduit Agen, d'attaquer les séditieux réfugies dans les îles. — Rioge du s. de Pons, seigneur des Maremaus, qui a readu de granda services à Burie sur les côtes. — Les séditieux de Saintoage sont les plus remnants de toute la Guyenne. — A Saint-Jean-d'Angély, le capitaine Texier a pris les armée contre le roi et a livré le château de la ville aux rebelles. — Barie propose au roi de l'expulser et de confier la garde du château au capitaine Jacques Cheenel, maréchal des logis de sa compagnie. (Orig., f. fr., vol. 45876, f. 275.)

Liste des villes et places fortes du Poitou, où le maréchal Saint-André a mis garmson. (Gopie du temps, cans dete (cers le 40 soût 4562); f. fr., vol. 45877, f. 82.)

Lettre de Burie au roi, la Réole, 42 avét 4562. — Prise par



l'armée reyale des villes de Bergeras, Sainte-Pey, Castillon et Saint-Smillen. — « Je crois que Ages, où nous serons dans « deux jours, n'en fera pas moings, ny Lectoure, a mon advis. « Toutsefois, s'ils y faillent, nous avons de quoy les faire par« ler » — Durus est norti bier de Bergeras avez 3,040 hommes et marche sur Agen. — « S'ils se mettent dedans, j'espere, Sire, « que nous les en farons mrur » — L'armée royale à reçu aujourd'hui les 4,000 Espagnois, le reste arrivers dans une semaine. — Le bruit court que les Anglais dosvent débarquer aux tien de Maremons; il nerait bon de les y practier — Le comte de la Rechefounuit tive des troupes en Saintongs, sans qu'nueun espitaine paisse l'en empécher — Burie demande au roi esemment il doit traiter les villes qui se rendent. (Orig., f. fr., vol. 48676, f. 444.)

Lettre du explaine Vailne à la reine, Berdesse, 48 soût 4542 — Les defenseurs du châtean de Blaye ont bieu fut leur devoir. — Lis ont tire plus de canq conte coups de canon soutre les néditieux — L'biver et les longues maits que arrivent favoriserent les rébelles. — Demande d'argent. (Orig., f. fr., vol. 45876, f. 446.)

Lettre de Burie au roi, Peri-Sainte-Marie, 17 audt 1563. — Siru, l'un des plus grands seditions qui ait este en vostre ville. · d'Agen est maintenant fugitif, que, en fuegat service a Vostra e Majesté, s'est acquis quelques biens en ce pays, alant exe l'estat de trescrier du domesne despuis quelques anness. Et e d'astant, Sire, qu'il est necessaire que Mons. de Monluc face e es principale demeure en ind. ville d'Ages pour assourer « toute coste haulte Guyenne, chi je ne puis estendre, maat à a demourer à Bordennix, qui au est nome esiraguée, ja vous e supplie tres humblement vouleir fairs don and a. de Moclus « des biens dud, tréporter, nommé de Laurens ; entre lesquels en a a une maison and. Agen, où led, a, de Monlac peurra faire e ea demonste pour vous y faire nervies. Ce sera une don biene employé et duquel en readre à Vostre Majesté hon tribut, e resident un des où eile a en ce pays netant de hesoing d'un a tel homme que cestuy-là » — Danger, vu la longueur des thomas, de centraliger à Bordesna les deniers des recettes de



Overcy, de Rouergue et de Périgord. — Eloge du s. de Pons. (Orig., f. fr., vol. 45877, f. 484)

### XXL

MÉMOIRE DU GÉNÉRAL PORTAL AU ROIL

47 août 4562.

La reine de Navarre, Burie et Moniuc.

La royne de Navarre, désirant d'une très grande et ardante affection la pacification des troubles, meurtres, saccaigemens et velleries de la Guyenne, a souvent escript et prié Mess' de Burie et de Monluc, ensemble le parlement de Bourdesuix, d'y vouloir entendre et de vouloir envoyer, pour cest effect, devers elle.

Sur quoy le général Portal auroit esté, plusieurs et diverses fois, envoye devers ladicte Royne, et enfin conclud que toutes choses se pourroient pacifiler et restatuer en estat, souhe la négociation faicte par la Royne mère avec caulx d'Oriéans, et que, soube les deux poincte contenue en ladicte négociation, qui set de pouvoir vivre en toute liberté de conscience et en repoz, les subjecte du Roy en la Guyenne, seigneurs, gentilehommes, bourgeois et toute autre qualité de subgete se tiendroient en toutes choses et de tous poincte à la justice et miséricorde du Roy, et obégroient à toute autre chose appartenante au devoir de vrays fidelies et très obégrans subgete, sans aucune chose tapituler, reserver ne excepter.

Mais la chose na peu prendre si heureuze fin, d'aultent que Mess" de Burle et Monue n'ont voulu interpréter ne entendre lesdicts deux poincts de liberté de conscience et de repos autrement qu'ils sont escripts; ains ont dist à la royne de Navarre qu'il luy plaise envoyer en court pour en savoir l'interpretation et comme la chose s'entendoit et se pourroiet pratiequer et exécuter.

Et de ceste faulte soulement est advenu que la pacification n'a poinct esté résolue au souverain service du Roy, de la paciffication publicque et du bien particulier d'un chascun.

night zeed by Google

29

Et d'aultant que ledict genéral Portal, après tant d'alière et venues, est demeuré ung peu malade à Bourdeanix, et qu'il ne sectiet at la royne de Navarre ou lesdicts s'é de Burie et de Monluc en auroient fact quelque despéche, il luy a semblé, pour le service du Roy, de devoir sharger ce porteur de ce petit discours à la Royne, au roy de Navarre et autres messeigneurs du conseil, affin que, par faulte d'advertissement de l'estat de ladicte pacification, une et bonne, saincte et tant nécessaire œuvre ne demourant sans quelques bous expédiens, car l'estat de ladicte Guyenne est fort miserable et calamiteuix, et en messeure voys qu'il ne fut jamais de restablir toutes choses en aussi grande pacification, devoir et obéyssance qu'elle fat jamais.

(Depis de temps, datés su dos; f. fr., vol. 15878, f. 440.)

### XXII.

Imtruction du roi au a. de Malicorne, envoyé en Guyenne, Messe-sur- l'écre (vers le 20) août 1562. — Le roi, ve les succès que Mon uc et Burie ont dejà remportés en Guyenne, succès qui ne lassiont aucune espérance aux seditioux, vu la falbieux de l'armée royale et la puissance des rebelles à Oriéans, commande à Burie de conduire au camp royal les 3,000 Espagnols. — Monius restera en Guyenne et y maintiendre l'ordre avec les compagnies levess dans la province. (Minute, f. fr., vol. 13876, f. 296.)

Lettre du roi (au duc de Montpensier), Messa-sur-Yèvre (vers le 29) soit 4562. — Buris et Montue étant peu d'accord essemble, le roi commande à Buris d'amener au emp royal les 5,000 Espagnols. — Montue restera en Guyenne avec les compagnies nouvellement levées. — Le roi lui expédie des commissions en blanc — Les réformés d'Oriéans ont obtenu un secoura d'Atiemagne, dont la prochaîne arrivée oblige le roi à renforcer son armée. — Le s. de la Roche-Possy a été tué au siège de Bourges. (Minute, f. fr., vol. 45876, f. 379.)

Lettre du roi à don Diego de Carvajal, camp de Bourges (fin soult 4562). — Ordre de conduire au camp royal 2,000 Espa-



guela et d'en lamaer 4,000 au due de Montpensier. (Minuta, f. fr., vol. 45877, f. 486.)

#### XXIII.

Mémoire de Louis Prevost de Sansac (sans adresse), Angoulines, 24 soût 4362. — Une troupe de quatre ou sinq centa cavallers est partie de Saintes et de Saint-Jean-d'Angély pour aller rejoindre Dures. — Celui-ci, pressé par Moniuc et par Burie, prendra probablement le chemin de Lyon — Les séditieux de l'Angoumois ont perdu l'espoir d'être secourus du côté de la mer par les Angiais et par les habitants de la Rechelle. — Le duc de Mont pensier nettoiers facilement la sénéchanasée de Saintonge. — Le sénéchal de Saintonge a noué des intelligences dans la ville de Saint-Jean-d'Angély. (Orig., f. fr., vol. 43876, f. 485.)

Lettre du capitaine La Gombaudière à Antoine de Nosilles, Talment, 24 août 4362. — La Gombaudière espère, s'il est assiègé, obteur le secours du s. de Lisle, frère de Nosilles, et du s de Rouillac. — Mais II ne pense pas que les ennemis osent assièger Talmont. — Il prendra garde aux surprises. (Orig., f. fr., vol. 48876, f. 487.)

Lettre de Burie au roi, Ages, 29 soût 1562. - Burie a reçu par Malicorne l'ordre de conduire les Espagnols au camp royal. — Il n'en est arrive encore que mille. — Aussitôt après l'arrivée des autres, Burie et Moulue Iront assaillir Montauban. — Ausaitôt après la prise de Montauban, Burie a'achemmera avec les troupes que le roi demande. — Il se félicite que le duc de Montpensier arrive en Guyenne. — Montac ne peut à lui seul maintenir l'ordre dans toute la province. — Demande de solde en taveur de sa compagnie. — Le s. de Pone soilleite des ordres pour savoir s'il deit demeurer à Bordeaux avec le duc da Montpensier ou auvre Burie. (Orig., f. fr., vel. 15876, f. 488. — Lettre de Burie au roi de Navarre, même date, même sujet, mais plus abrègée; ibid., f. 488.)

Lettre de Malicorne au rol, Ages, 34 nest 1562. — Surie et

Monluc se disposent à obéir au rei, mais Burie ne pourra se mettre en route que dans dix ou deuze jours. — Éloge des troupes espagnoles. — Les compagnies de Charry sont moins belies, mais animées d'un excellent esprit. (Autographe, f. fr., vol. 45876, f. 492.)

## XXIV.

INSTRUCTIONS DU SOI AU DUC DE MONTERNSISS.
ENTORÉ EN GOYENNE, AVEC LES RÉPONSES DU ROI.

# (Pin asat 1562.)

Afin que M' le duc de Montponsier pulsse, au voyage qu'il fait en Guyenne par le commandement du Roy, faire chose qui soi, agréable et profitable à Sa Majesté et conforme au désir qu'il a de luy faire tres humble service, est besoing que le conseil donne résolution sur les articles qui s'ensuyvent.

## Premièrament.

Quela chevaliera de l'ordre, viella cappitaines et autres personnages de marque il aura auprès de luy pour son conseil et luy assister?

(Rep. — Il sera assisté de ceulx de ceste qualité qui sont par delà, à qui en sera escript, et d'icy emmenera les e<sup>m</sup> de la Vauguion, de Candalle et de Chavigny.)

Queties compagnyes de gans de cheval et de pied luy seront baillés pour sa force, oultre celles de M' de Monluc et de M' de Burye qui sont par-delà?

(Rep. — Se contentera de celles qui sont par-dela avecques celle du s' de Descars, qui le viendra trouver, et la sienne qu'il meyne quant et soy.)

Quelles artilleryes et munitions pour icelles luy seront délivrées, et aussi des chevaulx, attelage, pionniers, commissaures, cannoniers et sultres personnes nécessaires à l'exécution d'icelles?

(Rép. — S'aydera de son pouvoir.)



Ordonner des monstres et payement des compagnies qui luy seront baillees, ensemble de celles qu'il trouvers par-delà, et savoir où n'en prendront les deniers, et à ceste fin envoyer avec huy quoique commis du trésorier de l'extraordinaire des guerres, garnis d'acquite et blance signez, pour servir de décharge aux receveurs desquals on prendra argent?

Rep. S'aydera de cent mille livres que le trésorier de l'espargne a per cy-devant balilé en assignation aux s'e de Mon-luc et de Burye, dont il s'enquerra ce qui en a jà esté despendu, et en advertira Sa Majesté pour luy faire pourveoir selon que la nécesaité de despendre et les occasions s'offriront, et qu'il cognoistra estre besoing quand il sera eur les heux; et aussi prandra, s'il en à affaire, les argenteries des eglises, dont pour cest effect luy sera bailé un pouvoyr.)

Bailler audit s' Due la somme de mil livres pour chaseun moys pour l'entretien de la table et despence, selon que l'on a accoustumé de faire aux lieutenants du Roy, et le faire des à present payer, à casie raison de cinq mois qu'il a commencé à se mettre à la campagne et conduire des forces?

Rep. - Cola est très raisonnable.)

Luy bailler un maistre des requestes pour rendre droit et raison aux parties qui se viendront plaindre et faire la justice de ceulx qui se trouveront coupables de seditions, rébellions et autres cas dignes de mort?

Rep. — il preudra deux conseillers de la cour de Parlement de Bordesux par l'advia et élections de ceulx de ladite cour, à qui sera escript pour cest effect, et d'icy là s'aydera des lieutenants genéraux des lieux et villes par où il pessera, et luy a esté builé une commission en blanc pour les conseillers qui seront éles.)

Ordonner telle somme qu'il plaira à ladite Majesté par chaçun moys pour les frais extraordinaires que ledit sieur Duc aura besoing de faire donner à serviteurs secrets, postes et autres parties inopinées que Messieurs du conseil savent estre nécessaires?

(Rép. - Il nura trois cents france per moye, et, quant aux postes, ca les payers de ce costé.)



Luy soldoyer une compagnie de quarante arquebusiers pour la garde et gûreté de sa personne, avecques un cappitaine et lieutenant?

(Rép. — En aura trente et ung cappitaine pour leur commander, qui aura trente france, et chascan arquebusier la paye ordinaire.)

Résouldre comme il se conduire par les villes dudit pays de Guyenne, c'est assavoir : si, pour le repes des gens de bien et faire mieux obeyr le Roy, il destitura les cappitaines, juges et officiere de Sa Majeste qui ne vouldront faire profession et abjuration selon l'ordennance de la cour de Parlement de Paris, et sill piaire à ladite Majeste qu'il en commecte d'auttres sous son bon plaisir et par provision, qu'il trouvers gens de bien, fidelles et propres pour l'exercice desdites charges?

(Rép. — Pour le regard des officiers de judicature, les conseillers qui seront avec luy informeront de leur vye et en envoyrout les informations à la cour de Parlement. Et, pour les cappitaines, en les suspendant et estant bors des places, en pourra meetre d'autires par manière de provision, en attendant que le roy de Navarre, estant adverty, y puisse pourveoir en vertia de son pouvoyr ]

S'ul fera vider desdites villes toutes les antres personnes qui seront de la religion réprouvée?

(Rép. — Leur sera faict commandement de vivre estholiquement, leur seront oué les ministres et lous axardons de religion, ensemble toutes sortes d'armes.)

Et, affin qu'il se treuve moins d'empeschement par-éch qui retarde le service de ladite Majesté, elle escripra dès à présent de honnes et roiddes jectres au s' de Pons, et la venir meontiment trouver et recevoir les commandements.

(Copie moderne, l'original set conservé à la hibilothèque de l'Ermitage à Saint-Péterabourg, f. fr., nouv. acq., voi. 1242, f. 33.)

#### XXY.

Lettre du duc de Montpensier au roi, *Poilsers,* 46 septembre: 4562. — Compte-rondu de son voyage en Guyenne. — Pecifi-



cation de Châtellerault. — Il a réduit la garnison de cent bommes à soitants. — Il a institué une compagnie de vingt arquebusiers à cheval. — Il regrette de ne pas avoir été averti de la prise de Bourges par l'armée royate. — La Rochefoucault occupe Saintes et Saint-Jean-d'Angely. — Montpensier voudrait le chasser de la Saintonge. — Nécessité de payer la solde des gens de pied du capitaine Richelleu. (Copie moderne, f. fr., nouv. acq., vol. 6040, f. 42. — L'origina. est conservé à la hibliothèque de l'Ermitage à Saint-Petersbourg.)

Lettre du due de Montpensier à la reine, Poitiers, 42 septembre 4569. — Le due a accordé au capitaine La Mosselière, pour la defense du château de Lusignan, une compagnie de quarante arquebusiers a cheval et quarante soldate a pied. — Il demande au roi des ressources pour payer ces troupes. — Montpensier recommande à la reine le capitaine La Messelière et les habitants de Lusignan. (Copie rémate f. fr., nouv. acq., vol. 6040, f. 44.)

Lettre du parlement de Bordeaux au roi, Bordeaux, 49 sepfembre 4562. — Lettre de creace en faveur de Léonard Alesme, président aux enquêtes, et de Antoine de Poyne, conseiller, deputés au roi pour lui rendre compte des affaires de la Gayenne. (Orig., f. fr., vol. 45877, f. 89.)

Lettre de Jarnac à la reine, la Rochelle, 24 septembre 1562.

— Jarnac, averti qu'il a été calomné auprès de la reine, ce décide à se readre à la cour pour se justifier. — léauvais étai de sa sante et de la santé de sa femme. — Le medieur moyen de conserver la Rochelle au roi serait d'en lauser le gouvernement aux habitants. — Une amnistie générale rétablirait la paix. — Touchant un emprunt qui a éte dernierement fait a la Rochelle. (Orig., f. fr., vol. 45877, f. 99)

Lettre d'Antoine de Nozilies au duc de Guise, 24 septembre 4562. — Nozilles pris le duc de Guise de le recommander à la reine et au rol de Navarre et de leur faire part de la bonne opimon qu'il à de lui. (Minute, f. fr., vol. 6908, f. 441.)

Lottre de Noullies au duc de Guise. Bordeaux, 23 septembre 4562. — Recommandation d'un gentilhomme de la FrancheComté, qui confuit au duc de Lorraine sept chavaux et une jument d'Espagne. — Lettre de créance en faveur de son frère et du s. de Panjas, qui sont à la cour. (Minute, f. fr., vol. 6908, f. 442.)

Lettre de Nozilles à la reine et au roi de Navarre, 24 septemère 4563. — Le comte de la Bochefoucault assiege le château de Talmont. — Nozilles espère accourre la place par le moyen de la rivière, comme Montpensier pourra faire par terre. (Minute, f. fr., vol. 6908, f. 401)

Lettre de Nosilles au duc de Montpensier, 27 septembre 4562.

— Les villes de Lectoure et de Montauban n'ent pas encore été prises par l'armée royale. — Les consuls de Montauban ont ouvert des negociations sur le modeie de la capitulation de Bourges. — Montuc est sous les murs de Lectoure avez de l'artiflerie. — Il a envoye plusieurs messagers à Gondrin et au vicomte d'Orthe pour presser l'arrivée des Espagnols. (Minute, £ fr., vol. 6968 f. 443.)

Lettre de Candale à la raine, Cadillos, 30 septembre (362. — Candale expose à la reine les depenses que ses officiers ont été obliges de faire, pendant son sejour en Angleierre, pour protèger ses domaines. — Pillage de ses biens par les séditieux. — Candale a faille être surpris et mis à mort en traversant la Saintonge — Il demande à la reine de l'autoriser à lever une garde personnelle aux depens des réformés ou au moins aux dépens de ceux qui ont eté condamnes par le parlement de Bordeaux. — La reine lui a accordé les produits de diverses amendes, il la prie de régulariser ce don — Anathèmes contre les buguenois. (Orig., J. fr., vol. 45877, f. 440.)

#### XXVL

Lettre du duc d'Albuquerque au roi d'Espague, Pempeiune, 1<sup>es</sup> actabre 1582. — On dit que les rebelles empoisonnent les fontaines sur le passage des troupes espagnoles. — Burie et Montue altendent l'arrivée des Espagnols pour invrer hataille à Bures. — Les compagnes entrées en France ont rendu grand



service au roi en Guyenne. — Burie et Monluc vont les conduire au siege de Montauban. — Les nouvelles compagnies installées à Pampelune ont besoin de solde. (Traduction d'apres l'origespagnol; arch. de la secrétairerie d'Espagne à Simancas, Navarre, leg. 358.)

Lettre de Montpezat au roi, Châtellerault, 4 octobre 1562. — Montpezat a surpris à Châtellerault des lettres qui im donnent à craindre la jonction de la Rochefoucault avec Duras. (Autographe, f. fr., vol. 43877, £ 448.)

Lettre de Burie à la reine, Beive, 8 octobre 1562. — Lettre de créance en faveur de Portal. — Burie e. Monluc se sont mus à la poursuite de Duras. — Réquisitoire contre un marchand de Villeneuve-d'Agen, nommé Taisses, celui-ci implore sa grâce, mais Burie prie le roi de le faire condamner et demande le produit des confiscations qui serent prononcées contre lui. (Orig., f. fr., vol. 45877, f. 469)

Lettre du s. de Pons à la reine, Bergerac, 7 octobre 1562. — Énumération des sacrifices qu'i. a faits pour le roi. — Il a prie les armes depuis le commencement de la guerre. — Il a toujours suivi Burie, Montuc et le duc de Nontpensier. — Le comte de la Rochefouçault a pillé tous ses biens et assiege son château de Pons, dans lequel su famille est réfugiée. — Malgré ces pertes, il ne demande aucune faveur au roi. (Autographe, f. fr., vol. 45877, f. 479)

## XXVII.

REGIT DE LA CAMPAGER DE VERGY.

(Avant is 9 octobre 1582 )

Mercredi, l'armée du s. de Duras, ayant logé à Meiralz, passa la riviere de Vezere sux Esses, où ilz feirent faire des boietz pour les troys pieces qu'il menoyt, la faulte desqueiz l'avoyt d'aultant plus convyé a lever le siege de devant Sariat. L'aix de la charette d'une de ses pieces rompet en passant l'eau, qui l'arnusa un peu.



Le joudy, celle de Mess<sup>16</sup> de Burle et Monluc passare lad. rivière a ant après avec quatre canons ou fort grosses pieces, qui estoyt pius forte et galilarde de cavalerie que l'aultre pour y avoir beaucoup de gens d'armes, mais beaucoup moindre en nombre d'infanterie, qui est la cause, comme on dict, qu'ilz ne les vouloient combatre à Sendrieulu, où ilz estoient, pour l'incomodité des boys et barrieres qui ferment les chamins par les costez, chose peu advantageuse pour tes gens de cheval, et les auyvoient jusques à ce qu'ilz fussent en pats descouvert.

Les uns disent que Monseigneur de Montpensier s'estoiet joinet avec lesd. sieurs, les aultres qu'il estoyt du costé de Mussidan pour leur couper chemin et empescher le passage de la rivière de l'Isle, ou pour certain le séneschal de Pengord est avec nombre d'hommes. Comment qu'il en soyt, ilz sont si voysins et meslez qu'ilz ne se peuvent meshuy despartir sans combatre.

Nostradamus marque une victoire Gaullique l'unziesme du présent. Les une et les autres sont Gaulloys. Le Dien des armées est largiteur d'icelle.

(Écriture du temps, cans date al signature, f. fr., vol. 20524, f. 106.)

#### XXVIII.

LETTER OF JOACHIM OF MONEOC, 6, OR LEOUX, A LA BEINE.

Camp de Mussidan, 11 octobre 1562.

Nouvelles de Périgueux et sultes de la batalité de Vergt.

Madame, estant en ma maison sur le parlement de m en aler en Piedmont, ayant esté ceulx de la ville de Perigueux advertis du siège mis devant Sarlat par le sieur de Duras, craignant qu'il fist son dessein, au partir de la, venir au dict Perigueux, me viadrent prier m'aler mettre dans leur ville; et M. Desours m'en escrivit, me priant encores de y aler, comme je fis pour le service du Roy et vostre, m'assurant que ne trouveries mauvais le retardement de mon voiaige en Piedmont pour préserver une ai bonne ville de Yos Majestés. Estans dedans, M. de Mon-



lue donna la bataille à trois polites lieues de là ; et qu'entendeu par le sénéchal de Périgord et moy, sortismes ors la dite ville avec le plus de gens à chevai que peusmes assembler, comme changynes et marchans, pour donner sur la queue à ceulx qui s'enfuyoient. Et, si la trouppe que nous menions fust esté de gens aguerris et armes, il en fust bien peu eschappe de ce que restoit de la balarile. À présent, monsieur le prince de Monpanstor et mese" de Burye et de Monlue sont d'avis que, pour la seureté de ce pays, veu que les trouppes se départent, 'y demaure pour cest yver et que je retarde mon voiaige de Piedmont. It secont impossible à moy d'y demeurer pour faire prester l'obéissance deue sans forces. Et ainsi, Madame, que vous scaves que je ne suys si grand seigneur que je puisse m'entretenir sans estat en ung gouvernement, les d. 🕶 de Monpancier, de Burye et de Monlue m'ont dit vous escrire de me donner cinquante bommes d'armes pour faire la companye de la noblesse de ce pays; aquelle a faiet bien son devoir à ceste botatio, avoc laquello cosemble le Roy y sera obsi. Mais sans cala, je ne y sauroy demaurer; qui est cause que je vous supplie tres humblement. Madame, ne permettre que je y demeure et voloir que je parachère mon voisige en Piedmont; où je ne m'achemineray que n'aya entendeu vostre volunté. Atandant laquelle, je prioray Dieu, Madame, vons donner en santé prospère at longue vya et à moy grâce de vous fairs service très humble. Au camp de Moyasidan, le re octobre 1652.

Vostre très humble et très obelessant sujet et serviteur,

P. Montue.

(D'après l'eriginal conservé à in hibitothèque de l'Ermitage à Saint-Péterahourg; copie rapportés par M. le comie de la Ferrière. — Suit une lettre de Moniac de Lucux au roi presque de même teneur, mais plus abrégée.)

## XXIX.

Lettre d'Antoine de Nosilles à François de Nosilles, évêque de Bax, son frère, Bordsaux, 42 octobre 4562 — Le bruit s'est repandu d'une grande défaite que l'armée de Burie et de Mocius aurait infliges à Dures. — Effet de cette nouvelle dans toute la Guyenne. (Orig., f. fr., vol. 6710, f. 458.)



Lettre du capitame La Messelière à la reine, Lunguau, 43 octobre 45-62. — Le comte de la Rochefoucault a mis le niege devant Saint-Jean-d'Angely le 9 de ce mois. — Il a fait couper la rivière du côté de Tail ebourg — Il a quelques petites pièces d'artillerie. — S'il prend Saint-Jean-d'Angely, il assiègem Lusignan. — Il est passé une troupe de reformés qui ont sacrage l'abbaye de la Maison-Dieu et massacré tous les prêtres à Usson, a Ghâteigner et à Givray. — Ils assiègent en ce moment le château de cette ville. (Autographe, f. fr., vol. 45877 f. 249.)

# XXX.

LETTRE DU DUC DE MONTPERSIRE À LA RESER.

Musidan, 13 octobre 1562.

Touchant Blaise et Josephes de Monluc.

# Madame,

Il n'est poinct de besoing de particulibèrement vous desduire par une longue lettre tous les services que Mons' de Montius a faitz aux Roys et encore en ceste dernière guerre contre les rebelles, ne comment il a está cause d'avoyr remis Lectoure en l'obsissance du Roy et de la deffaicte de l'armée de Duras, amai que le vous ay escript. Car je m'asseure, Madame, qu'il vous plaist bien vous en resouvenir, comme avant apporte à tout ce royaulme ung tal bian et repor que vous pouvez penser. Il m'a faict entendre la requeste qu'il vous faict pour vous supplier voulloir octroyer à Mons' de Lieux, son frere, le gouvernement de Périgueux. Et encores qu'alle me semble raisonnable et nécessaire pour le bien du service de ladite Majeste et que je scaiche que le pays le désire pour le conserver, al me me puis-je garder de l'accompa gner de la myenne et représenter tous les márites des deux frères et principallement de mondit ef de Mondue, pour, par toutes ces bonnes et justes considérations, espèrer qu'il vous plairs bien, Madame, accorder ceste juste demande; et par mesme moyen donner audit s' de Lioux eme compaignye de gens d'armes, laquelle sera suffisante pour la

garnison de tout le pays et qui y servira plus que ne feroiant troys enseignes de gens de pied. It peuit encores de cela revenir ung aultre bien à sadite Majesté et au pays, pource que, s'il plaiat à icelle appeller mondit s' de Montluc et le tirer hors du pais de Guyenne, ledèt s' de Lloux, qui y est aymé et bien voullu de la noblesse et habitants, les tiendra toujours en pareille obeissance vers sadita Majesté que faiet ledit s' de Montluc. S'il vous plaisi recovoir agréable la recommandation que je vous en fays, ce sera pour toujours confirmer l'aucthorité qu'il a pleu à sadite Majesté et à vous me donner en ce pais; et si pourrez davantaige par ceste faveur obliger coulx qui la requièrent continuer de bien en mieux au service de sadite Majesté et de vous. Suppliant en cest endroiet nostre Seigneur vous donner, Madame, en toute prospérité et sante très heureuse et longue vye.

De Mussiden, ca (3º jour d'octobre (362.

Vonstre très humble et très obéissant serviteur,

Loys de Bourbon.

(Copie réceute, l'original est à la bibilothèque de l'Erreitage à Saint-Péterahourg, f. fr., nouv acq., vol. 6010, f. 10.)

#### XXXI.

Lettre da parisment de Bordeaux au roi, 43 octobre 4362. — L'archevêque de Bordeaux se prépare à partir pour le concile de Trente. — Son départ, dans les présentes circonstances, apportera un grand trouble. — En conséquence, la cour supplie le roi de le dispanser de ce voyage. (Orig., f. fr., vol. 8626, f. 46.)

Lettre du capitaine La Messelière à la reine, Louignan, 47 octobre 1562. — Le comte de la Rochefoucaul, repoussé devant
Lusignan, a leve le siège et se prépare, de concert avec le s. de
Gramont, à attaquer le château de Lusignan. — Belle conduite
du capitaine Richelieu et de sa compagnie. — Le s. de Briançon,
frère du comte du Lude, a obligé les séditieux à lever le siège
de Couhé. — Le comte du Lude en Poitou. — Demande d'argent pour payer les depenses de Lusignan. (Autographe, f. fr.,
vol. 15877, f. 236.)

Lettre de Burie à la reine, Beréenieus, 19 octobre 1842. — Depuis la bataille de Vergt, Burie et Monluc ont rejoint le des de Montpensier à Berbezieux, avec l'intention de marcher contre La Rochefouciult. — Par ordre du primes, Monluc a été renvoyé en Guyenne. — Turride assiege Montaulea avec en compagne et quesques ensengues de gans de pied. Houlec era le répoisdre. — Tranquii ita de la Saintonge. — Burie demande des ordres. (Orig., f. fr., vol. 15877, f. 243.)

Lettre du comte d'Escars a la reine. Des Cers, 28 erfeère 4342. — Il s'exense de ne pas être parti pour l'Espagne, à cause de se santé. — Il remercie la reine de lu. avoir donsé l'état de sénéchel de Toulouse. — Pendant que Doras steit en Pengard, les habitants de Périgueux demandèrent un gouverneur capable de les défendre d'Escars teur a donné Josebsus de Moulou de Lioux. (Orig., f. fr., vol. 48877, f. 271.)

Lettre du roi au dus de Montpomier (vers le 25 octobre (\$42). - La prise de Lectours, et probablement celle de Montauban, rendent disposibles ses troupes de Burle et de Moniue. — En enemeguence, la roi leur commande de rejeindre le duc de Mentpensier es Saintonge. — La prochaine arrivée des Angiais et des Allemands obligers le roi à se servir de toutes les forces disponibles, - En attendant, il commande à Montponsier de Ini enveyer 4,000 Espagnois et 3,000 Gascous sous les ordres de Charry. — Ordre de ne point poursuivre les selibeux qui ont disposi les armes. - Baris ou un autre capitaine conduire. je seconty gus Montpensier va envoyer an rei. — Aussitöt après la price de Saint-Jean-d'Angely, Montpensier devra a cocuper de la Rochelle et de Poitiers. — Neuvelles de la guerre; siège de Rouen ; prochaine entrés en France de 9,000 Allemands conduits par d'Andelot, le due de Nevers et le maréchal Soint-Andre sont charges de les arrêter. (Miquie, f. fr., vol. 45477, f. 250.)

Lottre d'Antoine de Nonilles à François de Nonilles, évêque de Dax, son frère, Bordessax, 27 octobre 4562. — Ordre du roi, à l'évêque de Dax, de se rendre su concile de Treste. (Orig., f. fr., vol. 6916, f. 436.)



Lettres d'abolition accordées par le roi au s. de Duras pour sa rébellion, pilàsges d'égluss, meurtres et prises d'armes, camp de Rosen, (fin) octobre 4362. (Copie du temps, f. fr., vol. 45877, f. 446.)

Remontrance de la chambre des vacations du parlement de Bordeaux su duc de Montpensier, Bordeaux, vers octobre 1562.

— La cour proteste contre l'indulgence du duc de Montpensier en faveur du s. Le Guare. — Requisitoire contre est accusé, qui a pris les armes contre le roi depuis le commencement de la guerre et qui a commis une multitude de crimes. (Orig., f. fr., vol. 45876, f. 489.)

Instruction du due de Montpensier au contrôleur Ruzé, envoyé au roi, le Rochelle, 42 novembre 4362. — Le due de Mentpensier informe le roi de la réduction des fles, du rétablissement de la paix et de la mise de quelques garnisons dans les villes de la côte. — La ville de la Rochelle aurait voulu se décharger de la garnison. — Complot contre Jarsac. — Bonne assiette de la ville contre une descente des Anglais. — Le capitaine Richelleu et Burie à la Rochelle. — Prère de payer la solde des soldate. — Plaintes contre la trésorier de l'Epargne. — Nécessité de réparer les places de la côte. — Plaintes contre certains officiers de justice. (Copie récente, f. fr., nouv. acq., vol. 6010, f. 4; l'original est conservé à la bibliothèque de l'Ermitage à Saint-Petersbourg.)

Lettre de Charles IX au dec de Montpensier, Reuen, après le 12 novembre 1562. — Le roi félicite in duc de Montpensier de la reprise de la Rochelle et lui commande de veliller au maintien de la paix. — Il l'autorise à faire pendre, pour donner l'exemple, les chefs des séditieux. — Nouvelle de la prise de Rouen et de la blessure du roi de Navarre. (Copie récente, L. fr., nouv. acq., vol. 4235, f. 465; l'original de la minute est conservé à la bibliothèque de l'Ermitage à Saint-Petersbourg.)

Lettre d'Anteine de Noailles à l'évêque de Dax, Bordeaux, 43 novembre 4562. — L'archevêque de Bordeaux a obtenu sur les instances du parlement, d'être exempté du veyage de Trante.



- Noulles espère que l'évêque de Dax pourre aussi se fure execupier (Orig., f. fr., vol. 6919, f. 482.)

Lettes de Charles IX à Monine, Viscannes, vars le 15 novembre (363. — Le peuvoir demandé par Monine de « bailler « brevets de pardon et aboition » D'a pas été approuvé par le conseil. — Monine devra se contenter des pouvoirs ascordés au duc de Monipensier et à Berie. — La donation du comité du Gaure, qui avait ets finie « Monine, ne peut être maintenue, pares qu'elle établirait une derogation à la regie genérale. — Monine continuers à toucher 300 livres pour son plat par mois. — Confirmation de la espitalation de Lectours. — Le roi autorise Monine à augmenter ou à diminuer les compagnies, pourvis qu'elles soient payées par les villes où elles serons en garnison. — Bon de quelques conficcations à Peyrot de Monine et au capitaine Le Mothe-Rouge, (Copie récente, f. fr., nouv acq., vol. 4004, f. 482, la minute est conservée à la habitothèque de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg.)

Lettre de Sames à la reine, la Frichers, 46 novembre 4362.

— Montpasser a reçu les ordres de roi et se prépare a conduire au camp royal les compagnes françaises et espagnoles. — Nouvelles de leur marche. (Orig., f. fr., vol. 45877, f. 368.)

Lettre de Samme à la reine, Tours, 24 novembre 4342. — Sanne vient d'arriver à Tours avec les compagnies françaises et supagnoles qu'il conduit au roi — Il ne s'y arrêtera qu'un jour pour counir les soldate d'effets d'habillements qui sour sout necessaires. (Orig., f. fr., vol. 43877, f. 388.)

Lettre de Chavigny à Artus de Cousé-Gennor, Miredons, 22 movembre 1842. — Les thes out eté remises en l'obsimance du roi par le duz de Montpensier. — Voyage de Montpensier à Bordenne — Tentatives de sousévement des réformes de Poi-tiers, le expitaine Mantoyron va dresser une anquête. — Borie à la Rochelte. — Mésoutentement de Burie à la nouvelle de la nomination de d'Escars au gouvernement de Guyanne. (Autographe, f. fr., vol. 2248, f. 26.)

Lettre d'Antoine de Nouilles à l'évêque de Dux, Bordomiz,



25 novembrs 1562. — De nouveaux ordres du roi obligent l'archevêque de Bordeaux à partir pour Trente, maigré les instances du parlement. — Le roi a commandé la saisie du temporel des prélats réfractaires. — Un commis du général Portal est chargé de saisir les revenus de l'evéché de Dax. — Noulles a obtanu la suspension de l'exécution de cette mesure. (Orig., f. fr., vol. 6940, f. 460.)

## XXXII.

LETTER DO DUE D'ALBOQUERQUE, CORVERNEUR DE LA NAVARKE ESPAGNOLE, AU ROE D'ESPAGNE.

Pampelune, 1 décembre 1562.

Mégociations de la reine de Navarre.

La femme de Vendôme envoya à den Tristan de Beaumont pour le prier d'alier la trouver, car elle avoit des affaires très importantes à traiter avec lui; et don Tristan, malgré le peu de santé qu'il avoit, se décida à y alier pour voir s'il s'agiroit de choses utiles au service de V. M., comme il l'avoit déjà fait d'autres fois du temps du prince don Henri d'Albret. Étant arrivé, elle lui dit qu'elle étoit dans le chagrin et dans l'angoësse, car elle avoit recu la nouvelle que son mari étoit tres en danger de mort par suite du coup d'arquebuse qu'il avoit recu à Rouen, et qu'elle désiroit servir Y. M. et obtenir son amitié en vue des évenements ulterieurs. Elle le priort de s'informer aupren de moi si je voudrois hien lui faire le plaisir de me charger de traiter cette question avec V. M. Elfe lui donna à entendre aussi combien elle avoit été fichée que V. M. ent négocié avec son mari, sans faire cas d'esle, et que ce fut à cause de cela que, bien qu'elle eût envoyé à son mari les pouvoirs qu'il lui demands, elle avoit cependant mis tant de difficuités dans cette affaire qu'elle avoit été quelque peu retardée, mais que espendant, en cela comme dans tout le reste, elle désiroit servir V. M. et posséder votre amitié. De plus, elle dit à don Tristan que la cour de France l'avoit appelee, mais que,



malgré l'amitié qui la boit à la Roine, elle n'étoit pas dans l'Intention de s'y repdre, parce que Vendôme se sertoit conrimé par M. de Guise et le consétable, auxquels il s'étoit soumes à un tel peint qu'en Prance on ne faisoit aueun ces de fui, et qu'on pe le nommoit à rieu ni en mon, de quei elle était fort fisches, et que, quand il suivert ses conseils à elle, il s'en trouvoit bien. York ee que don Trislan me meonte lui aveir été dit per Madame de Vendôme. Il me prin de lui denner une reponse. car il emmenoli avec lui un messager pour perier la réponse que je vandrals fairs. Je lui dis que ce qu'il pouvoit répandre dans es moment, c'étoit qu'il n'avoit pu trouver l'ocassion de me rendre un compte detaillé de tout ce qu'elle m'aveit dit, male qu'il me parlerait dans un moment tranquille et qu'il s'empresseroit de las envoyer une repense, et qu'il groyoit que j'aurois la même volonté et bonne disposition qu'ent le duc mon pere quand il fit son office pour que V. II. agréàt les bons services qu'elle et son mari offroient à V. M. Vous voudrer bien, s'il platt à V M , me faire sever ce que je dous répondre à cette femme, dans le cas ou ou pourroit s'occuper d'elle.

Dieu garde V. M., etc.

(Treduction de l'original espagnet; erch. de Simenens, secrét. d'État, Novarre, leg. 358.)

#### XXXIII.

Lettre de d'Escara à la rume, Bordonne, 3 décembre 1982. — Éloge du roi de Navarre et regreis qu'inspire sa mort à d'Escars. — Le parlement à pris d'Escars de garder la ville de Bordonne. — Celui-ci se plaint de ne point avoir d'autres forces que se compagnie et celle du roi de Navarre. — La cour et les jurais demandent que les bureaux de la recette générale, établis asparavant à Agen et en ce moment provisoirement transportés à Bordonne, soiont definitivement fixés dans estte ville. — L'archevêque de Bordonne est tellement nécessaire dans son diocese qu'il s'excase de ne point atler su concile. (Orig., f. fz., vol. 48077, f. 488.)

Lettre de Burie au rei, Burie, 44 décembre 4562. — Burie à commandé au capitaine Rasat d'évacuer aux-le-champ le châ-



teau de Caumont. — Razat attend les ordres de Monlus. — Burio remercie le roi de lui continuer la heutenance de Guyenne. Mouvements dans la pays des tles.
 Une troupe de 80 ou 400 cavaliere a rejoint le priece de Condé. Le duc de Montpensier n'a point payé les troupes qu'il a laissées en garnison. - Burie n'a pas osé, sama l'autorisation du roi, édicter une imposition pour laur solde, qui se monterait à plus de 28,080 livres per mois. — Burie demande la charge d'amira) de Guyeone . e c'est une charge qui n'est pas trop grande pour moy, car j'en ay bien en d'aussy grandes dont, grâces à Dieu, je me aus bren acquitté, os davantage. Madame, pour le temps que j'ay « à vivre, Monseigneur le prince de Navarre s'an passera bien, e et ven aussy l'àge qu'il a. 2 — Le roi François II avant donné à Burle l'état de prévôt géneral de la Guyenne. Burle en avait pourva un homme d'armes de sa compagnie. — Celui-ci résigua cette charge à « ung fort mauvais garcon » d'Angoulème. - Le nouveau prévôt et sen lieutenant ont pris les armes avec les reformés. — Le lleutenant a été fait prisonaier à la bataille. de Vergt et pendu à Saint-Jean-d'Angery. - Le prévôt à été condamné par contumace. — Burie prie le roi de donner l'état. de prévôt au gentilhomme présent porteur (à ne le nomme pas). - L'huissier du roi a demande des perroquets pour le roi; Burio en envoie trois, « qui sont asses bons quand ils veu.lent. » (Orig., f. fr., vol. 45877, f. 458.)

Lettre d'Antoine de Nouilles à l'évêque de Dax, Bordenez, 16 décembre 1562. — Noullies a reçu les assignations pour saisir les revenus de l'evêché de Dax. — Pour retarder la saisie, il a fait écrire au procureur du roi de Dax par le procureur géneral du perfement. (Orig., f. fr., vol. 6910, f. 163.)

Pouvoir de gouverneur et lieutement général en Guyenne donné par le roi a Henri de Bourbon, prince de Navarre, Paris, 26 décembre 4562. (Copie du xvii\* siecle, f. fr., vol. 23449, f. 82.)

## XXXIV.

# METTER D'AUTOURE DE NOMICESE À LA REINE DE NATABRE.

Bordeaue, 18 januar 1562 (1563).

Nonvelles de la gastre.

Madame, suyvant le commandement que vous a pleu me faire de faire entendre à Voetre Majesté des nouvelles que je pourray apprendre de la cour, je n'ay vouks failtir de vous dire. Madame, que je reçus hier des lettres de l'onzieme de ce moys escriptes à Chartres, où le Roy et la Royne estoient; nostre armée a Boyagency et celle de monsieur l'admira, de Chasulion à Montrichard Monsieur d'Ausaun estoit decede le 10, de maiadie, et sa compagnie baillee à monsieur de Biren. Le prince de Melpha, qui fut évêque de Troye, négocioit, audit Chartres, la venue de Monseigneur le connestable audit lieu et celle de Monseigneur le prince de Conde à Orléans, espérant d'effectuer une paix. Je reçus bier ansai de monsieur de Pons des advis qu'il disoit avoir eus de monaieur de Burye, dont j'en ay enclos cy-dedant un double, combien que je cuyde qu'il y a plus de moquerle que de vérité. Mes lettres dudis Chartres accusaient le partement de monneur d'Audaux. Toutafois, je n'en ai vu encore nouvelles. Si, on disoit que le Roy et la Royan s'en veneient à Amboise. Et, avecque ce, se sachant rien davantage digne de Vestre Grandeur, je ferai la fin en suppliant le Gréateur la maintenir en toute prospérité et vous donner, Madame, très heureuse et longue vie.

De Bordeaux, co 46º jour de janvier 4562.

Vostre très humble et très obéssant serviteur,

Bruilles.

Orlg , f. fr., vol. 6908, f. 99.)



#### XXXV.

## MÉROIRE S'ASTORIE DE NOALLESS AU SOI.

(Fin denoter 1583.)

Zablese des metures à presides su Guyanne pour assurer la pacification.

Le s' de Centont, présent porteur, dira au Roy et à la Royne et à Monseigneur le duc de Guyse comme se s' de Nousiles I envoye vers Lears Majestez et due, susdit seigneur, pour leur faire entendre comme il a receu les lectres et mémoires que luy a apportées le s' de Buzenau (?), que Monsieur de Montiuc avoyt envoyé par delté, et leur desierer par le menu es qu'il semble midici de Noullies le plus important et nécessaire pour résisier, tant à la venue des Reistres, qu'on est me debvoir prandre le chemin de la Guyenne, que musay à la demente des Angloys, qu'on entend qu'ilz s'arment et préparent pour exécuter quelque pouvelle entreprise au préjudice du service du Roy.

Et, en premier lieu, il semble audiet s' de Nosilles que la Roy et la Royne douvent escripre des lectres fort affectionnées à Moss' de Eurye pour la conservation de la ville de la Rochelle et tout autres places qui sont au pays de Xainctonge et d'Angoulmoys, et, per exprés, selles qui sont en portz de mer et rivières, da il est fort à craladre la descente desditz Angloys.

Et pareillement faire le semblable à Mons' de la Tremoille et à ses frères pour autouxes places particulières qui sont auxditz zeigneurs, comme Boyan et Mosches et autres en plusieurs endroietz qui sont d'importance, appartenanz aux susditz and, estant assizes sur la mer ou sur rivières prochames d'icelle.

Pareillement autres lectres semblables à Mons' de Pons pour tout le pays de Xainctonge, où Monseigneur de Montpensier luy a laissé quelque auctorité, et pour toutes les isles de Marchès, d'Oleron et d'Arvert, qui sont la pluspart en sa juridiction et dont it fault noter que ledict s' de Pons a beaucoup souffert en m ville et chasteau dudict Pons pour le siège que y tint Mons' de La Rocheffousault, où il n'acquist pes grand réputation et se



0\*

perdist beaucoup de gene pour le hon debvoir de ceulz qui estayent dans ledict chestesu, qui s'est toujours conserve en l'obeyesance du Roy.

Parel-tement sera bos d'escripre à tous les séneschaulx pour fère chascung leur debvoir en leurs charges, et sur tous à celui de Perigord, qui, à la vérité, a faut office, non seullement de séceschal, mais d'ung fort bos et vaillant exppitaine, dont Sa Majesté le doubt gratifiler per honneste language et lay en promectre recompence.

Aussy est-it bien requir d'escripre à Mens' le comie de Ventadour pour avoir l'est et le soing en la ville de Lymoges et générallement en toutes les places de Lymosia qui sont d'importance.

Parelliement se fautdra obliger d'entrire à Mons' de Lauxun pour avoir le régard en la ville de Bragerac et heux circon voysins, et d'y fière plus continuelle residence qu'il n'a fact jusques ley.

Aussi est-il bien requis d'escripre de bonnes lectres à Mons' de Candalie affix que, auyvant le crédict et favour qu'il a en ce pays, il le veuille employer si l'occasion et besoing se présentent; car, à la vérité, ce seigneur-it est plan de bonne volunté et droicte intention pour le service du Roy et a de bons moyens pour an fère en tout en pays, s'estant souvent offert audiet de Notilles de luy assister à Bourdeauix de sa presance et de ses amys.

Le semblable se doubt fère a Moner le marquie de Trans, qui a faict parentre en toutes ens dernières guerres de parellie volunté.

Il est ausel besoing d'escrire une boarse lectre au cappitaine La Mote, lieucteoant au gouvernement des chasteau et ville d'Anqu (estant non expertaine absent et grievement malade en sa maisson, et qu'il nye à continuer son bon debvoir, le gratiffiant d'icelluy et de sen bon zelle et anng qu'il a toujourn au au service de Sa Majosté, et seroyt aussi bon d'en escripre aux officiers de ladicte ville.

Dira au surples et remonstrera la nécessité qui est en cesta ville de Bourdeaulz de pourveoir aux murailles, qui sont en pauvre estat, et aux personnes suspectes, et que, pour en regard, ledict de Notriles a faiet assembler par troys ou quatre foya les



habitants de Indicie ville, et, en la dernière, a faict assister Mons' d'Essara, où il a este résolu ce que le gentificamme qu'il envoye devers Sa Majesté porte par estat, ememble la délibéracion de la Court de parlement dudict Bourdeaulx; sur quoy ledict de Nouilles s'en remect et à la depeache du s' dit d'Escare. Et dire seulement que la ville et chasteaulx de Bourdeaulx ne se pouvent garder eaux ung bou nombre du soldatz, qui ne peuvent estré entretenus sans estre ordinairement soldoyés, tant pour la charté de vivre et de toute autre chose dans ladits ville que pour la contraincte que ledit soldat a de la justice.

Et, pour ce regard, remonstrera qu'il est deu troys moys suxcitz soidatz à la fin de sestuy-ci, supplient très foumblement Lours Majestée d'en ordonner le payement, tant pour en qui leur est deu que pour toute l'année présente, et en rapportera par deça les mandemens et amignacions in plus promptement qu'il pourre pour fère fère les monstres. L'estat sera veu par les trésoriers de l'extraordinère des guerres et son commis, qui en a fact la dernière despence, et, s'ils n'en estoyent certif-fée, en monstrera la double qu'il emporte dadiet estat, et remonstrera qu'il seroyt besoing enceres d'avoir, et les affaires surviennent, trois ou quatre énseignés éavantaige, mais son auttrement, pourven que en qui est maintenant soyt bien entretenu.

Solicitera Mons' de Gonort et le trésorier de l'extraordinère d'es voyer incontinant les assignacions, et fore expedier pour e'en revenir au plus toet pour contanter les expeliances et soldats, enecuble les habitans de la ville, qui décirent de voir meult et plus souvent payés ces pauvres gens de guerre.

Bire ausei, quant au faict du convoy, que l'on l'avoyt une foys rompu, mais, cognoissant les affaires qui se présentent et accrossent, l'on doibt sen assembler aujourd huy; au possible, l'on as résouldra de le remestre pour quelque temps souls la hon plaisir du Rev.

(Copie mederne imperiale; f. fr., nouv. acq., vel. 1235, f. 25. L'origizul est conservé à la bibliothèque de l'Ermitage à Seixt-Pétersbourg.)



# TABLE.

#### CHAPITRE PREMIER.

Jeanne d'Albret et la Réforme en Guyenne pendent l'année 1561 --- Page 1.

Étandue du gouvernement de Guyenne. — Causes des progrès de la Réforme.

Héarn. — Jeanne d'Albret embrasse le calvinisme (25 décembre 4560). — Elle établet la religion nouvelle en Béarn.

II. — Landes et visomié de Labour. — Bayonae, Dax, Mont-de-Marsan, Aire.

III. — Grande-Guyenne. — Bordeaux en 1561. — Charles de Goucie, s. de Burie. — Les religieuses de l'Annouclade. — États provinciaux de Guyenne. — Le syndicat catholique. — Antonne de Noulles, maire de Bordeaux. — La Réforme dans la sénéchaussée de Bordeaux.

Agenais. — Synode de Glairac (19 novembre 1560). —
 Agen en 1561. — Burie à Agen (3 octobre 1561). — Soulèvement d'Agen, nuit du 16 au 17 avril 1562. — Villèneuve d'Agen, Montflauquin, Marmande, Clairac, Montclar, Sainte-Foy — Condomois, Néras et Condom. — Armagnas. — Lestoure aux réformés (jum 1561). — Massacre de Grenade (26 octobre 1561).

V. — Quercy. — Montauban et le parlement de Toulouse. — Massacre de Cahors (16 novembre 1561).

VI. — Péngord. — Párigueux, Rymet, Sarlat, Bargerac.

VII. — Saintouge, Marennes, Angoumois, Postou.

VIII. — Propres de Jeanne d'Albret, Lamouein, Rouergue, Foix Conclusion du chapture : Imminence de la guerre civile. — Assassinat du baron François de Fumei (21 aovembre 1561).



#### CHAPITRE SECOND.

## Guerre civile en Guyenna. - Page 117.

I. — La Guyenne au commencement de 1562. — Blaise de Moune. — Charles de Coucie, a. de Burie. — Exécution de Saint-Mézard, 27 février 1562. — Burie et Monluc à Villeneuve d'Agen, 2 mars. — Burie et Monluc à Fumel, 6 mars. — Burie et Monluc à Cahors, 12 ou 13 mars. — Burie et Monluc à Villefranche de Rouergue, 5 avril. — Nouvelles de la prise d'Orléans. — Siège de Montauban par Monluc, 24 mai. — Tentative des reformés our Bordeaux, 26 juin. — Monluc en campagne.

II. — Jeanne d'Albret chassée de la cour. — Jeanne à Vendôme. — Jeanne part pour le Béarn. — Jeanne au château de Duras, fin juin 1562. — Négociation de Jeanne avet Burie et Mouluc, à juillet — Jeanne au château de Caumont, 22 juillet. — Jeanne en Béarn.

III. — Combat de Targon, 17 juillet 1562. — Prise de Montagur par Montag, 1= noût. — Prise de Duran. — Prise d'Agen, 13 noût. — Arrivée des Espagnols. — Prise de Penne, 26 ou 27 auût. — Duran prend Lauzerte, 15 noût, et Caylus, 21 noût. — Rencontre de Mirabel, 9 sept. — Mission de Malicorne & Agen, 28 noût. — Second siège de Montaubau, 13 sept. — Biege et prise de Lactoure par Monluc. Massacre de Torraube, 20 sept. — Oct. — Combat de Vergt, 9 octobre.

## CHAPITRE TROISIÈME.

Surfes du combat de Vergt; Jeanne d'Athret et Manine. - P 265.

Le duc de Montpensier en Périgord, en Samtonge et en Portou. — État du Portou — Soulèrement (13 avril 1562) et prise de Poitiere (1\* août) par le maréchai Saint-André. — Montpensier à Poitiere (septembre). — Saintonge et Angoumois. — Montpensier à Bergerne (octobre). — Montpensier à la Rochelle (fin ocsobre). — Poitou en octobre et novembre. — Samsee conduit au camp royal l'armée de Montpensier (décembre).

II. — Duel de Jeanne d'Albret et de Monluc en Guyenne depuis le combat de Vergt. — Dispositions de la reine de Navarre. — Mort du roi de Navarre (17 novembre). — Relations de Jeanne d'Albret et de Catherine de Médicis. — Retour de Monluc en Guyenne (fin octobre). — Troisième siège de Montauban (9 octobre). Montuc à Bordeaux. — Bordeaux depuis le combat de Vergt. — Reprise de la guerre en Péngord, Piles et La Riviere (décembre). — Ligue catholique en Agenais (4 février 1563. — Monluc lieutenant de roi en Guyenne (février). — Protestation de la reine de Navarre.

# CHAPITRE QUATRIÈME.

Bataille de Breus, Paix d'Amboire. - Page 357.

I. — Armements du prince de Condé à Orléans. — Condé se met en campagne (7 nov. 1562). — Il assiége Paris (24 nov.). — Négociations de la reine mère. — Condé lève le siège de Paris (10 déc.). — Marche de l'armée royale. — Bataille de Dreux (19 déc.). — Mort du maréchal Saint-André. — Le connétable de Montmorency est prisonnier de l'armée réformée. — Condé est prisonnier de l'armée catholique. — Chiffre et liste des morts. — Le duc de Guise lieutenant général du royaume (22 déc.).

II. — Coligny en Normandie. — Le duc de Guise assiège Orléans. — Prise du Portereau (6 février \$563) — Assassinat du duc de Guise par Poltrot de Méré (18 février). — Arrestation, interrogatoires et supplice de Poltrot de Méré. — Négociations de la reine mère avec les chefs du parti protestant. — Première entrevue de Condé et de Montmorency (7 mars). — Signature des préliminaires de la paix (12 mars). — Traité d'Amboise (19 mars). — Mécontentement des deux partis.

Nogeat-le-Retron, imprimerie Daupelley-Gouveantun.

Google

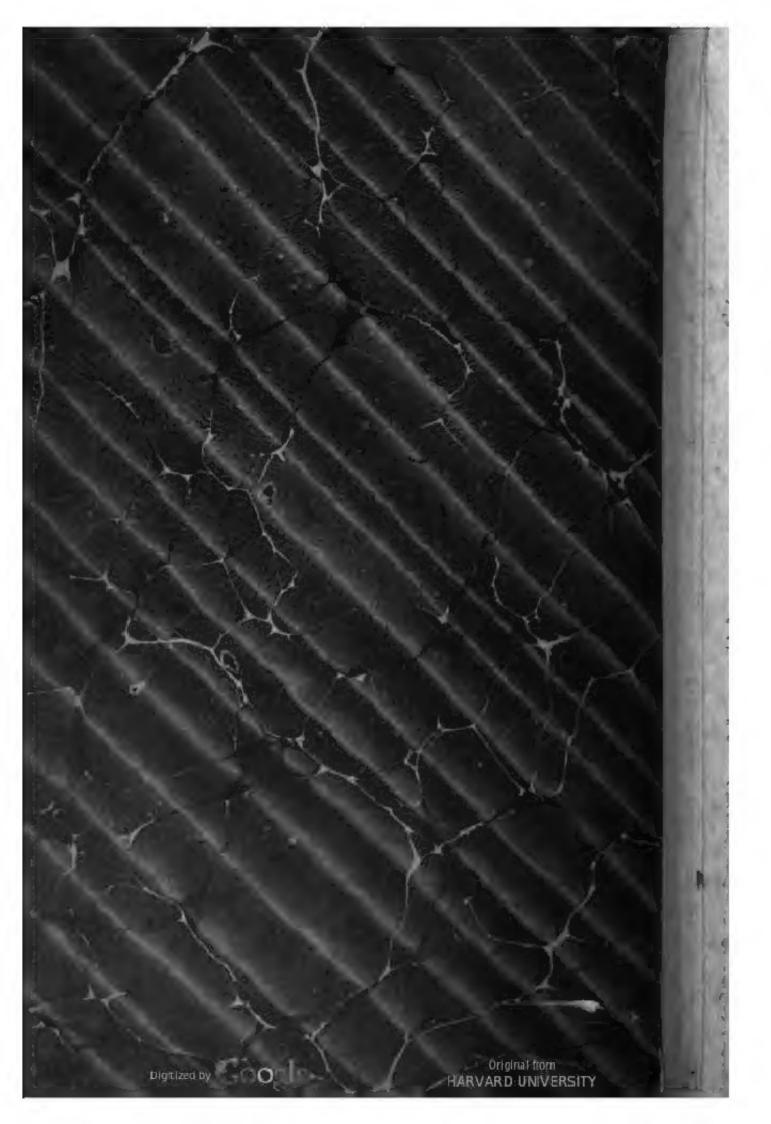

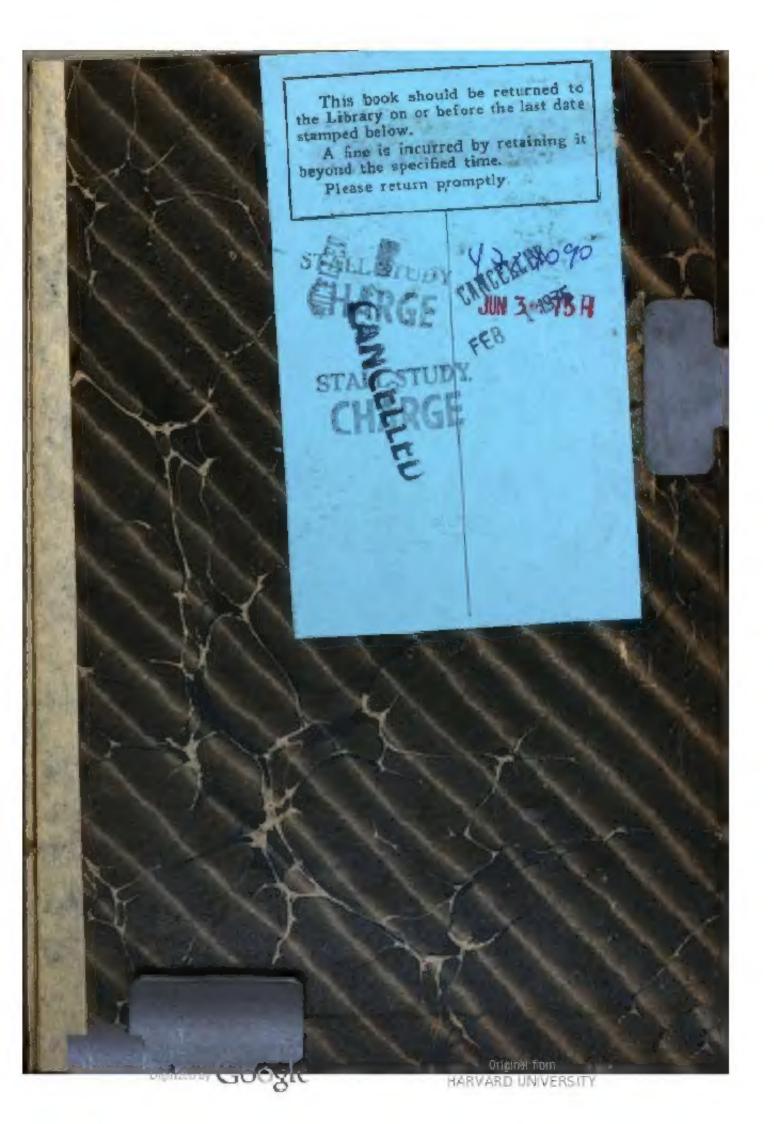

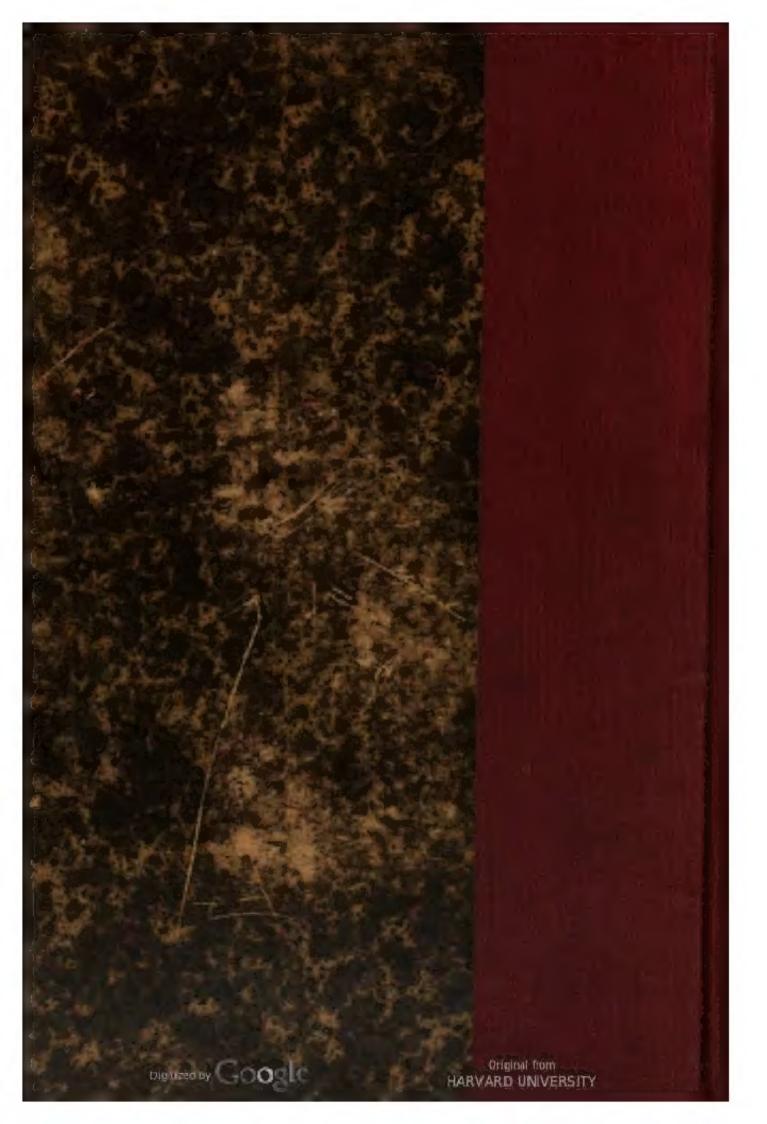